Fondateur : Hubert Beuve-Méry

10.3

8.5 2.4

18 T. ....

10 3 6

repair . . .

67 3 3 5

11 12 to

495 1 195

1 miles

1.00

200.

a Reference Reference

16.00

**48 PAGES** 

Les-premiers Français évacués du Cambodge sont uttendus mardi à Paris

TRENTE-DEUXIÈME ANNÉE -- Nº 9424

LIRE PAGE 48



Directeur: Jacques Fauvet

Exaltant la <coopération exceptionnelle> entre les deux pays | EN RÉPONSE A L'OFFRE DE M. MITTERRAND

1,30 F Algérie, 1 BA; Marce, 1,30 dir.: Tunisle, 100 m.: Allemagne, 1 OM; Antriche, S sch.: Belgique, 10 fr.: Casada, 50 c. cts: Basemari, 2,75 sr.: Espagne, 29 pes.; Grands-Bretagne, 14 p.: Grece, 15 dr.: Iran, 45 ris.; Italia, 250 L.: Libon, 125 p.; Luxendharr, 10 fr.; Norvègn, 2,75 kr.; Pays-Ray, 0,85 dt.; Poringal, 11 esc.; Suide, 2 kr.; Suisse, 0,90 fr.; 0,524, 65 dts; Yougoslavie, 10 s. dis. Taril des abconements page 33

> 5, RUE DES ITALIENS 5427 PARIS - CEDEX 09 C.C.P. 4207-23 Pario Télex Paris no 65572 Tél. : 770-91-29

DOUBLE SUCCES POUR LE CHANCELIER SCHMIDT

#### L'opposition allemande n'a pas réussi M. Giscard d'Estaing a reçu au Maroc à remporter les élections à Düsseldorf et à Sarrebruck

De notre correspondant

Bonn. — L'Union chrétienne

démocrate a gagné des voix eux consultations régionales du

dimanche 4 mai, en Rhenanie-

Westphalie comme en Sarre,

mais — si l'on se réfère à ses

espérances — elle e perdn les deux élections. A Düsseldorf.

elle reste loin de la majerite

absolue, qui lui nurait été né-cessaira pour chasser la coali-

tion liberale-socialiste du pou-

voir. A la diète de Sarrebruck

elle a perdu ta majorité abso-

tue des sièges qu'elle détensit

depuis cing ans. Sans doute ob-

tient-elle te même nombre de

mandats que le parti social-démocrate et le parti libéral ensemble, mais il ne tui sera

plus possible de gouverner

sans l'appui d'une opposition

qui paraît décidée à rester

● EN SARRE, le S.P.D. a obtenu 22 slèges, le F.D.P. 3, la C.D.U. 25. Les auteurs de la Cons-

tion économique a joué en leur faveur. En outre, la démocratie

chrétienne ne présentait ni à Düsseldorf ni à Sarrebruch des candidats très convaiocants. Son

équipe de Rhénanie-Westphalle était assez incolore, alers qu'en

Sarre l'image du « Landesvaier » (père du Land). Franz-Josef Roeder, ministre-président depuis

quinze ans, se trouve quelque peu ternie. Il va sans doute continuer

à expédier les affaires courantes.

Les trois partis ont exclu à court terme le recours à de nou-

mais elle parait difficilement pra-ticable après une vive campagne

electorale.

#### LE REFLUX

Aurès les consultations régio nales de Sarre et de Rhénanie du Nord-Westphalie, le soupir de seulagement da chancelle Schmidt a été à la mesure des inquietndes éprouvées, même si. comme l'a affirmé prudemment le chancelier, les résultats n'ont pas e préjngé l'avenir ». Les socialistes ent du moins réussi à enrayer la désaffection de leur electorat, qui teur avait valu un recul de dix points aux catastrophiques élections de flambourg, en mars 1974.

Les ehrétiens-démocrates, qui avaient crié victoire un pen vite. ne voient pas la série des consultatiens régienales s'achever à leur avantage. D'aberd servis par la crise economique et par les difficultés intérieures qui accu-lèrent le chancelier Brandt à la démission, tirant en outre profit du climat d'inquiétude que creait l'agitation d'extrême gauche, les dirigeants de la C.D.U. se trouvent dans la singulière situation de gagner partout des suffrages sans pouvoir arracher a leurs adversaires la moindre position. Dans aucun Land ils ne sont par-venus à prendre le relais d'un genvernement de coalition socialiste-liberal. A Sarrebruck, Pun des bastions de toujours. Ils se tronyent désormals à égalité avec

Du fait de cette dernière consultation, l'opposition de Bonn est memo en passo de subir un revers lourd de conséquences. Elle va tres vraisembleblement, ne ponvant maintenir un cabinet maleritaire en Sarre, perdre aussi sa majorité à la Chambre haute (Bundesrat), où sont représentes les Laender, Paradoxalement, c'est donc dans ce petit Land periphérique que le reflux chré-tien-démocrate a la plus grande portee. Les Etats gouvernés par la C.D.U. disposaient de 21 voix an Bundesrat, contre 20. L'opposition ne disposera plus entièrement, désormais, des trois représentants de ce Land.

1970:

C'est un important centre de ... pouveir et de décision qui va. de ce fait, échapper à l'oppositien allemande. Depuis le début le la législature, elle l'avait utilise pour faire échec à la politique de M. Schmidt, bloquant a lol-cadre sur l'Université, dé-4 NEW 18 THE Many de Romania des soluprinting and impulsance. It est insition des Laender », soovent produce bar le gonvernement ederal pour justifier sa propre imidité, ne pourra plus désor-nais servir d'alibi au chanceller. Le reflux de la C.D.U., après me poussée qui paret un menent irrésistible, tient avant tout la relative amélioration de la ituation économique entre-Rhin. a fermeté do chanceller dans ": "faire des otages de Stockholm, es lassantes rodementades de 1. Straass, l'absence d'une perennalité de toot premier plan ans l'epposition, ent joué aussi m rôle non negligeable. Tontefeis, e S.P.D. u'a pas vu rentrer an ercall tous ses électeurs ouriers des villes. En outre, il est esormals plus étroitement déendant des libéranx, qui, maruant des points partout, sont asses du statut d'allies nilles relul d'indispensables parteaires.

Cette situation recele quelques augers. Les réformes sociales ardles qu'avait annoncees nauere le chancelier Brandt -· qui explique sans dente le marquable regain de popula te dont il jouit - pourrontles enfin être mises en œure? Le partage des rôles entre chancelier - charge de rasirer par sa phigne — et le rix Nobel de la paix, tonjours orteur d'une espérance, a en nit cas permis de limiter les ignis et d'envisager l'avenir /ec conflance et, au moins, avec polr raisonnable qu'accune gravation de la situation écomique ae vicadra menacer à nuveau le terrain reconquis.

# un accueil particulièrement chaleureux

d'Estaing devait participer, ca lundi matin 5 mal, à una partia da chasse dans la Moyan-Atlas, an compagnie da Hassan II, avant da regagnar Rabat, où il aura mardi matin un entretien evac la souvarain chérifien. La présidant da la République rentrera à Paris dans l'aprèsmidi, après avoir donné una cenféranca de prasse et offart un déjeunar an l'henneur du roi.

. La journée da dimancha a été marquéa par l'accueil particullatemant chalaureux réservé au chef da l'Etat français par la population marocaine, sur le parcours de Rabat à Fès al dans calle villa même. la « cooparation excaptionnelle » antre les daux pays, et déclaré é propos du récent ajournement da la conférence préparatoire sur l'énergia :- Loin da considérer que l'effort da concertation doit êtra

participer fundi matin, en compa-gnie du rel Hassan II, à une partie de chasse organisée en son honneur dans la région d'Ifrane, dans le Meyen-Atlas. La réserve royale est riche en sangliers et en gibier de toutes sortes.

En débot d'après-midi, M. Giscard d'Estaing devait regagner Rabat II donne, à 18 heures, une réception à l'ambassade en l'honneur de la colonie française. Plu-sieurs millers de personnes deivent s'y rendre, venant de toutes les régions du Maroc. On prétait au roi Hassan II l'intention de faire una apparition à cette réception, ce qui serait sans précèdent.

C.D.U. 25. Les auteurs de la Constitution sarroise n'avaient pas prévu cette situation de match nul. Ils ont sculement précisé que pour être élu, le ministre-président dolt recueillir 26 voix. La C.D.U. e obtenu 49,1 % des voix soit 1,2 point de plus qu'en 1970. Le S.P.D. 41,8 % (+ 1), le F.D.P. 7,4 % (+ 3). Le parti libéral revient ainsi à la Diète de Sarrebruck, dont il avait été exclu il y a cinq ans. • EN RHENANIE-WESTPHA-EN RHENAME-WESTPHA-LIE, l'Usion chrétienne démo-craire définé parti le plus fort avec 47.2 % contre 46.3 % il y a cinq ans. Le S.P.D. perd 1.7 point (45 % contre 46.1 %) et le P.D.P. améllore légèrement son score : 6.7 % contre 5.5 %. Dans les deux Laender, les petits partis retrou-vent moins de voix encore qu'en 1970: La bonne tenue des sociaux-démocrates et des libéraux en Rhénanie-Westphalle, leur légère progression en Sarre, ont une cause commune : l'amélioration lente mais sensible de la situa-tion Appropriets à louis en leur

DANIEL JUNQUA.

Mais cette expression a-t-elle encore un sens après la folle journée qu'a vécue dimanche le Maroc, et le fantastique accueil rèserve au président de la Répn-blique tout au long du voyage rèservé au président de la Répn-blique tout au long du voyage qui l'a condoit de Rabat à Pès en passant par Khemissét? De l'avis de tous les témoins, qu'il s'agisse de Marocains, de Fran-cais résidant dans le pays, de lournalistes ou de membres de la délégation française, aocun chef d'Etat n'avait été reçu au Maroc de cette façon. « Je n'ai jomais cu de tels russemblements,

Poursulvant aa viaita officialle au Maroc, le président Giscard

Dans le discoure qu'il a prononcé aamedi soir, à l'issua du dinar offert en son honnaur par Hassan II, M. Giacard d'Estaing a évoqué intarrompu, je tians à dire ici que nous continuerons à en approfondir les conditions at à prendre, au momant opportun, lea neuvalles initietives qui aarent nécassaires. »

De notre envoyé special

Fez. — Après une nuit de repos de telles foules, même pour les au Palais des bôtes de Fès, le jetes du Trône », neus a dit un président Giscard d'Estaing devait chef d'entreprise français installe cici d'entrepriss trançais installe tei depuis vingt-deux ans. Il n'est guère possible d'évaluer de façon précise le nembre des personnes qui s'étaient massèes tout ao long des 200 kilomètres du parcours, mais il dépassait le million.

(Litte to suite paer 2.)

#### Les communistes acceptent une rencontre « au sommet » avec les socialistes

La buraau politiqua du parti cemmuniste va examinar la propoaltien du parti socialista d'ergantser - una rancentre au plus haut niveau entre les signataires du programma commun = pour recherchar = les moyans de l'approfondissement de l'union et des actions cemmunes ». M. Roland Leroy, mambra du secretariat du P.C.F., a indiqué lundi. qua son perti n'était pas opposé au principa d'una talle rencontra. - SI des réuniens na se sont pas tenues jusqu'ici, ca n'ast pas à cause du P.C.F., a-t-it déclaré. M. Leroy a ajouté: - Neus allons poursulvre l'application de notre politique, qui est de managar à la foia l'actien indépendanta da notre parti at da dévalepper l'actien cemmuna pour la victoira du programma commun. .

Cette relanca de l'union da la gaucha marqua, d'ores at déjà, la fin da la phasa potémiqua des relattena entra secialistes at cemmunistaa, qui a occupé tout l'hivar, au prefit d'un typa de rapports moins antagonistes, mais plus euvartemant concurrantiels qu'aupa-

Les participants à la cenventien nationale du parti socialiste qui s'est réunie les 3 et 4 mai à Paris pour étudier le dossier des rap-ports P.S.-P.C. ont tous constaté que, après une grande période de tension, le climat était devenu meilleur entre les deux principales formations signataires du pro-tranme commun. Tous ent érale. ormations signataires du pro-gramme commun. Tous ont égale-ment souhaité que l'union de la gauche reparte du bon pied. Les communistes affirment, de leur côté, qu'ils n'ont jamais renoncé à la stratégie d'alliance avec les so-eialistes et les radicaux de gauche.

La manière dont ils justifient leur comportement envers leurs alliés depuis l'automne dernier laisse penser que la phase de redresse-ment à l'intérieur du parti et d'agressivité à l'extérieur est close.

Le mement parait denc venu des retrouvailles, d'autant qua celles-ci sont souhaitées par d'au-tres organisations, la Mouvement des radicaux de gaucha, par exem-ple, mais surtout la C.G.T. et la C.F.D.T., génées dans leur action syndicales par lea querelles des conjoincture sociale difficile pour le pouvoir. l'opposition ée gauche a intérêt à se rassembler.

Cepeodant, ni les socialistes ni les communistes ne peuveot se retreuver comme s'il ce s'était rien passé. L'un et l'autre parti expliquent, chacon à sa manière, les raisons de la crise, en les situant bien au-dessus des préccupations électorales révelées, d'abord pas les répulsats de l'ales cupations électorales révélées d'abord par les résultats da l'élection présidentielle puis par ceux des électiens législatives partielles de l'automne Pour les communistes, il s'agissait, dans une sitoatiun de crise mondiale du capitalisme, d'élever la qualité de l'unleo de la gauche et d'empécher les socialistes de céder comme autrefois à la tentation de collaborer avec la droite. Le partisocialiste est ioin, on s'en doute, de partager ectte analyse. de partager cette analyse

ANDRÉ LAURENS. (Lire la suite page 12.)

#### UN FACE-A-FACE SYNDICAL FRANCO-ALLEMAND

#### Se servir du système ou le changer

Des chefs d'Etat et de gouvernement se rencontrent à intervalles réguliers pour échaoger leurs vues. Les tête-à-tête entre leaders syndicaux font généralement moins de bruit.

Edmond Maire, secrotaire général de la C.F.D.T., et Heinz-Oscar Vetter, president do Deutsche Gewerkschaftsbund (D.G.B.), ont toutefois accepté de confrenter leurs thèses devant Jecqueline Grapin et Joanine Roy, envoyées spéciales de noire supplément « Enropa ». On ne rétonnera pas que le premier souhaite « changer le système et le second « s'en servir » pour amélierer sérieusement le sort des travailleurs. Mais sur d'autres points, et notamment sur le thème de la coopération possible entre pays industrialisés et pays en veie de développement, leurs opinions se rapprochent.

(Lire page 21.)

## MORT

Si I'on en croit les multiples et recents ouvrages communications academiques on rapports gouvernementaux, la mort serait éliminée par les civilisations occidentales, ravée de la pensee quotidienne, et le fabou dont elle est l'objet serait plus profondément enraciné encore que ceux liés à la soxualitė.

Le mythe de la teute-puissance médicale, le recal des religions da salut dans l'au-delà face aux doctrines du salut collectif d'ici-bas, expliqueraient l'attitude nouvelle de refus ou de negation d'un événement dont l'hemme est seul de tous les êtres vivants, à connaître l'échéance et à mesurer la portée.

court terme le recours à de nouveiles élections qui pourraient
lasser les électeurs. Le S.P.D. ne
veut pes d'une grande coalition
avec la C.D.U.: le F.D.P. refuse
une coalition « bourgeoise ». La
solution pourrait résider dans un
gouvernement de tous les partis.
mais elle persit difficilement pra-Une enquête récente montre néanmoins que 73 % des Français pensent souvent ou parfois à

Une telle indication semble donner raison as pasteur Dumas, dont la voix, et elle seule, s'élève inlassablement pour affirmer que, loin de refuser la mert, notre société moderna est celle qui, pour la première fois dans l'histoire, la . regarde en face .. dans toute l'ampleur de son neant

Qu'elle soit niée on que ses véritables implications scient pour la première fois envisagées, il est un fait que la mort a change at qu'elle ne ressemble plus que rarement, dans la société urbanisée et dans l'hôpital inhumain d'anjourd'bui, à l'événement familial et naturet qu'elle fut durant

#### pratiquents - affirment qu' après la mext il o'y

#### I. - Les tourments du crépuscule

Des deux consultations, ce sont les libéraux du F.D.P. qui tirent le bilan le plus positif. Leur parti est maintenant représenté dans toutes les diètes régionales. Sauf à Brême — où l'on votera en septembre — le parti social-démocrate Jusqu'au début de ce siècle, la cause de décès la plus fréquente, et de loin, était la maladie infectleuse. Frappant de préférence le jeumes non encore immunisés, elle tembre — le parti social-démocrate
oe peut former, sans son appui,
aurun geuvernement de Land. Les
libéraux sont ainsi devenus des
partenaires indispensables à
Bano et dans les Laender. C'est
une position de force nouvelle
qu'ils ne manqueront pas d'exploiter. tennit de son infustice de sa brutalité, de son caractère prémature et de sa resistance à tout effort thérepeutique un caractère indu et scandaleux, que revêtent encore aujourd'hui, les morts accideotelles ou celles des enfants lencémi-DANIEL VERNET. | ques.

Rémy Baudoin

Michel Stak
Serge Vignemont

la grande muette

serait-elle

sourde et aveugle ?

le rendez-vous manqué

Col. "Virages" / 384 pages 40 F

puf

Les progres médicaux où se

par le docteur **ESCOFFIER-LAMBIOTTE** 

aux hospices on problème loso-

conjuguerent l'hygiène, les vacci-nations et la chimothéraple, ent en raison de ces maladies lorsqo'elles guérissent, ne laissent généralement aucuee séquelle L'immense effort déployé à les vaincre, quel qu'en sit été te cout, était amplement justifié par la plénitude du triomphe et la certitude d'une guérison compléte permettant l'accomplissement d'une vie menacée evant

Or dans les sociétés modernes occidentales, ce n'est plus chez des ieunes en pleine possession de leurs movens physiques et men tau ooe survient la mert, mais dans les deux tiers des cas, chez des vieillards atteints pour la plupart des détériorations chroniques, multiples et irréversibles qu'implique la sécescence.

La France compte sept millions de plus de soixante-cinq ans et deux milliens d'octogennirés. Les trois quarts des plus de soixante ans ent un ascendant à charge. 70 % des lits d'hôpitaux sont occupes par des vieux, et l'on découvre qu'il nous faudrait disposer de cino mille litz au meins nour les déments sénlles qui envablesent peu à peu tots les qui nous propose le trompe-l'œil

hopitaux psychiatriques et posent

(Lire la suite page 16.)

#### AU JOUR LE JOUR

**AUX ENFERS** 

En prélude à une gronde séance d'exorcisme; M. Mitterrand a démasoué les deux démons qui menacent l'ame des communistes et des socialistes.

Pour les premiers, Belzé-buth s'appelle le stalinisme, et c'est un jontome qu'on n'otmerait pas revoir, même à titre de revenant. Pour les seconds, le Malin se nomme la troisième force, qui a pour résultot de faire de ceux qui en soni possédés les apocats

du diable. Et il faut reconnaître qu'il est diablement plus difficile de se soucier de ses propres démons que de l'enjer des

BERNARD CHAPUIS.

Le Festival de Cannes débute samedi

# Le procès-verbal d'un art effervescent

oecasion, M. Maurice Bessy. delegue general de la mani festation cannoise, expose son point de vue sur le rôle de es rencontres cinématographiques.

Le vingt-huitiême Festival international du film ne sera différent des précèdents que dans la mesure où l'en odmet qu'une certoine forme de cinême boscule, que le cinèma d'aujeurd'hui préfère les

ormes oux ermeiries.

Dans la trentaine de films de le monifestation - essentialle - lo compétition - piese est feite eux einės, Antonioni, Bergman et Losey qui seront lò, hors-concours, ò titre d'exemple ; è Schlesinger

Le Festival de Cannes de-bute le samedi 16 mai. A estte d'un Hollywood des onnées trente ; à Ken Russell pour qui le musiqua

est l'image des possions.

Dans l'éventail singulièrement nous neus sommes efforcés de regrouper quelques-uns des réalisaleurs discerdents de notre époque, de ces nouveoux venus qui, ignorant la prudence, tentent l'impossible et y parviennent de générotien en generetien.

En limitant la participation des pays dits a grends producteurs » : Grande-Bretagne, Italie, France et même. Etots-Unis, nous recevons l'Allemogne fédérale, l'Algérie, le Bresil, le Canado, le Donemark, le Hongrie, le Jepon, le Mexique, le Pologne, le Sueda et l'U.R.S.S.

MAURICE BESSY. (Live la suite page 35.)

#### LE VOYAGE DE M. GISCARD D'ESTAING AU MAROC

#### Un accueil particulièrement chaleureux

Haute on couleur, débordant de gaieté et d'euthouslasme, la foule galete et d'ethiousiasine, la foine formait à certains endroits un véritable mur vivant do chaquo côté do la route. Un nur chetoyant et mouvant composant une fresque de tout le Maroc traditionnel. Toutes les tribus des règions traversées s'étalent déplacées pour le circonstance tanrégions traversées s'étalent dé-placées pour la circonstance, tan-dis quo des groupes de danseurs ot de musiciens avaient été ame-nés, parfols de très loin. Dans les champs s'étendaient à cer-tains endroits, sur des centaines de mètres, des alignements de tentes. Certaines, tissées en poil do chameau et on laino, ressem-blaient à des carapaces do tor-tues, d'autres faisaient penser e de gigantesques albatros, ailes déployées; toutes svaient été recouvertes do tapis aux divers tons do rouge piquetés de pail-lettes scintillant dans le soleil. De loin en loin, des teutes caldales, ornées do dessins noirs sur fond blanc, dressaient leurs silhouettes circulaires.

La journée de dimanche a connu trois temps forts dans des registres très différents : le fraicheur et l'émotion à Khemisset, ville située à mi-chemin entre Rabat et Fès : l'éclat et la tradi-

Fès. - Il e'est produit un

fication : M. Giscard d'Estaing

e été edmis à cénétrer dens le

vestibule du sanctuaire vénéré de Moulay Idriss, le sain pro-

tecleur de la cité, auquel les

sultans falsalent hommsge des

- bels > -- c'est-à-dire des

lextes par lesquels les villes el les Iribus acceptalent leur suze-

Aucun chel d'Etat chrétien

n'y avait été admis suparavent.

Pour sa pert, M. Giscard d'Es-

taing a recu l'offrande du Jali

et des daltes sous les lampe-

daires du vestibule, non loin de

le salle où se trouve le cata-

falque revêtu de tenturee

· Votre président, nous a dit

elors le ministre de l'informetion,

M. Taibl Benhima, vient de

tranchir un sauit dont vous savez

ce qu'il roprésonle pour nous.

M. Giscerd d'Esteing étall digne

de leire ce pas, esr. à l'entrée

de ce sanctuaire, nous ne pou-

l'avons latt, le chel d'un Elei

qui, n'étant ni erabe ni musui-

men, détend l'islamité de Jéru-

salem. Dans cette enceinte secrée, c'est l'eccuell de tout

monde musulman qu'il e recu. »

Oans le dédale des rues moyenagsuses de Fés, recou-

vertes de claies de roseaux, où

l'on peut à pelne circuler à deux

ou à trois de treni, M. Giscard

d'Estaing s'est evancé à pled,

les chefs de quartier rythmant

so marcho avec leurs hautes

cannes à pommeau ciselé. Toutes les génératiens étalent

dinalro entassement : des toits.

cleffes brodeos, dans le scin-

fillement des lumières et les

lumões do l'encens, s'élevait une

clameur chaleurouss, toujours

des boutiques, où penda

mblées dens un extraor-

emeni d'une grande signi-

FAIT SANS PRÉCÉDENT

Le chef de l'État français a été admis

dans le sanctuaire de Moulay Idriss

De natre carrespondant

tion lors de l'entrée dans Fès; la rencontre avec lo peuple pendant la visite que M. Giscard d'Estaing a faite en fin d'après-midl dans les rues de le médina.

Il était environ 11 heures lorsque le cortège officiel est arrivé à Knemisset, cité récemment promue au rang de chef-lieu de province. Plusiturs tillomètres avant l'entrée de la ville, des cavaliers, membres do la puissante conféfédération des iribus Zemmour qui peuplent la région, formaient une hale d'honneur. Dressés sur leur selle ornée de drapeaux français ou marocains, coiffés du chapeau traditionnel, de forme coniquo et couvert de laines de couleurs vives, ils falsaient tournoyer leur moulaila — fusil à long canon et à la crosse triangulaire — au-dessus de leur tête. Plus loin, de chaque côté de la chaussée, des dizaines de milliers de personnes s'étaient massées: hommes vêtus de la djellaba blanche, enfants des écoles agitant des centaines de petits drapeaux, groupes de femmes chantant de lenies mélopées rythmées par le sourd martèlement des bendirs et des derboukus, danseurs tournoyant au son aigre des ruitas, élèves de collèges techulques en blouses bleues. et sur raītas, élèves de collèges tech-ulques en blouses bleues... et, sur la place ceutrale, d'attendrissan-

Le président e fait halte à la

medorsa Bou - Inania (1) et à

l'université Kargouyine, dont le

bibliothèque abrite, comme autant

de trésors, des miliers de

manuscrite Plusieurs lui furani présentés, tel ce traité d'ibn

Rochd Al Bayan, dont chacung

des trois cent dix-neuf pages est

eût été l'amputer d'un pêleri-

nage aux sources : le foyer cultu-

rel que représente le Karzou-yine depuie le IX\* siècle; les

docteurs de la foi musulmane

dont le foi continue à rayonner ;

le pulssance économique que

les habiles négociants surent

qui, en travaillant le cuir, en

la leine, n'e pas abandonné le

ciselant le cuivre, en telgnant

gestes ancestraux; le courant

de pensée qui e donné nais-

sance, parmi les heurts el les

deulls, à l'irrésistible poussée

de l'Indépendance ; cette inisili-

gentsia qui, après la fin du

protectorat, e pris les leviers de

sa formation à des maîtres français dont aucun des dis-

ciples - aujourd'hul ministres,

ambassadours ou responsables

de haut rang - ne se souvient

C'est précisément un de ces

disciples, M. Hai Hamed Bahnini.

ministro de la culture, person-

nalilé très proche du roi Hassan II, qui tut à travers Fès

te guide de M. Giscard d'Estaing.

(1) Temeignage six fols centenaire de l'art hispano-mauresque, fa medersa (colège]
Bou-Inania date de l'époque des
sultans Merinides (XIII°-XIV°
siècles), qui furect à Pès,
comme en d'autres villes, de
granda bâtisseurs.
C'est Abou Inan. dont le règne
s'ètendit de (348 à 1358, qui la
fit construire.

. LOUIS GRAVIER.

sans respect.

mmande, el qui doit largement

Limiter & Rabat la visite au Maroc de M. Giscerd d'Estelng

une peau d'entilope.

tes majorettes en courte jupe rouge, insolites et gracieuses, évoluant sur des tapis do haute

La volture blanche découverte où avalent pris place le roi et M. Giscard d'Estaing s'est arrè-tée, et les deux chefs d'Etat ont reçu des mains des autorités locales l'offrande traditionnelle du lait et des dattes. Puis le prési-dent de la République, se sépa-rant de son hôte, s'est dirigé vers rant de son hôte, s'est dirigé vers un groupe d'anciens combattants, couverts de décorations. S'adres-sant à eux, il leur demands où ils avaient gagné, qui cotte mé-daille militaire, qui cette croix de guerre. Et l'on vit ces soldais, dont plusieurs s'étaient illustrès à Cassino, étreindre et embrasser le chef do l'Etat.

Quelques minutes plus tard, le Quelques minutes plus tard, le prenait la main de son hôte, la levait en l'air, et les deux hommes, faisant ainsi quelques pas ensemblo, saluaient la foulo dans un même geste.

#### Une immense acclamation

La cérémonie d'arrivée à Fès, cité fièro à juste titre de son passé culturel et religieux, a constitué un autre moment exceptionnel. Sur la place Bab-El-Makina, cernée de hautes mu railles, s'étaient assemblés les représentauts de toutes les corporations avec leurs étendards. Des jeunes filles vêtues, les unes do bleu, les autres de rouge, d'autres de blanc ou de vert, sy m bolisaient la France et le Maroc, Lorsque les deux chefs d'Etat arrivèrent, nne pluie do pétales de roses s'ebatit sur eux et sur la voiture, tandis' sur eux et sur la voiture, tandis' que s'élevait une immense accle-mation. Des musiciens soufflaient dans leur longuo trompe, produi-sant un son strident ot syncopé. Le roi Hassan II distribuait de ses deux mains des baisers à la

foule.

La ruée des photographes et la turbulence d'un groupe de Francais, comme à l'habitude indisciplinés, firent abréger la halte, et le cortège repartit vers le palais des hôtes de Fes, en empruntant les rues de la ville nouvelle, sous les vivats de dizalnes de milliers de Fassis. C'est à pied encore que le souverain et son invité ont remonté, la main dans la main, une partie de l'avenue Hassan-II. L'après - midi, enfin, après une visite au barrage Idriss-I'', saué à 25 kilomètres environ de la ville, M. Giscard d'Estaing, seul cette fois, a été acqueilli par le peuple de la médina et a reçu un hommage extraordinaire au sanctuaire Moulay-Idriss (voir au sanctuaire Moulay-Idriss (voir ci-contre l'article de Louis Gravier). Journée triomphale, donc pour le chef de l'Etat français mais aussi pour le roi Hassau II

très accleme tres accieme. L'accueil réservé dès samedi à M. Giscard d'Estaing laissait pré-sager un tel succès. En dépit de l'heure tardive de son arrivée Theure tardive de son arrivée (17 h. 30), et bien que la week-end att incité les citadins à quitter la ville, la capitale avait réservé au président de la République une réception d'une rare chaleur. Plusieurs centaines de milliers de personnes — sept cent mille, selon le quotidien local le Matin — se pressalent sur le narcours Le pressalent sur le parcours. Le matin mème, des centaines de camions avaient amené les populations des villages alentour pour former uno haie sur la route de l'aéroport. Sur la place centrale de la capitale, face à la poste et

Lo président Giscard d'Estaing a offert samedi soir au rol Hassan II deux cadeaux : une pendule-lyre d'époqu : Louis XVI, et un humificateur à cigares décoré. Le jeune prince héritier Sidi ; Mohammed a reçu des romans de Jules Verne dans la célòbre col-lection Hetzel, et un chien — un braque — appelé Jéhu.

au ministère de l'information, les deux chefs d'Etat étaient descendus de voiture. Après avoir reçu les offrandes rituolles. M. Giscard d'Estaing avait salué un groupe do jeunes filles de la colonio française, vêtuos de costumes régionaux, puis, accompagné du roi, il était allé serrer des mains dans la foule.

dans la foule.

L'extraordinaire accueil fait au président français revêt à lui seul une dimension politique. Le chef do l'Etat répondant à des journalistes à l'issue de sa fourne de la la médina de Fes, a déclaré qu'à travers lui, c'était la politique française qui était ainsi approuvée, notamment dans ses aspects out itennent le plus à dans la foule. aspects qui tiennent le plus à cœur au peuplo marocain. L'atti-tude française dans lo conflit du tude française dans lo conflit du Proche-Orient, les prises de position de Paris an sujet des matières premières, son souci d'indépendance vis-à-vis des grandes puissances, sont particulièrement apprâciés ici. Le roi Hassan II l'à d'ailleurs dit à M. Giscard d'Estaing, samedi soir, à l'issue du diner qu'il donnait en son honneur au palais du Riad, à Rabat.

Les deux chefs d'Etat n'auront qu'un entertien officiel en tête a tête, mardi, le dernier jour de la visite. Mais ils auront eu anparavant do nombreuses conversations. Ils ue se sont, en effot,
guère quittés dimanche, partageant la même volture, et ils ont
ou, dit-on, uno longuo discussion
sur la situation internationale. A
Khemisset, les ministres des affaires étrangères, MM. Sauvagnargues et Larakt, les ont rejoints pour prendre part à la
discussion. Londi, lors de la partie
de chasse, ils ont eu d'autres occasions de s'entretenir. Le but visite. Mais ils auront eu anparacasions de s'entretenir. Le but recherché, nous disait, quelques heures avant l'arrivée du prési-dent do la République, M. Ben-hima, ministre de l'information et ancien ministre des affaires République ne peut rester indif-férent aux exceptionnelles mani-festations de sympathie dont il est l'objet, et les relations entre les deux pays ne peuvent que sortir renforcées de cette visite.

DANIEL JUNQUA.

#### PEINES DE PRISON AVEC SURSIS POUR DIX-NEUF PARTISANS DE MOUVEMENTS

MARXISTES - LÉNINISTES

(De notre envoyé spécial.) Abat. — Les dix-neul jeunes gens, militants ou sympathisants do mouvements marxistes-léninistes, qui avaient été présentés à la justice à Casablanca, le 22 avril dernier, après plusieurs mois do détention dans des centres de la police, ont été jugés à huis clos le mardi 29 avril. Ils étaient incuipés d'atteinte à l'ordre public, de constitution d'association illicite et de distribution de tracts subversifs. Ils ont été condamnés, le 30 avril, à des peines allant de trois mois à dixpeines allant de trois mois à dix-huit mois de prison avec sursis. De nouvelles mesures de mise De nouvelles mesures de mise en liberté provisoire ont d'autre part, été prises en faveur de lycéens ot d'enseignants inculpés dans l'affaire du Syndicat national des lycéens (S.M.L.) lle Monda du 2 mail. Certains d'entre oux étaient emprisonnés depuis janvier 1973. Sur les quarante-quatre personnes impliquées, il n'en reste plus que cino en détention. Il plus que cino en détention. Il s'agit de MM. Abdessamad Bellek-bir. Naciri Omar, Tijarti Hassan, Lebribri Mohammed et Sals Brahim, tous professeurs d'arabe

#### Angola

Les élections du 11 novembre pourraient être reportées

#### Les derniers affrontements auraient fait sept cents morts à Luanda

tements do la semaine dernière. Un calme précaire est revenu ce lundi 5 mai, troublé encore par quelques explosions dans les feu-bourge de Luanda. Il semble, autant qu'on en puisse juger, que les combats aient été circonscrits les combats aient été chronscrits aux environs immédiats de la capitale. Un millier de réfugiés, no!rs, métig ou blancs, devront être relogés dans le centre de la ville et pris en charge. Les autorités portugaises ont établi un pont aérien avec d'autres régions do l'Angola pour approvisionner la capitale. Les marchandises ont été stockées par les particullers et les margasins sont vides. été stockées par les particullers et les magasins sont vides.

Les trois mouvements de libé-ration ont lancé un appel au calme Le M.P.L.A. et le F.N.L.A., ies deux mouvements qui peraissent le plus directement engagés dans les combats, lancent conti-nuellement des appels à la radio pour demander à leurs hommes de

Blen qu'aucun chiffre officiel déposer les armes. Samedi 3 mai, n'ait été publié, on estime à quelque sept cents morts ot un miller do blessés lo bilan des affronmouvement de M. Holden Roberto, déposer les armes. Samedi 3 mai, le ministre engolais de l'intérieur, qui est membre du FNLA. le mouvement de M. Hoiden Roberto, a annoncé l'expuision de buit étrangers accusés d'avoir joné un rôle dans ls déclenchement des

A Lisbonne, le Conseil de la révolution s'est réuni samedi pour étudier la situation. Le Portugal pourrait tenter à nouveau de réunir les chefs des trois mouvements de libération, et leur demander cette fois d'accepter de reporter la date des élections prévues pour le 11 uovembre. Les dirigeants portugals attendront sans doute, pour rendre publiques leurs intentions, la visite à Lisbonne du président sambien Kenneth Kaunda, dont le pays a'est de longue date intéressé au problème angolais, et qoi a entretenu des relations personnelles avec MM. Agostinho Neto, leader du M.P.L.A., et Jonas Savimbi, du MPLA, et Jonas Savimbi, leader de l'UNITA). — (AFP, Reuter, AP, UPI.)

LES ALLOCUTIONS

#### Hassan II: nos deux pays se rencontrent

Rabet (A.F.P., Reuter). - Cans le toast qu'il e porté samed soir 3 mai, au cours du diner qu'il offrait en l'honneur de M. Glecerd d'Estang, Hassen II e d'abord évo-que » le loie que le Maroc, son peuple et son rol éprouvent en ce jour », puis » le combat qu'e mené le président Giscard d'Ealaing pour parvenir à le megistreture suprême ». - Vous l'avez tait, et dès le départ nous avions senti que vous vouliez gagner. Vous vous êtes engagé evec courage mais aussi avec noblesse, représentant en cala le génie de votre peys , a-t-il dit, svant d'affirmer que » l'homme d'État qui est é le tête de la France est un homme envié pour le plece qu'il peut laisser e son nom dans l'histoire ».

- Neus pensons, e poursulvi le souverain, que sur beaucoup de points, non seulement le Maroc et la France se rencontrent, mais encore que la France ve ou-devant ds nembreux pays, qu'ils soient développés ou du tiers-monde ».

Pariani de l'énergie, le roi e déclaré que c'étalt - un protième dent on a voulu que l'échec retomevis il n'y e pes eu d'échec, cer il n'y e même pes eu commencement de ladite conférence ». « Il ne nous est pas epperu, a-t-ll ajouté, que le France avait une politique d'égoisme et d'égocentrisme, ou qu'elle eppor-tail é sa contribution une sorte de ségrégation entre les pays dévaloppes et les pays en volo de dévelop-

A propos du Sahara occidental, le rol a affirme : . Pour nous, Merocains, qui luttons, qui espérons, qui eussi, nous entélone, rien n'ételt plus agréable eu cœur, rien n'e lait plus l'impression du baume sur la plaie, que l'attitude de la France lorsquo le problème du Sahara s'es posé devant les Nelions unies (1). La encore nous avons retrouvé l'esprit de décision, l'esprit d'équité, et une eppréciation de cs qu'est

Au sujet du conflit Israélo-arabe, le seuvarain merocain e déclaré : La Frence, sous votre égids, per votre voix, et courageusement, a toujours dit ce qu'olle estimait être iuste concernent le problèms du Proche-Orient, à sevoir qu'elle voulait une peix durable et honorable. el surtout l'évacuation de tous les territoires occupés par le torce.

Evoquant enfin ses entretiens avec le chef de l'Etat français, Hassan II s dit notemment : » Neus parlerons de l'avenir de nos relations, de l'avenir de nos entents, nous parlerons de l'apport de votre pays et du nôtre. baignés per le Méditerranée, qui s'ouvrent sur l'Océan, et qui, tous deux, ent pleinement participé é le civilisation universelle, et nous parlerons également de ce que devra être leur union, leur alliance. »

(1) La Fracce a voté en faveur de la résolution sur le Sahara espagnol, que l'Assemblée générale des Nations unles a adoptée le 13 décembre 1974 par 87 voix pour, O contre et 43 abs-tections. Cette résolution demande à la Cour internationale de justice de La Haye de donner un avis consultatif sur les deux questions sulvactes :

- Le Sahara occidental était-il, su moment de la civilisation espa-gnole, un territoire sans maître? — Dans la négative, quels étalent les uens juridiques de ce territoire svec le royaume du Maroc et l'en-semble mauritanien ?

# et ancien ministre des ariares étrangères, est de créer entre les deux chefs d'Etat des relations personnelles d'amitié et d'établir un climat de contiance. Si l'on s'en tient aux apparences, il semble que ce but n'est pas loin d'être atteint. Le président de la Dans sa réponse, M. Giscard de remédier en commun au dérè-

d'Estaing e évoqué les • affinités • glemont entrainé par l'inedeptellon euxquolles les relations entre les du système monétaire et de meltriser deux pays • doivent leurs qualités les causes de l'inlietion. particulières ., ejoutant : « Elies onl eussi reçu, il y e maintenent trente ans, l'émouvante empreinle de le treternité des ermes pour la délense et le reconquête de nos tibertés. Les faits d'armes eccomplis en commun par les Marocains et les Français figurent parmi les plus courageux de marquée per les grandes figures du général de Gaulle et du roi Mohammed V, que le chet de le Frence libre était fier de compter au nombre de ses compagnons.

 La France et le Maroc conduisent ensemble une œuvre de coopération exceptionnelle », e poursulvi M. Giscard d'Estaing. Les espects de cette coopération sont nombraux. D'abord. les relations économiques, dont l'intensité et le dynamisme doivent être soulignés : le France est le premier client et le premier tournisseur du Maroc. Grâce notamment à une aide tinancière, qui est le plus importante que notre pays eccorde à un Etat étranger, les grands projets réalisés en commun se sont multipliés. Tout récemment encore, la construction du vesta complexe pétrochimique de Mohammedie a élé contiée à des sociétés trançaises. L'exécution de votre plan de développement doit sussi être tavorisée par le convention réciproque de garantie des investissements en cours de négociation, dont, pour ma part, l'encourage

» La coopération technique et culturelle avec le Maroc représente pour le France, et je m'en réjouis, un effort qui n'e d'équivalent dans aucun autre pays par la nombre de coopérants et la divarellé des opérations. »

» En raison du caractère vivant de ces relations, c'est aujourd'hui, dans votre pays, que ee trouve la plus importante concentration de Français vivant hors d'Europe. En France même, de nombreux travellleure marocains apportent una centri-bution précieuse à la bonne marche de netre économie. Le gouvernement trançais, qui reconnaît is valeur d'un travell accompil souvent dans des conditions difficiles, entend assurer cette population le formation, le sécurité, le dignité et le bien-être euxquels elle o droit. »

#### < Mieux organiser les échanges internationaux >

A propos de le concertation, désirés par les deux pays, » sur les grands problèmes du monde », M. Giscard d'Estaing e d'it encore : L'ordre économique mondiai, instauré au lendemain de le seconde guerre, est euleurd'hui prolondé-ment modifié. Nous devons trevalifor à la recharche d'un nouvel équilibre, plus juste et plus efficace. entre paya industrialiaés et pays en développement, il est indispensable

· Il convient, à cette tin, de mieux organiser les échanges internatio-neux, qu'il s'egisse de ceux de l'énergie, des matières premières, ou des produits allmenteires. Que cette entreprise solt particulière-ment difficile, ce qui e'est pessè é contérence prépa le monire suffisemment. Mais l'al retem de cette conférence préparatoire moins son aloumement finel que les deux éléments sulvants : le lait que sur le composition de la future contérence at sur le liste des problémes qui devalant y être traités un consensus assez large àtait en train de s'étabilr, et les regrets ou les préoccupetiens que l'interruption de cette conférence préparatoire s euscités dans la plupart des pays. concernés, y compris les plus grands. C'est pourquoi, loin de considérer que l'ellort de concertation doit être Interrompu, je tlene é dire icl que noue continuerons à en approfondi les conditions et é prendre, eu moment opportun, les nouvelles initia- ; tives qui seront nécessaires.

S'adressant eu roi Hessan IL 10 président français e céclaré en conclusion : - Sachez que le comprends l'inspiration qui est la vôtre puicée à la tradition de votre proche et lointeine origine, el l'effort que vous eccomplissez pour conduire le Maroc au-delé de la porte des temps modernes, tout en préservent son indépendance, sa dignité et son ême. Assurément, nous représentons nos deux pays. Male eussi nous voici nous-mêmes, prêts à nous écouter, à nous comprendre et é nous entendre.

#### Un même souci

Dans l'allocution qu'tt avatt prononcés à son errivée à l'aérodrome de Rabat-Salé, le président Giscard d'Estang evalt qualifié de • geste tien naturel = sa venue au Meroc cependeni qu'il était = un peu sur-prie que les encheinements de l'hietoire l'elent conduit à être le premier président de la République française à rendre visite au Maroc indépendant et é son roi -.

Le chel de l'Etel evait poursulvi : La même souci enime nos delli pays, celui de rechercher un équi-libre plus rationnel et plus justs et de leire progresser le tratemité. la sécurité et le paix, en particu ller dans cette Afrique à leginous attschent teni de liens et tent d'amitié. Les rapports entre le Maroc el le France constituent un exemple de ce que peut être it répense è un problème foi tal d'eulourd'hol, qui est calui des relations entre un pays industrialist et un pays qui entend eccéder aux techniques du monde moderne.

Comme le veut le protocole, le roi Hassan II n'evall pas répondil à cette ellocution.







#### 205

M. . .

.-. -122 E 15

0.7

---

111

40 7000

 $\rho (a_{m+1}, a_{m+1}) \in \mathcal{J}$ 

10 × 17

٠. و

75.000

100

a.,

6.0

rate .

...

46 4531

14 . ·

18181

2000

10.00

. . .

7.5

----

. . . . .

f ...

÷ • • • • •

4-1-

Hay --- 10

#### DIRIGÉ PAR LE GÉNÉRAL TRAN VAN TRA

#### Un comité militaire administre Saigon se ioncontred

#### Le général Minh a rencontré les nouveaux dirigeants

Radio-Saigon rebaptisée Radio-Libération a diffusé, dimanche 4 mai, la liste des membres du comité edministratif militaire de

comité ediministratif militaire de la capitale. Les grandes villes du Sud sont dirigées provisoirement par de tels comités, qui seront remplacés par des comités révolutionnaires sur la base d'une a large représentation flustrant la concorde nationale ».

Le comité de Saigon est présidé par le général (à trois écoles)
Tran Van Tra. Il comprend cinq vice-présidents (le général Hoang Cam, membre de l'état-major de défense de la ville, le général Tran Van Danh, MM. Vo Van Viet, Mai Chi Tho et Cao Dang Chiem), et cinq membres : la colonel Bul Thanh Triet, Viet, Mai Chi Tho et Cao Dang
Chiem), et cinq membres: la
colon el Bul Thanh Triet,
M. Vuong Ky Elep, vice-ministre
de l'économie du G.R.P., le docteur Nguyen Van Thu, MM. Vo
Thanh Dan et Phan Minh Tanh.
Le général Tran Van Tra,
agé de cinquante-sept ans, est
originaire de la province de
Quang-Ngal, dans le Centre-Vietham. Membre du parti commu-Quang-Ngai, dans le Centre-Viet-nam. Membre du parti commu-niste indochinois des 1940, il a participé à la première guerre et a été l'un des dirigeants mi-liteires du F.N.L. du Sud depuis 1964. A la suite de la signature de l'accord de Paris, il a pris la tête de la délégation du G.R.P. à la commission militaire quadri-partie, et s'était rendu à Hanoi, où il avait été accueilli comme un héros national. Son nom ne figure pes sur la liste des ne figure pas sur la liste des membres dirigeants du P.C. du Vietnam du Nord, pas plus que sur celle des principaux respon-sables militaires de Fianol. Quant au général Hoang Cam, Il est, lui aussi, un Sudiste. Quinze anciens dirigeants de

Saigon, parmi lesquels le général Minh, vivent librement dans la Minh. vivent librement dans la capitale, indique Radio-Libération. Ils ont rencontré les nouveaux responsables « dans une atmosphère détendue ». L'un d'eux a exprimé « l'espoir qu'ils ront contribuer à la reconstruction du pays en fonction de leurs capacités ». « Je suis heureux de devenir le citoyen d'un Vietnam independant » a déclaré le général Minh au cours d'une récoblion Minh au cours d'une réception au palaie présidentiel

#### LA SITUATION DES FRANÇAIS DANS LA CAPITALE EST SATISFAISANTE -

Les trente-huit journalistes et photographes français qui se trouvent à Saigon sont en bonne santé, convenablement traités et peuvent travailler dans des condi-tions tout à fait normales, indi-que-t-on à Paris, de source autorisée. autorisée.

On ajoute de même source que, selon des informations sures recues à Paris, la situation apparait dans l'ensemble calme dans la capitale sud-vietnamienne. Seule la suspension des communications avec l'étranger ne permet pas, pour le moment, l'acheminement des informations recueillies par les journalistes. La même source précise que l'ambassadeur de France à Salgon. M. Mérillon. dont la première tache a été de s'assurer de la protection des ressortissants francals après la prise du pouvoir par le gouvernement révolution-naire, a fourni des informations tout à fait rassurantes en ce qui concerne notamment l'attitude du nouveau gouvernement à l'égard des personnes et des biens. —

#### Chine

#### LA PREMIÈRE DÉLÉGATION DE LA C.E.E. SÉJOURNE A PÉKIN

Pékin (A.F.P.). — La première délégation officielle du Marché commun à se rendre en Républirommun a se rendre en République populaire de Chine, dirigée par Sir Christopher Soames, vice-président de la Commission de Bruxelles, chargé des relations extérieures est arrivée, dimanche i mai, à Périn.

Cette délégation, qui compte six nembres, est. l'invitée en Chine où elle doit séjourner jusqu'au 12 mai — de l'Institut du peuple hinois pour les affaires étran-

Au cours d'un banquet offert n son honneur par M. Ko Po-uen, vice-président de l'Institut lu peuple chinois pour les affaires trangères, Sir Christopher a dit ue le construction de la Commu-iauté commençait à « aller de 'avant dans les sphères politi-

WES D. a Pour que l'unité curopéenne epienne une realité, elle doit, omme vous le dites en Chine, narcher sur deux jambes, c'est-àire une jambe politique r, 2-t-il

« Nous ne considérons pas que 25 problèmes mondiaux peuvent u doivent être résolus par la u doinent être resolus par la cule action des deux super-puis-ances, et nous pensons qu'il est inportant que l'Europe parle "une seule voix quand elle traite rec elles », a-t-il conclu. Sir 'hristopher rencontre, hundi, le ilnistre chinois des affaires trangeres, M. Chiao Kuan-hus.

D'autre part, le G.R.P. a lancé « Les actes de destruction de biens un ultimatum à tous les militaires et les détournements de fonds de l'ancien régime, les invitant à seront punis », indique le décret ; de l'ancien régime, les invitant à se présenter très rapidement avec. éventuellement, leurs armes et leurs documents. Uns adresse a été donnée à cet effet, dans un faubourg de Seigon. Les contrevenants sont passibles de « sévères représailles ».

La radio de Saigon fait état d'une rapide reprise des activités économiques, industrielles notamment. Mais, plus que des informations, elle donne surtout des avis à la population. On note

manons, elle donne suriout des avis à la population. On note aussi la réapparition de quelques chansons traditionnelles, très mé-lancoliques. La plupart des nou-velles speakerines parlent la lan-gue des paysans da Delta du Sud. Sur le plan diplomatique, trois éléments doivent être notés :

eléments doivent être notés:

1) Le gouvernement révolutionnaire et Hanoi sont revenus, pendant le week-end, sur la question
de la restitution an nouveau
régime de Saigon des avions et
des navires ayant quitté le Sud la
semaine dernière. La note ne
s'adresse plus à la seule Thailande,
mais aussi à Singapour, aux Philippines et à la Malaisie. Un
journal de Bangkok écrit, lundi,
que le porte-avions américain qua le porte-avions amèricain Midvoq se dirige vers la Thai-lande et pourrait embarquer les cent vingt-cinq avions sud-viet-namiens qui ont attern à la base d'Utapao;

2) Le gouvernement révolution-naire a publié, samedi, un décret ordonnant la fermeture de toutes les missions diplomatiques de Saigon. Les chers de mission doivent dresser la liste des docu-ments et des biens divers dont ils sont propriétaires, et la four-nir au nouveau gouvernement.

et les détournements de fonds seront punis », indique le décret 3) Le bureau de liaison du gouvernement révolutionnaire augouvernement révolutionnaire au-près du siège des Nations unies, à Genère a demandé l'admis-sion d'une délégation de Saigon à l'Organisation météorologique mondiale. Une semblable demande avait déjà été présentée pour l'entrée à l'Organisation mondiale de la santé.

taire genéral des Nations unies, dans lequel îl affirme: « Le moment est venu pour les pays non alignés — et c'est dans leur éthique, — pour les pays éd tiersmonde — et c'est dans leur intérest, — pour les pays épris de justice, de paix et de liberté — et c'est dans leur vocation — d'œuvrer d'une jaçon militante, de concert avec les autres membres de la communauté internationale, pour donner la place qui revient de droit aux autorités légitimes et légales du peuple sud-vietnamien dans l'Organisation des Nations unies aussi bien que dans ses institutions spécialisées. »

Un texte à peu près semblable a été lu par Radio-Libération; il pourrait s'agir du même télégramme de M. Boutefilka. Le gouvernement algérien étant, à cet égard, très proche de celui de Salgon, le télégramme du ministre reflète sans doute les vues des nouvelles autorités du Sud Le réunification du Vieinam ne serait pas envisagée avant assez long-

pas envisagée avant assez long-temps s'il se confirmait que le régime de Saigon veut entrer à l'ONU. — (A.F.P., Reuter.)

#### DEVANT L'AMBASSADE DU SUD A PARIS

#### « Ma fiancée est peut-être à Guam, ou ailleurs... >

« Nous ne sommes pas surs que ces papiers seront vala-bles, mais nous faisons cela par précaution. » Assis sur un banc devant l'ambassade du Vieinam du Sud (1) avenue de Villiers, à Paris, plusiseurs étudiants vietnamiens rem-plissent sur leurs genoux ou à même le banc des certificats de nationalité, des extraits de naissance : « Si je change de nationalité, je veux être sur d'être dans mon droit, et puis d'être dans mon droit, et puis on nous a dit qu'il valait mieux le faire v, dit l'un d'eux. Il ne reste plus qu'à attendre le tampon officiel. Groupés autour de la porte de l'am-bassade, les jeunes Vietna-miens, en majorité étudiants et lycéens, attendent calme-ment leur tour. Et hanges de ment leur tour, Echanges de poignées de mains, sourires, rires, rien ne témoigne des événements que leur pays

L'atmosphère est à la bonne humeur, fusque dans la façon dont le portier, un étudiant enrôlé pour l'occasion, appelle les noms. Garçons et filles s'interpellent, se renseignent mutuellement. Une dizaine de policiers regardent en silence, ctonnes regardent en suence, étonnes peut-être. « Les Viet-namiens sont un peu habitués à la guerre, dit une jeune fille. Mon frère et mol n'avons plus de nouvelles de notre tamille; nous ne recevons plus d'argent; nous ne savons plus rien, et. au Cambodge, c'est pire... Maintenant, il va falloir travailler, mais ce sera

difficile de trouver quelque chose, car le travail est d'abord chose, car le travail est d'abord réservé aux Français. »

Beaucoup d'entre eux viennent faire pro lo ng er leur 
passeport ou leur carie de 
séfour: « Mon passeport est 
valable jusqu'en 1982; j'espère 
ainsi aller à l'étranger sans 
difficultés. » La jeune fille 
qui vient de parler ne laisse 
percer aucune intertitude...

Un garçon remplit un extrait 
d'acte de mariage: « Je. dois 
me marier bientôt, Ma fiancée 
a été évacuée dernièrement. a été évacuée dernièrement, mais je ne sais pas où elle est, peut-être à l'île de Guam ou ailleurs.»

Un étudiant, venu de pro-vince pour remplir ses feuilles et celles de ses amis, explique dans quelle impasse il se trouve: « J'ai le choix entre deux choses: revenir dans mon pays et subir un régime que la l'accepte pas, ou ne plus jamais revoir ma famille. Blen sur, j'ai des parents en France, mais ils ne sont ni mon père ni ma mère » Ce choix, la plupart d'entre eux auront à le faire, et pourtant, sur son visage comme sur ccux des Vietnamiens pré-sents, n'apparaissent ni dou-leur ni ém otion. « Nous sommes des Orientaux »,

(1) Les nouveaux responsables n'y étalent pas encore installés samedi 3 mai.

# de la santé. De son côté, M. Bouteflika,

ministre algerien des affaires étrangères, à adressé un télégramme à M. Waldheim, secrétaire général des Nations unies, dans lequel îl affirme : «Le mo-

#### LES RÉFUGIÉS SUD-VIETNAMIENS SONT MAL ACCUEILLIS AUX ÉTATS-UNIS

Des réfugiés sud-vietnamiens continuent d'axriver à l'étranger. Nombre de personnes se trou-veut encore dans des conditions de vie lamentables, sur des bateaux qui errent en mer de Chine du Sud. Vingt-cinq autres embarcations sont ancrees au large de Singapour, L'ancien viceprésident Ky se trouve maintenant à Guam. où quarante-cing aviateurs demandent à rentrer dans

leur pays : ils avaient cru, quittant Saigon par avion, qu'ils seraient transportes sur des bases vietnamiennes sûres, mais ils furent emmenés en Thailande puis, contra leur gré et après avoir subi des piques calmantes, à Guam. D'autre part, le Foreign Office étudie la possibilité d'installer en Grande-Bretagne un certain nombre de réfugies

#### L'indifférence d'un pays d'immigrants

Washington. - L'opinion pu-Washington. — L'opinion pu-blique américaine s'est adaptée sans heurt à l'ère post-vietna-mienne. A l'exception de certains chefs de file de la droite du parti républicain, comme le séna-teur Goldwater ou l'ancien gou-verneur Reagan, d'une minorité de militaires, de membres du verneur Reagan d'une minorité de militaires, de membres du Congrès et de journalistes, personne n'a manifesté d'émotion particulière pour la « perte » du Vietnam. Jusqu'à nouvel ordre, on ne décèle aucun traumatisme dans le public, qui accepte avec soulagement la fin de la guerre, dont le dénouement — Il faut le répéter — n'est uullement ressenti comme une défaite.

L'heure de la démagogie son-nera peut-être un jour, mais pour le moment, malgré les efforts accomplis par les orga-nes de presse pour rappeler les deux décennies de l'engagement américain au Vietnam, la « dé-faite » américaine n'a pas vrai-ment truché l'appaign seus doute ment touché l'opinion, sans doute parce que, pour de larges sec-teure du public, la guerre avait pris fin en janvier 1973 avec les accords de Paris.

accords de Paris.

Un sondage Gallup, à l'époque, mettait en évidence le froid réalisme de l'opinion : 41 % contre 35 % des personnes interrogées estimaient que la paix ne se maintiendrait pas longtemps ; 54 % contre 27 % croyaient que Saigon ne survivrait pas sans le soutien des forces américaines, mais, finalement. 79 % contre 13 % concluaient que les Etats-Unis ne devaient pas renvoyer de troupes au Vietnam. de troupes au Vietnam.

de troupes au Vietnam.

Curleusement, l'opinion est davantage préocupée aujourd'hui par le problème des réfugiés. Elle a réagi défavorablement, et même de manière hostile, comme en témoignent un récent sondage Gallup indiquant que 54 % contre 36 % d'Américains ne souhaitaient pas voir arriver les réfugiés ainsi que les uombreuses interventions de représentants, justifiant leur opposition au programme d'aide humanitaire en raison des réserves et de l'inquiétude de leurs électeurs. Au Sénat, M. Byrd (Virginie occidentale) a invité le gouvernement à demander à d'autres pays « d'allèger le jurdeau imposé uux contribuables américains », tandis que M. Mc-Govern invitait les réfugiés à rentrer chez eux, où, a maintenant que la panique est terménée, ils s'y trouvernient beaucont mieux ». Il ne fait pas de doute que les réfugiés provoquent plus d'inquiétries aux de augunt les auxes les summaties auxès les réfugies provoquent pius d'inquié-tude que de sympathie. Après le président Ford, le sénateur Javitts, qui va déposer un projet de loi d'aide (entre 300 et 500 millions

● L'Association France - Victnam du Sud communique : « Un noureau pays ami vient de tom-ber sous la férule des commis-saires politiques communistes. Pendant trente ans, des millions Pendant trente ans, des mutions d'homnes se sont battus pour ne pas devenir murzistes. Pendant trente ans, de par le monde, d'autres homnes ont prétendu qu'ils attendaient la libération rouge. L'association France-Vietnam da Sud salue avec respections les compatitures (emplés les tous les combattants tombés les armes à la main et les millions de réjugiés meurtris dans leur chair.

tout entier qui paiera cette tra-hison de larmes de sang. > \* Association France-Vietnam du Sud. B. P. 503, Paris Ceder 17.

 La convention nationale du parti socialiste a estime, diman-che 4 mai, que la situation au Vietnam « d'émo n'tre que la solonte d'indépendance et de jus-tice sociale d'un peuple ne peut être définitivement étouffée Tunification du Vietnam « se realise dans le respect de la diversité des forces vives de la société et de l'opinion vietnamienne».

#### 7 500 MILITAIRES AMÉRICAINS **VONT QUITTER LA THAILANDE**

Bangkok (AFP.). — Environ sept mille cinq cents militaires américains quitteront la Thailande d'îci à la fin de juin, annonce, hundi 5 mai, un communiqué du ministère thailandais des affaires étrangères.

Ce retrait, décidé par les autorités thailandaises et américaines

rités thailandaises et américaines, ramènera à dix-sept mille cinq cents le nombre des militaires cents le nombre des militaires américains basés dans le royaume.
Une source militaire américaine à Bangkok indique qu'il y avait encore vingt-cinq mille militaires et trois cent cinquante avions sur le soi thailandais en janvier 1975. Le communiqué du gouvernement de Bangkok ne fait aucune mention d'un retrait d'apparells.
Voici sent semaines le surver-

Voici de retrait d'appareira.
Voici de retraines, le gouver-nement, dirigé par le prince Kukrit Pramoj, avait aunoncé que d'ici à mars 1876 il aurait obtenu le retrait de tous les militaires et de tous les avions américains. De notre correspondant

de dollars) pour les réfugiés cambodgiens et vietnamiens, a exprime sa stupéisction, dénonçant, « en tant que fils d'immigrant, l'atti-tude consternante » de ses compa-

#### Racisme ou remords?

Il est surprenant en effet que le même pays qui a ouvert ses portes à 400 000 personnes déplacés d'Europe orientale après la fin de la seconde guerre mondiale, absorbé des centaines de milliers d'Allemands de l'Est dans les années 50, accueilli chaleureusement 40 000 « combattants de la liberté » hongrois en 1956, et finalement e'est accommodé de 675 000 féfugiés de Cuba, manifeste une telle réserve — pour ne pas dire hostilité — envers quelque 120 000 Sud-Vieinamiens. Certes le chômage explique en grande partie ce changement d'attitude du grand public crai-gnant de nouveaux concurrents gnant de nouveaux concurrents sur un marche da travail sensi-blement réduit.

Il faut tenir compte également d'un racisme latent — notamment en Californie, où les anceleus immigrants maintenant installés considérent avec malveillance les derniers arrivés.

Le phénomène fait partie de la tradition américaine. Chaque année, pourtant, les Etats-Unis absorbent, sans sérieuse controverse ni incident majeur, des cenverse ni incident majeur, des cen-taines de milliers d'immigrants de couleur venant des pays asia-tiques, sans oublier un nombre considérable d'immigrants illégaux. La couleur de la peau ne peut donc être tenue comme la

seule explication de l'attitude hostile du public.

Plusieurs sociologues ont donné d'autres raisons, essentiellement psychologiques. Les Américains, disent-ils, veulent oublier au plus vite le Vietnam. La présence de vite le Vietnam. La présence de ces réfugiés ravive et entretient désagréablement le souvenir de ce mauvais épisode de l'histoire américaine. Il est possible aussi qu'ils se défoulent de leur mécontentement et de leur frustration en s'en prenant à d'autres, peu nombreux at innocents. Pour David Reisman, professeur à Harvard. les réfugiés sont victimes vard, les rérugiés sont victimes du même ressentiment éprouvé, pour des raisons différentes, à la fois par les « petits Blancs », profondément racistes, et par l'élite universitaire, hostile à la guerre du Vietnam.

Un autre sociologue, M. Glezer, Un autre sociologue, M. Glezer, estime que le mauvais accueil falt aux réfugiés a pour origine l'évolution politique aux Etats-Unis. Dans les années 50 et 60, le mot d'ordre « Lutter contre le communisme » représentait la motivation profonde de ceux qui accueillaient à bras ouverts les Hongrois et les Cubains.

La conclusion commune des experts est que l'attitude du pu-blic est essentiellement passagère, blic est essentiellement passagère, que dans six mois les cent vingt mille immigrants vietnamiens seront intégrés dans la société américaine comme tant d'autres avant eux. Dans l'immédiat, il faut constater que les éléments les plus hostiles aux réfugiés sont ceux-là mêmes qui, su nom de la lutte anticommuniste, poussaient à l'intervention militaire amérià l'intervention militaire améri-

HENRI PIERRE.

#### A « TENT CITY », EN CALIFORNIE

#### Millionnaires et miséreux se côtoient provisoirement

Camp-Pendleton (A. F. P.). -Millionnaires et miséreux font la queue ensemble pour la soupe populaire à « Tent City », Tous sont des réfugiés du Vietnam du

Les mittonnaires, .ce . sont d'anciens officiers, des heuts fonctionnaires, des hommes d'affaires, qui sont parvenus, depuis Guam, à rejoindre le cemp de Pendieton, en Califor-

et des lingots d'or. Les miséreux, ca sont caux qui n'ont pu emporter que quelques hardes. Ils sont amers dans le ville aux mille tentes érigées en cinq jours par les

tusillers-marins du camp. Mme Phan Thi Kim Doanh, un jeune médecin, raconta : « Nove avons vu plusieurs parsonnes bioquées lors des contrôles électroniquee des servicee d'Immigration à Guam. Elles àtaient toutes portsusee de lingots d'or. Una vielle temme aveit dissimulé des barres de métal précleux dans une cainture. Les contrôleurs lui ont restitué catte tortune, qu'elle est elles tran-

au guichet d'une banque, contre des devises. Une voix invitait d'ailleurs, par heut-parleur, les réjuglés à venir changer jour

M. Tan Dinh Thuan, un journaliste, cite le cas d'un ancien chef de betallion devenu conseiller provincial de Gla-Dinh. . A Guam, dit-il, II e échangé sous mes yaux plus da 200 onces d'or, eu point que le banque clients sulvants. Et !! evait encore da l'or dans deux sacs de voyage, »

L'une des parsonnes évacuées déteneit 150 000 dollars en billets dissimulés eous ses vêtements. Les contrôleurs ont patiemmant compté, à la vue de tous, cette fortune, puis l'ont

rendue au porteur. - Comment e'àtaient-ils procuré tout cala? ., demandent ces témoins. « Par la cornintion, affirment-ils aussitöt. Maintenant, on les retrouve à Camp-Pendleion. Ils se mettent, evec una fainte humilità, dans les tiles qui s'allongent davant las culsines Improvisãos. Ils essaiant de se taire oublier mais nous les reconnaiesons. -

#### quillement échanger sur place, « Ces parasites... »

- Ces parasites, à qui nous devons la perte du Viatnam du Sud, savent que leur vie metériella est décomala essurée Mals nous?, demande M. Tan Dinh Thuan. Qu'allons - nous taire.? J'ai près de cinquante ans. Je ne pourrai jamais refaire ma vie aux Etats-Unis. J'ai àtà éduqué dans le culture trançaise comme tous ceux de me génération. Nous sommes des centalnsa pour qui la seule chance. ce serait la France. Peut-être les Français accepteront-lle de m'accueillir ? Après tout, j'ai sarvi l'administration trançaise pendant dix-sept ans... •

Le fleutenant-colonel Vinh, ancien porte-parole du général Ky, veut, quant à lui, rester aux Etats-Unis. Il conneît les problèmes de ts corruption, « mais. dit-il, je ne me suis jamais enrichi en prolitant de mon poste. Je suis arrivé ici totalement démuni. Mon premier souci est de trouver un emploi, n'importe lequel, même leveur de vaisselle. It me taut nourrir me temme et mes trois entants. Le Sud est perdu pour toujours, mais si on nous demande de repartir eu combat contre les communistes, je répondrai orésent la premier », conclut-il

Les réfuglés e'installent dans leur nouvelle cità da toils. Dimancha, le première écola e commencă à fonctionner. Dens l'une des allées tirées au cordeau, qui séparant les tentes serrées les unes contre les autres, des fidèles prient devant un autel dressé par un moine bouddhiste en robe safran. D'autres réfuglés assistant à des offices chrétiens, non loin de tà

Les réfuglès portant tous des vareuses militaires qui leur ont été données pour les protéger de le fraichaur. N'ayant pas dans laure stocks de vêtemants d'enfants, les . marines . ont tourni leurs vestes de combat. Les peute Vietnamiens y dispa-raissent, maie ils sont au chaud.

Le chiffre des rétuglés du camp s'était atabilisé dimanche aux environs de huit mille personnes. Les errivées importantes de la journée avaient été compensées par les départs de ceux qui, ayent le chance d'être avaient pu quitter Pendieton. Parmi les demiers arrivants figuraient de nombreux officiers de l'armée de l'elr et trois anciene ministres dont les noms n'oni pas été divuigués.



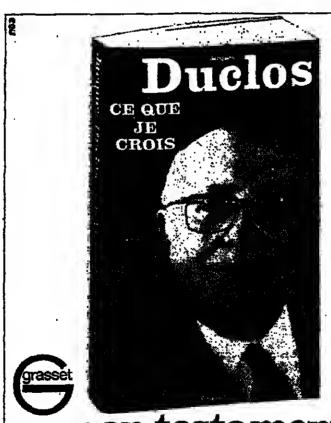

#### Un institut applique sa méthode pour empêcher les cheveux de mourir.

VOTRE ATOUT LE PLUS PRÉCIEUX ET LE PLUS

MENACÉ. Atout charme, bien sûr, mais aussi atout professionnel. Tout le monde sait en effet qu'une chevelure triste et clairse donne facilement dix ans de plus, alors qu'une chevelure saine et en bonne santé est la garantic d'unc appareuce jeune et dynamique. Or, des signes quiétants se manifestent chez des milliers d'hommes et de femmes de tous âges : démangenisons, pellicules, cheveux gras, sees ou cassants, chotes abondantes... c'est une grave erreur de les négliger. Attendre, c'est risquer de les perdre définitivement.

DES ANNÉES DE RE-CHERCHES AUX ETATS-

L'Institut Capillaire ne pro-pose aucun "moyen miracle" pour retrouver la chevelure de

Seule une méthode sérieuse, mise au point après de patientes recherches en laboratoire peut assurer de véritables chances de succès.

C'est nuo technique exclusive, découverte et miseau pointaux Etats-Unis, qu'applique l'Insti-

Elle sedéroule en deux phases: · Corriger la chute par la remise eu état du cuir cheveln: on débarrasse les follieules pileux des dépôts qui les obstruent.

• Stimuler la repousse ct activer la croissance par l'appli-cation d'un revitalisant.

POUR UNE RÉNOVA-TION DURABLE DE VOTRE CHEVELURE : DE LA PER-SEVERANCE ET DE LA

DISCIPLINE.

Un traitement sencux sc doit d'être applique avec se-rieux : c'est donc en étroite collaboration avec ses clicuts que l'Institut Capillaire après avoir procedé à un examen approfondi de chaque cas, entreprend les applications à un rythme régulier. Locauxultra-modernes, operatrices compétentes, accueil souriant et compréhensif : toutes les conditions sont réunies nour assurer le succès. Alors, si l'état de vos cheveux

vous inquiète, n'attendez pas qu'il soit trop tard, appelez immédiatement l'Institut Capillaire entre 11 h et 20 h du Lundi au Vendredi et de 9 h à 13 h le Samedi. entretieu confidentiel de 3/4 d'heure vous sera consacré.

Des traitements avec applications à domicile sont préparés pour les clients habitant hors

INSTITUT CAPILLAIRE BRIDGE CAP

La garantie de leur sérieux . aucune personne n'est acceptée si son cas ne relève pas de leur

PARIS -75008 - 116 his, Champ-Elysées 1, rue Lord Byron - 225.59.49

1, THE LOTH BYIGH - 223.39.49

AIX-EN-PROVENCE - 13100 - 1, THE Lapierre - (91) 26.37.01

ANGERS - 49000 - 15, bd Foch - (41) 88.57.03

CLERMONT-FERRAND - 63000 - 27, THE Blatin - (73) 93.18.34

DHON - 21000 - 15, THE du Château - (80) 32.97.57

LIMOGES - 87000 - 6, THE MITEDORUF - (55) 32.45.37

MARSEILLE - 13001 - 54, THE de Rome - (91) 33.21.60

MONTPELLIER - 34000 - 11, THE Rolleys - (40) 77.28.56

NANTES - 44000 - 11 THE Rolleys - (40) 77.28.55 NANTES - 44000 - 11, rue Boileau - (40) 71.74.55

NICE - 06000 - 12, rue de France - (93) 87.11.18 RENNES - 35000 - 25, rue de la Monnaie - (99) 30.16.88 TOULON - 83100 - 2, rue d'Antrechaus - (94) 92.60.54 TOURS - 37000 - 22, rue Victor-Laloux - (47) 20.33.60

#### ASIE

# INDE: UNE BOMBE QUI NE VEUT PAS DIRE SON NOM

II. - Beaucoup de bruit pour rien ?

par NICOLAS VICHNEY

L'engin nucléaire que l'Inde a fait détoner en 1974 avait été réalisé grâce à un réacteur canadien. Tandis que les Etais-Unis manifestaient leur répro-bation, Paris félicitait la Nouvelle-Delhi, mais en prenant que l ques précautions (« le Monde - daté 4-5 mai).

Bombay. — L'arche de la Porte de l'Inde, un souvenir de la présence anglaise; des mendiants à éviter en louvoyant et des vrais pauvres aussi, un rappel du niveau de vie d'id; des locaux qui ne respirent pas la luxe et, finalement, un bureau où de toute évidence on s'active pius qu'on ne trône. Volci, enfin, pourchassé à Bombay alors qu'il se trouvait à l'étranger, recherché à la Nouvelle-Delhi quand il était déjà à Bombay, le docteur Sethna. Président de la Commission indieune de l'énergie atomique, c'est à ce

titre l'un de ces nouveaux maharadjahs qui, avec pour furtune leur
taient de « manager », règnent sur
une Inde qu'ils veulent de demain
alors qu'elle est encore plus
d'hier que d'aujourd'hui. Ponctuant élégamment son anglais de
quelques phrases en français,
recourant an tableau noir pour
déurire ce cratère atomique dont
l'Inde est si fière, il se montre
catégorique: « l'Inde n'est pas
une puissance nucléaire militaire »
(not a nuclear weapon power).

Mais le docteur Sethna se veut

Mais le docteur Sethna se veut Mais le docteur seinna se vette aussi convaincant. Pour étayer cette position, celle que l'Inde n'a cessé d'adopter depuis l'explosion nucléaire du 18 mai 1974, qui r'a provoqué d'ailleurs, sauf en France, que des ricanements, il dispose de tout un arsenal d'arguments.

façon. l'Atomic Energy Act qui définit les pouvoirs de la Com-mission indienne de l'énergie ato-mique lui interdit toute recher-che de caractère militaire. En entreprendre exigerait un vote du Parlement... et il n'y en a pas et.

Enfin, le côté pratique des choses : le lieu où sont concen-trées toutes les recherches nu-cléaires, le centre de recherche Babbha, à Trombay (dix mille personnes, dont deux mille solen-tifiques), n'a rien de secret. Il est ouvert aux visiteurs et on y

organise fréquemment des réu-nions internationales.

refuser in monde que domine-raient les deux super-puissances... Le docteur Sethma s'esclaffe : « Ca n'a aucun sens / » Puis se reprenant, il déclare officiel-lement : « De telles interpréta-tions de notre attitude sont incorrectes. »

Mais alors, un engin nucléaire

L'offensive et la défensive

— D'abord, un rappel de la tradition: l'usage veut en Inde que
l'on présente les budgets d'une
manière détaillée, que l'ou précise
avec soin l'affectation de chaque
dépense. La pratique fait aussi,
tant l'argent est rare, que tout
bénéficiaire de crédits se ferait
plutôt arracher les yeux que de les
voir s'orienter ailleurs... Or. l'examen des documents officiels ne
laisse apparaître aucune trace d'un
programme nucléaire militaire.
Qui plus est, loin d'être en expansion, les sommes allouées an programme atomique ont été réduites
à l'occasion du dernier exercice
budgétaire (une diminution de
10 millions de roupies (1) sur un
budget de 1 260 raillous).

— Un appel au réalisme ensuite: l'Inde n'aura jamais les
moyens financiers de poursuivre
la mise en œuvre de programmes
condulsant à une force de dissuasiou nucléaire. La France ne saitelle pas ce que ça lui coûte?

Tree pointe de technique !

nions internationales.

Après l'offensive, là défensive.
Une bombe atomique, vous me
dites, mais pour quoi faire? Ici
et là, deux explications, avaient
été avancées pour expliquer, sinou
justifier, une éventuelle volonté
du gouvernement indien de se doter de l'armement nucléaire;
faira face à la menace chinoise,
refuser un monde que domineraient les deux super-puissances... elle pas ce que ca lui coûte ?

- Une pointe de technique : celui qui a fait la bombe A fera la bombe H. Mais la bombe H exige de l'uranium en r1c hi, et l'Inde ne travaille pas sur l'enri-chissement de l'uranium.

- L'aspect juridique, pour amorcer la conclusion : de toute

pacifique, c'est pour quoi faire ?
Nous avons, explique en substance le docteur Sethna, de
grands travaux à effectuer dans
l'Himalaya, mais le régime de la
mousson fait que la temps pour
les effectuer est des plus courts :
les moyens habituels n'y suffisent
pas. Nous avons déconvert, d'autre part, du pétrole off shore et
il faudra en tirer le meilleur profit, en recourant aux explosifs
nucléaires. D'ailleurs, nous collaborons, à ce sujet, avec les
grandes compagnies pétrolières
françaises. francaises

Ce qu'elles démentiront, sans cacher leur surprise. C'était peut-être pousser l'asseut avec trop de

vigueur...
En fait, la question ne paraît
pas être de savoir si un engin
nucléaire peut avoir une utilisation pacifique. Sur le papier, oui,
et une preuve peut en être trouvée dans tous les écrits consacrés
aux explosions pacifiques. Mais,
en fait... il n'y a plus grandmonde pour y croire, même parmi
les Américains, qui se firent les
pionniers de cette technique
d'avant-garde.
Mieux vaudrait semble-t-il, se

Mieux vaudrait, semble-t-il, se demander pour quelles raisons l'Inde aurait été tentée de se doter d'un armement nucléaire : pour quelles raisons, aussi, elle chercherait à dissimnler ses ef-

forta.

Première raison, et peut-être la meilleure: l'Inde en avait envie. Au fil des ans, elle a appris du comportement des grandes puissances qu'elle risquait d'être sounise à des pressions diverses et changeantes, sans pouvoir en obtenir toutes les garanties qu'elle pouvait souhaiter: pour elle, comme pour blen d'autres, l'« om-

brelle nucléaire » n'est désormais qu'une des utopies du monde mo-derne. Tout aussi instructif a été derne. Tout aussi instructif a été le comportement des pays de second rang, notamment des pays en vole de développement : l'accession de la Chine à l'armement nucléaire, accessoirement son entrée dans le « club » des puissances spatiales, ont suscité moins la réprobation que le respect. De là à mettre en balance les avantages à retirer d'un pacifisme militant et d'une manifestation de puissance...
Un gouvernement à la recherche d'un nouveau prestige après

on gouvernement a la recherche d'un nouveau prestige après le semi-échec de la révolution verte — panem et circences et les seconds à défaut du premier. les seconds à défaut du premier,

une majorité, le parti du
Congrès, en quête d'un thème
d'audience nationale pour faire
oublier ses faiblesses; un Indien
moyen qui a appris à faire rimer
pauvreté et fierté, rien ne manquait au décor et il était possible de prévoir la pièce que l'on
y jouerait.

Restait à confectionner l'engen lui-même. En 1971, les

y jouerait.
Restait à confectionner l'engin lui-même. En 1971. les « faucons » de la Nouvelle-Delhi demandaient le lancement d'un « crash programme » (programme d'urgence) qui conduirait, et pen importerait l'argent, à la bombe en deux ans. C'est en 1974 que la première explosion eut lieu : une toute petite année de retard, mais sans que l'on ait eu à dépenser une rouple de plus.

Il en est des bombes comme des fusées : même si en définitive elles ne servent à personne, elles sont utiles à ceux qui les construiseut. Par les raffinements qu'elles appellent, ce sont des locomotives du progrès technologique. Et cette forme de progrès, l'élite qui anime l'Inde en rêve jour et muit, au point d'oublier que, peut-être, ses vrais besoine sont ailleurs.

Une ligne Maginot nucléaire dans l'Himalaya? Enfin, il n'était pas exclu qu'une toujours être déviés de leur desti-

bombe puisse servir, sinon aux militaires du moins aux diplo-

Hostiles par principe à l'armement nucléaire — de précieux crédits qu'il se dispersent dans de futiles aventures. — les milieux militaires indiens auraient pu en venir à imaginer de disposer d'une force de dissussion rudimentaire. force de dissission rudinestante.

Pour l'Inde, lancer sur la Chine

— sur qui d'autre ? — des hombardiers porteur d'engins n'est
pas plus stupide que, pour la

France, de songer à diriger ses

c vecteurs > conventionnels sur

contents a conventionnels sur France, de songer a tangent representation de dissuasion et, face att missiles des bombes atomiques échapperaient-elles au sort commun de mercient-elles au sort commun de mercientnne dissuasion ou un sembiant de dissuasion et, face aux missiles chinois, s'ils existent, le déséqui-libre pourrait être graduellement effacé par l'entrée en service des fusées que l'Inde prépare à des fins naturellement pacifiques — le lancement pour le moins de satellites d'éducation « station-naires »... — mais qui pourraient

nation première. S'ils se refuseut à voir aussi

loin, ceux que préoccupe la proxi-mité de la Chine voient leur regard buter sur l'Himalaya, L'Himalaya, le docteur Sethna l'a évoqué, mais d'autres, peut-être, y avaient pensé avant lui. Dés 1972, certains experts américains avançaient en effet l'Idée que la hombe atomique indienne dort bombe atomique indienne, dont l'apparition ne faisait à leurs yeux aucun doute, trouverait un emploi facile dans le « verrouillage » du « toit du monde ». Quelques bombes judicieusement disposées à poste fixe, comme des mines. Une ligne Maginot uucléaire, en quel-

toutes celles reposant dans des soutes d'avion ou des ogives de

toutes celles reposant dans des soutes d'avion ou des ogives de missile, et qui est d'avoir été conçues pour ne pas servir? Leur présence pourrait bleu conduire, par accord tacite ou tout autrement, à une « dénicléarisation » d'un éventuel conflit sur la frontière.

Il ne fant pas en rester là C'est avec un mélange d'effroi et de colère que l'Inde voyait son puissant voisin décrocher progressivement tous les éléments d'une panoplie nucléaire complète : bombe A, puis, dans des délais records, bombe H, missiles—Certainement, la libre disposition d'un armement nucléaire nême rudimentaire, et hors d'état de supporter la comparaison evec celui de la Chine ou, au moins, la certifude qu'il n'est plus hors de portée, conduirait l'Inde à tempèrer son sentiment d'infériorité. Un obstacle — mais il en resterait blen d'autres — serait levé sur la voie qui pournait conduire, un jour, à l'établissement d'un nouveau climat entre la Nouvelle-Delhi et Pékin.

A l'occasion de l'explosion à Reggane de sa première bombe.

sement d'un nouveau climat entre la Nouvelle-Delhi et Pétrin.

A l'occasion de l'explosion à Reggane de sa première bombe, la France a pu multiplier les déclarations flamboyantes : s'en prenant à tout le monde, elle ne menagait personne. Mais, en péril de mort, Israël s'est muré dans le silence. L'Inde, elle, sait qu'il lui faudrait, compte tenu de l'état d'avancement de sa technique et de l'exiguité de ses moyens, des années et des années pour donner forme à un éventuel programme nucléaire militaire.

Alors, s'interdire une première expérience tout en pousuivant un programme d'armement clear destin? Pour cela, il aurait failu tenir un meilleur compte de ses possibilités et un moindre compte de son opinion publique. Dissimuler un première essai? Mais les grandes puissances ont toujour une oreille collée au sol pour mieux entendre les tremblements de terre anormaux, et c'est été impossible. Alors, parler haut en anticipant sur l'avenir? Il serait maladroit de chercher à impressionner un adversaire, eurtout s'on le croit susceptible, en agisait un sabre qui ne serait encore que de bois.

Tout poussait donc l'Inde à adopter ime attitude voloniaire.

de bois.

Tout poussait donc l'Inde à salopter une attitude volonishement ambigué et à se mettre en mesure de proclamer, devant les réactions que suscitaient sé essais, que c'était faire beaucoup de bruit pour rien. Mais, voyons l'vraiment pour rien...

FIN (1) Une rouple vaut applyonent 65 centimes.



Darty: le seul spécialiste Hi-Fi qui ose vous signer le Contrat de Confiance a choisi Pioneer.

Deux raisons à ce choix : La platine de cette chaîne Pioneer est garantie 3 ans. L'ampli-tuner (grandes ondes et FM) et les 2 enceintes sont garantis 5 ans.



**OPIONEER** 

Jusqu'au 31 mai 1975, cet ensemble Pioneer est en promotion chez Darty. C'est comme si Darty vous offrait gratuitement la platine PL 10 et la cellule.

Venez tester cet ensemble dans l'un des auditoriums Darty PARIS 11º - 25 à 35, hd de Belleville - M° Couronnes PIERREFITTE - 102, 114, avenue Lénine (RN1) CHATILLON-S.-BAGNEUX - 151, avenue Marcel-Cachin (RN 306) PARIS-MADELEINE - (A partir dn 21 Mai) - Place de la Madeleine CERGY-PONTOISE - Centre Régional "3 Fontaines" BONDY - 123 à 153, avenue Galliéni (Bus 147 D)

CRETEIL - Centre Régional Créteil Soleil THIAIS-RUNGIS - Centre Régional de la Belle-Epine ORGEVAL - Centre Commercial Art de Vivre (Au pied du Novotel) BAGNOLET - Pte de Bagnolet - M° Galliéni

Ou dans l'un des autres magasins Darty CHAMPIGNY - 12, avenue Roger-Salengro - La Fourchette - (RN4) PARIS 18" - 128, avenue de Saint-Ouen - M° Pte-de-Saint-Ouen PARIS 13° - 168, avenue de Choisy - M° Place d'Italie

Darty, le seul spécialiste Hi-Fi qui ose vous signer le Contrat de Confiance



#### **PROCHE-ORIENT**

#### Fin de la visite de M. Arafat à Moscou

#### Un communiqué souligne « l'importance d'une participation de l'O.L.P. à la conférence de Genève »

Moscou. — La délégation de l'Organisation de la libération de la libération de la Palestine (O.L.P.), dirigée par M. Yasser Arafat et qui se trouvait en U.R.S.S. depuis le 28 avril dernier, quitte Moscou ce lundi 5 mai. Les entretiens de M. Arafat avec notamment M. Gromyko, ministre des affaires étrangères, et M. Ponomarev, secrétaire du comité central, se sont terminés dimanche soir après une interruption de trois jours due aux fêtes du 1" mai. Ces discussions, qui ne paraissent pas avoir été toujours faciles, ont donné lieu à la publication d'un communiqué relative-

#### Dans son dernier livre

SOIXANTE-HUIT AVIONS SOVIÉ-TIQUES MIG-21 SE SONT **ECRASES EN ÉGYPTE AU COURS** DES ANNÉES 1971 ET 1972, révèle M. Heykal.

Soixante-huit avions de combat soviétiques de type Mig-21 se sont écrasés pendant des vois d'entrainement au cours des années 1971-1972, révèle M. Mohamed Hassanein Heykal, ancien rédacteur en chef d'Al Ahram, dans son nouveau livre intitulé la Guerre du Ramadan. Le quotidien Al Ahram a publié samedi 3 mai le premier chapitre de ce livre consacré aux relations egypto-soviétiques.

M. Heykal révèle encore que ces apparelis perdus au cours d'entrainements étaient pilotés par des Egyptiens ou des Soviétiques. Il explique ces pertes par le fait que les cadets soviétiques etaient entrainés sur ces appareils en Egypte.

entrainés sur ces appareils en Egypte.

M. Heykal révèle également que le nombre des experts et des conseillers soviétiques qui ont été expulsés d'Egypte en juillet 1972 étaient de vingt et un mille.

A Londres, l'hebdomadaire britannique Sunday Times a publié des extraits de l'ouvrage de M. Heykal, Dans ces extraits, l'auteur raconte comment, lors de la célétration du vingt-cinl'auteur raconte comment, lors de la célébration du vingt-cin-quieme anniversaire de l'Etat d'Israél, en 1973, le colonel Ka-dhafl svait ordonné au commandhafi avait ordonné au comman-dant d'un sons-marin égyptien basé à Tripoli de couler le navire britannique Queen-Riza-beth, lequel amenait en Israël un groupe de touristes (cf. le Monde des 20 et 23 mai 1972). Mis au courant, le président

Mis au courant, le president sadate avait envoyé un contreordre au commandant du submersible. M. Heykal indique encore que le premier ministre libyen, M. Jalloud, avait tenté d'obtenir de la Chine populaire qu'elle fournisse à la Libye des armes mucléaires. [AF.P.]

Art 1

triv .

-

De natre correspondant

ment bref. dans lequel les deux parties soulignent « l'importance d'une participation de l'O.L.P. sur un pied d'égalité arec les autres parties intéressées aux efforts risant au réglement du problème du Proche-Orient y compris à la conjérence de la paix à Genève ».

Le communiqué ne fait aucune allusion au plan de paix sovietique en trois phases ? — qui avait été esquissé il y a deux semaines par M. Gromyko, à l'occasion de la visite à Moscou de M. Khaddam, le ministre syrien des affaires étrangères. Ce plan prévoyait:

— Un accord sur l'évacuation de tous les territoires occupés par Israël en 1967;

— Un accord garantissant le droit de tous les Etats de la région, y compris Israël, à une existence et à un développement indépendants.

L'essentiel des discussions soviéto-palestiniennes à porté sur le principe et les modalités de la participation de l'O.L.P. aux travaux de la conférence de Genève. M. Arafat n'a pas voulu s'engager d'une manière précise sans avoir reçu d'invitation en bonne et due for me. Le communiqué n'exige d'ailleurs pas la participation de l'O.L.P. aux travaux de Genève, il met simplement en relief l's importance » d'une telle participation. Il ne précise pas non plus si cette participation doit intervenir dès la reprise des travaux de la conférence on an cours d'une seconde phase. Selon des sources blen informées, les Soviétiques auraient invoqué le précédent du Vietnam pour tenter d'amener i e u ra interlocuteurs palestiniens à une plus grande souplesse. N'est-il pas évident aujourd'hui, aurait notamment fait remarquer la délégation soviétique, que l'intérêt du G.R.P. était bien de participer aux négociations de Paris et d'accepter le compromis bancal de janvier 1973, dans lequel certains mauvais esprits avaient alors voulu voir une défaite déguise des forces révolutionnaires sud-vietnamien-

vaincu M. Arafat, mais on sait très bien à Moscou que le leader de l'O.L.P. n'est pas entièrement maître de ses mouvements et qu'il dott composer avec les autres fractions de son organisation. C'est

queen-Eirat en Israël un
(cf. le Monde
) retonner de l'absence dans le
communique sovièto-palestinian
de toute référence au droit à
l'eristence d'Israël. Comme les
Soviétiques soulevaient la question, M. Arafat aurait fait remarquer que, en ce moment, C'est
soulevaient la question, M. Arafat aurait fait remarquer que, en ce moment, C'est
surtout le droit à l'existence d'un
Etat palestinien qui doit être
garanti. Le dirigeant de l'OLP,
n'aurait pas cependant écarté la
possibilité de reconnaître uité-

nes? L'argument a peut-être co

# LA RÉBELLION KURDE CONTRE BAGDAD

déclare le général Barzani

NE REPRENDRA JAMAIS

Deux journaux iraniens, le Rastakhiz et le Kayhan, ont public
samedi 3 mai une interview du
general Barrani, ancien chef de
la rébeliton kurde, qui vit mainienant à Téhéran. Le général, agé
de soixante-treize ans, affirme
renoncer dérinitivement à la lutte
aumée et déclare que la rébeliton
kurde contre le gouvernement de
Bagdad ne reprendra jamais. La
guerre monée durant vingt ans
par les Kurdes pour leur autonomie cest arrivée à son termen,
a-t-il précisé. Le général dit eurore qu'en dehors de l'assistance
iranienne les rebelles n'ont requ
qu'enne aumône » d'autre part, un important défilé militaire s'est de
roulé dimanche 4 mai pour célèreque la victoire sur la rébellion
kurde contre le gouvernement de
Bagdad d'autre part, un important défilé militaire s'est de
roulé dimanche 4 mai pour célèreque la victoire sur la rébellion
kurde contre le gouvernement de
Bagdad d'autre part, un important défilé militaire s'est de
roulé dimanche 4 mai pour célèreque la rébellion
kurde contre le gouvernement de
Bagdad ne reprendra jamais. La
que l'état-major
irakien a déclaré à cette occasion
à l'agence irakienne d'information
que 1 640 militaires des forces
armées irakiennes out été tués
et 7903 blessés au cours des « opérations de liquidation de la clique
des rabelles au nord de l'indanche 4 mai pour célèroulé dimanche 4 mai pour le déclare le sur la rébellion
la rise le chah.

A Bagdad d'autre part, un important défilé militaire s'est de
l'autre la rébellion
la rise le chah. Deux Journaux frantens, le Ras-

et de sécurité » à vivre dans un pays gouverné par « un vrai chej argen », le chah.

#### A TRAVERS LE MONDE

Etats-Unis

McGOVERN, ancien candidat démocrate à la Maison Blan-che, devait arriver le laudi S mai à La Havane pour une visite privée de quatre jours (A.F.P.)

Inde

ont été tues par des gardiens.

alors qu'ils tentaient de s'éva-der, samedi 3 mai, de la prison de Calcutta. — (Reuter.)

Norvège

LA NORVEGE refuse de mettre ses gisements pétrollers sous la surveillance de l'OTAN, a déclaré samedi 3 mal, le miulstre norvégien des affaires étrangères, M. Knut Freyden-lundi au quotidien suédois Dagens Nyheter. — (A.F.P.)

Dans le numéro spécial de

#### PRESSE NOUVELLE HEBDOMADAIRE

à l'occasion du X° Anniversaire

du seul magazine progressiste juif • Israël 75

Un grand reportage de Jean Liberman. Les Juifs d'U.R.S.S.

Histoire des Juifs de Tunisie

par Marcel Cert.

A Jérusalem

UN MORT, TROIS BLESSÉS A LA SUITE DE L'EXPLOSION D'UN ENGIN DANS UN IMMEUBLE

rieurement le droit d'Israël à l'existence.

Ford-Sadate.

Le communique soviéto-palestinieu fait clairement aliusion à ces craintes puisqu'il souligne « l'importance dans les conditions actuelles des efforts concertés des Etats arabes et de l'OLP, » et qu'il condamne « toute sorte de transaction bilatérale isolée d'un règlement global du conflit ». La Pravda du '27 avril dernier ne disait rien d'antre lorsqu'elle affirmait dans un commentaire de politique internationale que la recherche d'un règlement général an Proche-Orient « dépend pour une bonne part des pays arabes eux-mêmes, de l'unité de leurs actions concertées ».

JACQUES AMALRIC.

Après la visite de M. Arafat et celles, eu cours des semaines précédentes, de MM. Pahmi, le ministre égyptien des affaires etrangères, Saddam Hussein, le « numéro deux » irakien, ét de M. Khaddam, le ministre syrien des frances des la ministre syrien des frances des la ministre syrien des frances de fra Quatre personnes ont été bleschaire personnes ont et dies-sées dimanche 4 mai par l'explo-sion d'un engin dans le quartier résidentiel israéllen de Baka à Jérusalem. Ce lundi la police a annonce que l'une d'entre elles, Jazcov Beja, agé de trente-sept ans, avait succombé à ses blessu-M. Khaddam, le ministre syrien des affaires étrangères, l'harmonisation des positions des pays arabes reste toujours un problème à résoudre pour l'U.R.S.S. D'autant plus qu'on parle de nouveau d'une tentative égyptianne pour relancer la recherche d'un règlement partiel avec Israël à l'occasion de la prochain rencontre Ford-Sadate.

Samedi matin deux obus de katlouchas étalent déjà tombés sur la partie israéllenne de Jéru-salem. près de l'universite hébraique, sans causer de vic-

A Beyrouth un communique du commandement général des forces de la révolution pelestinleune. cité par l'agence Wafs, a annoncé que « des bombes incrudiaires placées par des fedayin palestiniens à l'intérieur d'un immeuble abritant des « officiers ennemts » ont explosé dimanche motin ». Un porte-parole militaire palestinien, cité par la même ageuce, avait attribué l'opération de samedi à « une unité de combattants palestiniens » qui avaient « lancé phuseurs roquettes de fort calibre sur les bâtiments de la Knesset ». (AFP, AP, Reuter UPI). (A.F.P., A.P., Reuter, UPD.

SELON LE « LOS ANGELES TIMES »

#### Le roi Hussein annoncerait que la Jordanie, l'Egypte et la Syrie sont disposées à reconnaître l'État d'Israël

Selon le Los Angeles Times, qui a obtenu le texte du discours que dolt prononcer, le mardi 5 mai, le roi Hussein à l'académie millle roi Hussein à l'académie milltaire de Charleston, le souverain
hachémite s'appréterait à anuoncer que les États arabes — en particulier l'Egypte, la Syrie et la
Jordanie — seralent disposés à
reconnaître l'Etat d'Israël et à
conclure un traité de paix mettant définitivement fin au conflit
du Proche-Orient. En échange de
quoi ajoutera le roi Hussein, les
Etats arabes exigeraient l'évacuation totale des territoires conquis
par l'Etat juif en 1967, ainsi que
la « reconnaissance des droits
nationaux légitimes du peuple
palestinien ».

Les ambassadeurs de dix-huit pays arabes se sont rétinis discrètement à Wasbington la semaine dernière pour examiner le contenu du discours du roi Hussein. Ce dernièr, qui fait une visite privée aux États-Unis, a rencontré, à quatre reprises, le président Ford et le secrétaire d'Etat Henry Kissinger. Le discours de mardi intervient à un moment où le gouvernement amèricain est en train de « réexaminer » sa politique au Proche-Les ambassadeurs de dix-huit

Orient, après l'échec de la mission Kissinger dans la région.

Le rol Hussein dèclarera encore : a Notre politique a été révisée après l'avènement au pouroir de dirigeants éclairés en Egypte et en Syrie. Nous avons adopté de nouvelles positions, de nouvelles mésures, réalistes et constructives. Il en résulte que la constructives. Il en résulte que la Jordanie, l'Egypte et la Syrie souhaitent ardemment conclure souhaitent ardémment conclure la paix. Nous occeptons les conditions de paix qui ont été formulées — reconnaissance d'Israël, sin de l'était de belligérance, le droit d'Israël à l'existence et à la souveraineté dans le cadre de frontières sures et reconnues, — et nous sommes disposés à conclure et à soutenir une paix définitive, p

D'autre part, on apprend du Caire que le président Sadate fera une visite de vingt-quatre heures à Vienne, où il est attendu beures à Vienne, où il est attendu le 30 mai, avant de se rendre à Salsbourg, où il aura des entre-tiens avec le président Ford, les ler et 2 juin. Le chef de l'Etat égyptien commencera le 12 mai une tournée qui le conduira suc-cessivement à Koweit, en Irak, en Jordanie, en Syrie et en You-goskavie.

#### Nous nous mettons au pli.

Le pliage, l'assemblage, le liassage sont encore, dans beaucoup d'entreprises, exécutés manuellement.

Et pourtant Agfa-Gevaert vous propose tout un ensemble de machines qui peuvent exécuter parfaitement ces travaux, quels que soient vos besoins.

L'économie de temps est considérable. Et la main-d'œuvre ainsi libérée peut être utilisée à des tâches plus rentables.

Les assembleuses Panduro, par exemple, peuvent opérer jusqu'à la vitesse de 3000 liasses/heure. Et elles peuvent comporter jusqu'à 13 postes. Les plieuses Rotodux peuvent fonctionner au rythme de 30.000

feuilles/heure environ (8000 feuilles/ heure pour des plis croisés). Et toutes ces machines vous sont garanties par Agfa-Gevaert. Avec la sécurité que représente l'une des plus importantes structures commerciales dans le domaine de

l'équipement des entreprises. A chaque instant en tout point de France 400 spécialistes répartis en 33 agences sont prêts à intervenir pour vous conseiller, vous aider. Contacteznous. Nous saurons nous plier à vos



#### AGFA-GEVAERT. EQUIPEMENT DES ENTREPRISES.

Si vons voules en servir plus sur le des micmons Trainment des documents, plisphones su TSI 01.33 - youre 718, ou éctives à Agrid-German - service commercial - 766, toute du Président Allende, 92700 Colombes.

Ou encore venes risier notre Centre de demonstration notament à la minute de demonstration notament des demonstration notament des demonstration notament des demonstrations notament des demonstrations notament des des demonstrations notament des demonstrations notament de demonstration notament des demonstrations notament de demonstration notament des demonstrations notament de demonstration notament de demonstration notament de demonstration notament de demonstration notament des demonstrations notament de demonstration de demonstration de demonstration notament de demonstration de demonstration notament de demonstration de demonstratio

## **AMÉRIQUES**

#### Chili

#### La junte ne parvient pas à dominer la crise économiaue

Correspondance

du entrainer un ralentissement de l'inflation. Plusieurs dizaines d'en-treprises nationalisées ou réquisi-

tionnées par le gouvernement Al-lende et qui recevaient des sub-sides de l'Etat ont été restituées

au secteur privé. Les tarifs publics ont été relevés. Des compressions de personnel ont été effectuées dans l'administration. Le déficit du budget, qui s'était élevé à 45 % des dépenses en 1973, a été ramené à environ 30 % en 1974

Force est de reconnaître que le processus inflationniste s'alimente lui-même. En tout cas, les mètho-

des employées pour l'endiguer ne sont pas les plus appropriées. «Les prix fluctuent à un niveau

beaucoup plus élevé que prevu », sdmet M. Jorge Causs. Mais pour-

quol? « Dans une économie forte-ment concentrée et dominée par

les monopoles, répond un ancien collaborateur d'Allende, l'exploi-tation accrue des saloriés et la neutralisation de la démande, au

lien de diminuer les prix, tendent au contraire à les augmenter.

Afin de compenser la baisse des

ventes, les entrepreneurs qui veu-lent conserver le niveau de leurs profits élèvent leurs prix. Résolus

à démanteler un secteur public hypertrophie et convaineus des vertus du laissez-faire, les écono-mistes du gouvernement assurent sux enfrepreneurs une complète

Buenos-Aires. — Le gouvernement du général Pinochet n'a pas atteint les objectits qu'il »'était fixés. L'équipe que dirige M. Raul Sasz. ministre de la coordination économique, et qui comprend MM Fernando Leniz et Jorge Causs. respectivement ministre de l'économie et ministre des finances, o perdu de son assurance. Les efforts déployes pour stabiliser la monnaie ont ochoue. La politique déflationniste e entraîne une récession. sonsible surtout dans l'industrie. La chute brutale du cours du cuivre (plus de 80 % de le valeur

La production ayant diminué de plus de 3 % en 1973, on pouvait s'attendre en 1974 à une nette reprise économique. Or, selon des estimations provisoires, le taux de croissance n'a pas dépassé l'an dernier 5 %. Si la production agricole (plus 17 %) et minière trutte 18 %. agricole (plus 17 %) et miniere (plus 19 %) a augmenté, la production Industrielle n'a pas progressé, et. d'après le patronat de la Sofofa (Sociedad de Fomento Fabril), elle aurait méme boissé. Les exportations de produits manufacturés s'étant accrues, ce résultat indique un recui considérable de la demande interne.

C'est précisément ce que recher-C'est précisément ce que recher-chaient les pouvoirs publics, qui, en freinant la consommation, pré-tendaient maltriser l'inflation, dont le rythme annuel était passé de 22 % en 1971 à 163 % en 1972 et 508 % en 1973. La politique des prix et des saisires appliquée avec une rigueur excessive a provoqué une rapide dégradation du pouvoir d'achat. Les statistiques officiel-les ne rendent pas compte de les ne rendent pas compte de toute son ampieur. Mais une étude (1) comparant l'évolution, de septembre 1973 à septembre 1974, du revenu d'un fonction-naire marié ayant deux enfants naire marie ayant deux enfants a charga et payé au salaire minimum conclut à une perte de pouvoir d'achat de l'ordre de 50 %. Le développement du chémage, qui atteignait officiellement 10 % de la population active du « Grand Santiago » à la fiu de 1974, contre 4.7 % en 1973, a encore aggravé cette situation,

#### 504 % d'inflation

Dans ces conditions, on s'étonne que le gouvernement n'ait pu con-trôler l'inflation, L'indice des prix à la consommation accuse une hausse de 375.9 %, moins forte certes que celle de l'année précé-

OUNTR

des exportations chiliennes) visque d'aggraver er 1975 la déficit chronique de la balance des paiements. En outre, malgré les facilités offertes, les investisseurs etrangers boudent le régime. C'est ce lundi 5 mai, dans la capitale française.

que les peys créanciers du Chili devalent se rencontrer pour examiner l'opportunité d'une non-velle réunion du club de Paris. Le précèdent rendez-vous, le mois dernier, ovait été annulé en raisou de l'opposition manifestée par plusieurs

avec qui ils s'étaient alliés contre le gouvernement Allende. « Voilà un groupe de pression sans foi ni loi qui ne songe ou'à ses presess dente. Mais, exprimée en moyenne annuelle, elle a été plus importante en 1974 (plus 504 %) qu'en 1973 (plus 352 %). De plus, la hausse moyenne des prix de gros a été deux fois plus forte en 1974 que l'année antérieure. loi qui ne songe qu'à ses propres intérêts », dit M. Rafael Cumaille à propos de la Solofa. Le chef de fils des petits commercants a voulu metire en garde les forces armées contre un secteur « aussi dangereux, à son gré, que le marxisme ». L'effort entrepris avec un cer-tain succès pour assainir les fi-nances publiques aurait pourtant

Marxisme n.

La politique économique a mis en cause la cohésion des forces sociales alliées contre l'Unité populaire. Les salariés, dont le pouvoir d'achat r'est effondré, n'en sont plus les seules victimes. Les fonctionnaires, touchés par des réductions de personnel et les fonctions de les fon fonctionnaires, touchés par des réductions de personnel — cinquante mille en 1974, — les artisans, les petites et moyennes industries. les détaillants, s'estiment flonés et critiquent le gouvernement militaire. Les prix ayant évoiné dans un sens défevorable aux agriculteurs, on peut également s'attendre à des protestations de ce côté.

#### De nouveaux sacrifices

De nouveaux sacrifices : c'est tont ce que peut offrir un gouvertont ce que pent offrir un gouver-nement qui n'a sans docte pas été fa vorisé par les circonstances extérieures. En effet, si la forte hausse des cours du cuivre eu dé-but de l'année dernière a permis d'accroftre les exportations en va-leur de 50 % par rapport à 1973, la chute brutale des cours dans la seconde moitié de l'année laisse prévoir pour 1975 une balase con-sidérable des recettes. En accord prévoir pour 1975 une balase con-sidérable des recettes. En accord avec les anires producteurs (Pé-rou, Zambie et Zaire), Santiago a pris la décision de réduire de 15 % sa production. L'effet de cette mesure tarde à se faire sen-tir, et, selon les premières prévi-sions pour 1975 le déficit de la balance des palements sera nette-ment plus élevé qu'en 1974 et 1973 (environ 400 millions de dol-lars).

lars). Maigré l'opposition déclarée de plusieurs pays européens, le gou-vernement chilien table sur une reconduction des accords de consolidation de la dette exte-1974. dans cadre du Cinb de Paris. An total la dette chillenne s'élève à 4.5 milliards de dollars, pour 1975 le service de la dette dépasse 700 millions dont quelque 200 millions

gime popoulaire et à l'achat d'armements.
L'échec du gouvernement du général Pinochet dans le domaine économique explique pour une bonne part, croyons-nous, la rélicence des investisseurs étrangers. Bien que Santiago n'ait pas hésité à prendre des mesures très l'hérales à leur égard, le montant des entrées de capitaux au titre des investissements a été insignifiant. Ceia a causé une vive désillusion chez les dirigeants militaires. Ils croyalent en effet qu'ils pourraient compter sur la solidarité concrète du « monde capitaliste ». Ils l'ont effarouché.

PHILIPPE LABREVEUX.

(1) Mensaje, décembre 1974. L'étude est basée sur l'évolution des priz de vingt produits de première nécessité.



#### Brésil

#### La droite militaire tente de regrouper ses forces contre le gouvernement Geisel

Rio-de-Janeiro. - Le genvernement du général Geisel rencontre la première resistance seriouse, an sein de l'armée, à sa politique de démocratisation. Depuis plusieurs semaines, des tracis circulent dans les casernes et les écoles d'officiers pour dénoncer la strahison de la révolution de 1964 e et appeler les « chafs militaires et civils à réagir le moment Tenus.

Tout permet de croire que cette agitation est entretenue par une minorité d'officiers, notamment minorité d'officiers, notamment par les responsables de la répression, et qu'elle n'affecte pas l'ensemble d'une institution qui a marqué son adhésion an chef de l'Etat et à son programme de libéralisation. Elle est loin, cependant, d'être négligée par le pouvoir. On l'a bien vu lors des céréments qui ent manué est le cérémonies qui ont marqué, estre année, le onzième anniversaire du mouvement du 31 mars 1984. Certains commandants d'armée ont prononcé alors des discours d'une dureté inattendue, qui visalent, visiblement, à neutraliser la pro-

visiblement, à neutraliser la pro-pagande en cours.

Faute de s'en prendre directe-ment au général Guisel, en rai-son du prestige du chef de l'État, les auteurs des tracts attaquent violemment le général Golbery, chef de sa maison civile et res-ponsable des affaires de politique intérieure. Ils lui rancochant intérieure. Ils jui reprochent ston a mais ils dénoncent l'insis-d'avoir permis la victoire de tance de la presse, de l'Eglise et l'opposition aux élections paris-mentaires du 15 novembre et da des prisonniers politiques disparus.

De notre correspondont se faire l'avocat des « ennemis du

se faire l'avocat des a ennemis du régime » en dialoguant avec les a communitée-terroritées » et les anciens amis de Joao Goulart. Ils traitent même le général Golbery d'aulié des communitées » et l'actuel président de la Chambre des députés, M. Celio Borja, d'ahomme de gauche ».

Tout ceci fait sourire les moins avertis : le général Golbery, dont les sentiments pro-américains sont bien connus, est, en effet, le fondateur du S.N.I., c'est-à-dire des services d'information militaires. Quant à M. Celio Borja, il a commencé sa carrière dans le sillage de l'anclen gouverneur Carlos Lacerda, anticommuniste notoire, et l'un des inspirateurs du mouvement de 1964.

Les auteurs de pamphlets s'en

Les auteurs de pamphlets s'en prennent également à la politique étrangère du gouvernement, qui a établi des relations diplomati-ques avec Pékin et s'est abstenu ao moment du vote pour la ré-admission de Cuba dans le sysadmission de Cuba dans le système inter-américain, lors de la conférence de Quito, en novembre 1974. Ils montrent le bout de l'oreille en défendant à plusieurs reprises les services chargés de la répression, qu'ils appellent les a braves services de securité, sentituelles vigilantes de la potrie ». Non senlement ils s'opposent à ce que les militaires soient éloignés du « combat contre la subversion », mais ils dénoncent l'insis-

L'arbitraire reprend

nation », déclarait le général d'Avila. Le colonel Jarbas Passa-Ce dernier trait montre d'où viennent les résistances militaires viannent les résistances militaires à la démocratisation du pays. Dès que le gouvernement a tenté de discipliner la répression et en a fait un sujet de débat au Parle-ment et dans la presse, l'arbitaire et la violence se sont déchaînes de plus belle. Militants commu-lutes sévuestrés terturés des rinho, ancien ministre, a, quant à lui, précise à la tribune du Sénat que dans la « guerre impi-toyable » contre la subversion, les forces armées avaient, elles sussi, comon des pertes : « Cent six morts et trois cent quarante-cing blessés de 1966 à 1973 », se-lon l'ancien ministre qui, tout en reconnaissant que des « excès » nistes sequestres, tortures (les tortures ont recommence à Rio, d'où elles avaient pratiquement avaient pu être commis, mait que la violence fasse partie de l'ideo-logie de la révolution ». Il semble que ce soit les résis-tances rencontrées dans sa polidisparu), violations répétées des assurances fournles par le ministre de la justice : telles ont été les premières réactions de la droite militaire, qui lance main-tenant un appel à a la mobili-sation des forces révolutionnaires pour me riposte immédiate s.
Un tel appel, s'il était entendu, provoquerait une division de l'armée. Aussi a-t-il peu de chances d'être sulvi. Néanmoins, on a beaucoup remarqué combien certains cheft militaires insichatent.

tances rencontrées dans sa poli-tique de démocratisation qui aient conduit le gouvernement à enter-rer, au moins provisoirement, un projet débattu pendant un moment avec l'opposition: la création d'un nouveau parti tra-vailliste, différent dans ses mé-thodes et sa composition, du parti de Les Gouvert le mésident ana de Joao Goulart, le président que l'armée a chassé en 1964, et dont elle na souhaite apparemment pas

Uns telle formation aurait l'avantage, aux yeux de Brasilia, de regronper les éléments radi-caux de l'actuel parti d'opposicaux de l'actuel parti d'opposi-tion, le M.D.B., de canaliser les aspirations des salariés, et ainsi de servir de contre-feu à l'avan-cée du parti communiste brési-lien. Sur les progrès du P.C.B., les versione sont d'allieurs contradictoires : à gauche, on affirme qu'il n'a cessé de se ren-forcer, qu'il pénêtre désormais « tous les mulieux » et qu'il est

en passe de redevenir « le plus grand P.C. d'Amérique latine ». Dans certains milieux militaires, en revanche, on déclare que l'implantation communiste reste faible, du moins à l'échelle din pays, et qu'elle ne constitue guère une menace pour la sécurité nationale.

#### Une ouverture . indispensable

Plusieurs personnalités intéressées à la création d'un nouvean parti travailliste ont rédigi, la 1° mars, un projet de manifeste-programme. C'est un appel à l'union entre le peuple et l'armée, dont la tradition populaire et progressiste est rappelée, et à la solidarité envers la politique sociale et nationaliste du général Geisel. Toutefois, ce texte réclame une amnistie « large et sans restrictions » que le gouvernement ne juge pas ancore opportun d'accorder.

Au même titre que la confiance manifestée, à plusieurs reprises, par la direction du M.D.B., dans la personne du chef de l'Etat, ce document montre que le général Ceisel a désormais derrière lui une grande partie de la classe politique et de l'opinion publique. Aussi les chances d'un « coup » de la droite militaire sont-elles minimes.

<u>-----</u>

. 40

. . .

76(9)

Certes, on trouve a inquiétante .. dans certains milieux politiques et militaires, l'« excitation» ma-nifestée actuellement par les élénifestée actuellement par les éléments les plus fanatiques de l'armée, ou les plus intéressés, dans tous les sens du terme, au maintien du statu quo. Mais cette réaction étalt prévue. En outre, ou voit mal quel autre chef militaire pourrait être opposé au général Geisel, largement suivi par l'armée dans son projet de démocratisation et de c retour aux casernes ». Surtout, on ne voit pas quel autre programme pourrait quel autre programme pourrait être appliqué. L'ouverture poli-tique et sociale, est, en effet, indispensable à la création d'un marché interne, dont l'économie brésilienne a plus que jamais

CHARLES VANHECKE.





Avec l'acquisition d'un mois de haute saison (mai, juin, juillet, août, septembre) nous vous offrons gratuitement un mois de moyenne saison.

Exemple de pax pour un studio de sejour dont vous profitez plei-

 Au "CASTEL NORMAND",
vous bénéficiez des services bôte-26,400 F liers : petit dejeuner, repas froid,

• Au "CASTEL NORMAND", vivez \*\*\*\* ctoiles!

CRÉDIT JUSQU'A 70 % \*en plein centre, à 200 m du casino. 54, rue du général-Leclerc. Visite sur place tous les jours.

Réalisation PRODOMO S.A. et JACQUES BOITARD

Code Postal

Bon pour one documentation gratuite en couleurs. A envoyer à: PRODOMO s.a., 7 place de Valois 75001 Paris -Tel.: 231.80.36 + 233.85.45 +.

Canon reflex 24 x 36. Objectif Canon 1-8. Cellule derrière l'objectif, avec sac. Expédition franco. quantité limitée PARIS 7 nue La Fayette 874.33.21 20 c de Chetesudus 878.54.25 CANNES

45 La Croisene

(Résidences du Gd Hotell 38.39.86 DOCUMENTATION SUR DEMANDE

CROYABLE





# er ses foro

isei

URANT les années 50, le

ticuleit eutour de deux

Stratégie de l'OTAN d'ar-

composantes : déployées à l'avant,

eu rideau de fer, les forces conven-

venue politique, puisque, par l'irra-tionalità des situations, ello rendait

Au coure des années 60, les don-

l'effrontement ormà impossible.

tionnelles devalent tenir en échec toute ieniative da grignotage ou de qua, dens l'éventualité d'un conflit ves a les centres vitaux de l'U.R.S.S. C'était une etratégio orédible, les Etats-Unia étalent alors hors d'attelnie des coups nucléaires soviélue qui leur eurail permis, en touté impunité, d'anéantir l'adversaire. De

45 1127 1

CAPT

ATT

Mark St. Mark St. Co.

ga -

**金製 東京** 200

74, i ... .

nàes stratégiques ont été profondé-ment modifiées per la mise aur pled  $\{ x_i \in X_i : x_i =$ d'une force nucléaire soviétique ca-pable de dévaster les principaux centres vitaux américains la strategle de l'OTAN devenait caduque. Il n'étali plus crédiblo que, pour voler eu secours d'alliés, les Etats-Unis recourent à des représailles 101 nucléaires eur le territoire do l'agree-4 . 144 seur, sachant que, ce telaant, lie e'attireraient instantanément une riposte de même ampieur et la ruine do teur pays. C'est dans ces condi-4171 tiona qu'est née le nouvelle straté-100 0 gie da l'OTAN, dita de « réponse graduée », qui consiste à mainienir, en cas d'agression de grande am-101711 pleur en Europe, une défense conventionnelle coherente jusqu'au moment où, pour éviter d'être submargé par l'assaillant, la décision d'emploi d'armes nucléaires tactiques devreil être prise, Les conséquences de cette situation nouvelle cont considerbales. Tout d'ebord, au niveau des pays de l'Europe qui ne soni pas des - sanctuaires nucléaires - c'est-à-dira des antités d'où émana le décision d'emploi. le

> guarre nucléaire redevient théoriquemant possible, puisque, à ce seuil d'agression, - l'adversaira ne pourrait êtra menacé de facon crédible d'une riposte qui l'atteindrait dans son territoire. La menace d'empiol des armes nucléaires est donc circonscrité aux pays du champs de batalle, c'est-tridire une tois encore à l'Europe. En passant d'une menace d'emploi stratégique à une conception d'emploi itaquique, l'arme nuclasira, de politique cu'elle était est redevenue militaire. Toi est le pre-

susal inquiétante, est le dilemme auquel sont confrontés constamment les pays européens de l'OTAN : le apull d'amplot des armes nucléaires out e'abattraient sur leur territoire; ou bien ils renforcent leur défense classique et retardent de quelques lours la nécessité de recourir à l'emploi de ces mêmes ermes nuclealres tactiques. Les moyens en presence sont, an effet, d'una telle amplour qu'il serait techniquement ampossible de contenir, dans un espace europeen n'ayant qu'une prolondour dérisoire, une attaque claslque lencés par un edvercalre

Une deuxième consequence, tout

maximum de ses forces qu'eutorise oxtrême mobilité des moyens. Una troisième conséquence est la res granda stabilité qui a'est instauce dans les rapports entre les deux superpuissances. Elles on compria que, materé teur dimension colossale.

illes s'épuiserelent en vain dans

disposant de l'initiative, du choix du

moment et du choix de l'endroit où

il appliquereit une concentration

(\*) Lieutenant-colonel de l'armée le l'air beige, ancien officier d'état-najor de la division des plans et locirines du SEAPE (état-major uprème des forces alliées en

Face à la stratégie américaine por MICHEL VISEUR (\*)

Point de vue

une course effrécée aux armements strategiques. Toute confrontation directe leur est înterdite on même temps que chacune reconnaît l'hégémonio do l'autre dans sa zono d'influence. A la guerre froide et eux manœuvres expansionnistes ou de refouloir ont succedé lo conxistence pacifiqua et la détente.

Le désarroi de l'Europe provient d'abord da ce que ses objectifs communs initiaux, qui e'expelaieni liberté, Indépendence, démocratie, el autour desquels s'était fondée une allience, de défense collective, ont été aupplantés progressivement par les objectifs de le etratés des Etats-Unia fandée esse objectifs de le stratégie globale eur la défense de leurs intérêts dans

#### Trois attitudes

Devant cette réalité, trois attitudes parelesent possibles :

1) LA FIDELITE A L'OTAN. -L'espair d'une évolution favorable de l'alliance semblo lilusoire. Il faudreit, en effet, que l'Europe ne soit plus considérée comme un champ de batelile potentiel, ce qui supposarait qu'on lui reconneisse une décision d'emploi sur des armes nucléaires qui retrouveraient, ce faisant, leur caractère politique stabilisataur. Pourquoi les Etats-Unis accordereient-ils aujourd'hui ce qu'ile ont refusé en 1966 à le France, motivant einsi son ratralt de l'organisation militaire intégrée ? L'OTAN pourraitelle redefinir des objectifs globaux nuns? Cette tache apparait Agalement Klusoire eprès les vains efforts de M. Kissinger pour faira consacrer dans une - nouvelle cherte atlantique - le - leadership eméricain sur les alliés européens et Japonals pour toutes les mabères relevant de la défense et de l'éco-

II. LA POLITIQUE DU VIDE. ---Quitter l'OTAN et désermer uniletéralement pour mettre fin au chantage à la sécurité exercé par les Etats-Unis serait faira bon marché de la menace militaire constituée per le présence à nos portes de 1 300 000 mes, de 16 000 chars, da 5 000 avions, de 3 500 charges riuclàs res. Ce serait ignorer qu'aucune philosophie ou religion prêchant la paix n'est parvenue à l'imposer par la nonviolence unilatérale. Ce serait ignorer que les hommes orientent leur politique en fonction du rapport des forces qu'ils perçoivent. Si une détente a est instaurée dans les rapports entre deux puissances ennemies, ce n'est pes à la sulte d'un élen du cœur ou de le découverte ne d'un no rei buman classique, et, co faisant, abaissent n'est que comme résultel d'une froide comparaison antre les profits et pertes à escompter d'une confronta-

> III. LA SOLUTION EUROPEENNE. L'inedéquation de notre stratégie de défense est avant tout le conséquence d'une conception erronée de la stratégie globale dont elle n'est qu'une composante. C'est donc à partir d'une vision globale de la société qu'il faut tenter de définir une stratégio suropéenne ouverte eu monde et capable de o'affirmer visà-via des deux hégémonies. Comme première condition. Il faut que l'Europe des Communautés proclamo son adhésion et adapte ses attitudes eux vrais valeure do civilisation : communeuté de deslin de tous les hommes, sens distinction de race ni de culture; effort collectif de mise en valeur des richesses naturalles, rapports fondés sur l'équité. C'est en donnant à l'Europe technocratique ce visage humalo qu'il sera possible de ousciter l'adhésion populaire pour ta conduire à l'indispensable unilé

Comme deuxième condition. Il faut rendre à l'Europe les moyens de sa télense et rompre, ce faisant, le

La deuxième cause de désarroi découle de la rupture de solidarité dans la défense. A l'un, cette der nière offre une sécurité absolue ; au autres une sécurité relative. L'un risquo de perdre le confili périphé rique ; les autres jouent leur eurvie De eanctuaire, l'Europe est rede venue un enteu.

Maintenue en étal de dépendanc concédée. l'Europe est impuissant e est attachée. Son influence dans înexistanie. Aucun progres ne e'acne se défait sans la volonté des deux nopolisé la détente et se posent en juges souverains et arbitres exclu-

cercle infernal des dépendances. Les moyens pour répondra é toute te gamme des menaces militaires exis Au niveau classique, ce n'est par l'abondance des moyens qui fait defaut, c'est lour organisation, la retionalisation des efforts notionaux la standardisation des matériels. Tous

ces problèmes doivent et peuven

trouver leur solution dans un cadre

européen, an tenani compte des réali

en elinsérent dans une stratégio fon

Les movens de cette stratégia evic

tent sur le continent européen

à l'état plus qu'embryonnaire

Ce qu'il teut, c'est leur donner une dimension et une orédibilità suffisan-

tes. Et c'est possible. La dimension

qua devrait avoir une force nucléaire

stratégique européenne n'est pas dé

mesurée, comme pourrait le audgére

l'importance des arsenaux nucléaires

des deux auperpuissances. Le pro-blèma ne consiste pas, an effet, à égaler leur potentiel d'anéantissemeni

mels, plus modestement, a assurer

l'agresseur éventuel que les pertes

qu'il aurait à subir, chez lui, ne

pourralani êtra compensees par le profit escompté de l'agression. Tel

est ce qu'il est convenu d'eppeler le

il demeura la problème de la cré

dibilité liée à la vojonté d'amploi,

qui na pourrait être mise en doute

des lors que l'agresseur potentiel au-

rait décidé de passer à l'épreuve de force. La réponse, le seulo réponse

possible à ce problème, réside dans

Une troisième condition e trait au

a'accélèrent ; les menaces se préci-

sent of e'accumulent; les situations

risquent de devenir à brève échéance

mouvement, les objectifs intermé-

dialres pourrelant être les suivants :

• Gel au niveau ectuel el aur

une base etrictement ennuelle des

Études do relionalisation des

contributions netionales à l'effort

commun de défense, menées dans

un cadre auropéen el à partir d'une

ception stratégique européenne;

Accélération du processus d'uni-

fication politique, an procédant par

étapes, c'est-à-dire en unissant tout

Création d'un noyau politique

dynamique qui facilitereit l'agran-dissement ultérieur de le famille

Ce plan peul paroitre trop ambi

tieux. Il test à la mesure de l'enjeu

la survie de l'Europe, d'abord ; sa

rentrée dans le concert international

enacite, pour forcer et propager son

(1) H. Klasinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy, pp. 18 et 147. (2) H. Klasinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy, pp. 250-252. (3) Ibid. p. 201. (4) H. Klasinger, American Foreign Policy, N.-Y., Merton & Co, 1968, pp. 93-94.

Idéal do paix dans l'équité.

de suite ce qui peut l'éire;

agements nationeux vis-à-vis de

iméversibles. Dans une dib

l'union politique.

tés géographiques et régionale

dée sur le dissussion nucléaire.

par la sécurité reladve qui lui es à promouvoir les idéaux auxquels les conferences internationales es complit, aucune peix ne se noue of Grends, qui, après evoir reconni leur vuinérabilité réciproque, ont mo

Vienne. - Depuis cinq ans dane l'opposition, après avoir tenu seule. do 1965 à 1970, les rênes du gouvernement, l'Os.V.P. souffre de rester svincée du pouvoir. En revanche,

on murmure que durant les quatre années où le parti socieliste (S.P.Oe.) était dans l'opposition, M. Bruno Krelsky n'o pas dacoléré. Son accession eu pouvoir eu printemps 1970 lul a donné lo pos de déployer toute l'énergle restée sane emploi.

Bourreau de travail, exigeant besucoup de lui-même et de ses colleborsteurs, M. Krelsky e prie l'Autriche en mein, bion décidé à « dépoussiérer » son pays. Il lul o failu toutefois prendre des ménagements. Neturalisment portés au compromis, les Autrichiens étaient habitués de puis olus d'un demi-siècle à voir les catholiques associés au pouvoir. Il s'agissait donc pour la chancelier de prouver à ses compairiotes qu'un dano l'histoire de l'Autriché - ne signifiait pes, comme le clemaient l'abime ... A la têto de son cabine de minorité, le chanceller e mené dans ce sens les dix-hult premiera mois de son règne. Une situation aussi fragile ne pouvait lui convenir três longtemps. En octobra 1971. il provoqualt de nouvelles élections et

obtenalt la majorité absolue, En cinq ans, sur presqua tous les fronts, son équipe s'est ettachée à réformer, à rénover, voira à boule verser contre vents et marées le fonctionnement de certaines vieilles C'est le cas pour l'Université. Sous le sigle U.O.G., une loi adoptés II y e deux semaines par les seules volx socialistes, et après de sérieux remous, e mis fin aux privilèges e aux nouvoirs presque absolue que ait jusqu'ici le corps professoral. Désormais étudisnts; assistants e personnel non universitaire participeront de facon collégique avec les professeurs aux décisions qui concarnent leur université.

#### Les réformes sociales

Dans un . pays où l'Influence de l'Eglise est considérable, des problèmes longtemps tabous comme la trouvé des solutions légales, même si celles-ci soni encora contestées tout au moins pour ce qui concerni l'interruption volontaira de la gros sesse. Le code pénal e encore béné ficié d'autres modernisations : no tamment la fin do le répression de l'adultère et de l'homosexualité entre adultes; la suppression des peine de prison de courte durée et celles pour petits délits. Des Instructions précises incitent les juges à réduire le plus possible le nombra de détenllons préventives. Quant au nouveau droil de la famille, en cours d'élabo ration, il offrire aux Autrichienne quelques progrès vers l'égalité des sexes inscrite dans la Constitution mais peu appliquée en fait : la responsabilité do l'éducation des en fanta, par exemplo, sera partagée entre le père et la mère, la feram ne devra plua necessalrement porter le nom de son mari ; elle ne pourra plus être obligée de lo sulvre dans

D'eutres secteurs oni aussi été l'objet d'una attention particullère da la part du gouvemement de M. Kreisky. Aux termes da la loi sur la - constitution du travall -, les cuvriers bénéficient de droits plus étendus dans lo cogestion des ontreprises : un tiers du conseil de sur veillance est composé dans les sociétés anonymes des membre conseil d'entreprise (équivalent des comités d'entreprise français). Cet ment des pouvoire de contrôle des travailleure est d'autan

**BAC. 75** B.E.P.C.

MATH. PHYSIQUE

Révisions spéciales à partir du 13 Mai : Chaque candidat choisit UNIQUEMENT les chaptires

MATH - ASSISTANCE

Centres Pédagogiques Privés: Saint-Lazare Tél. 526-37-Vaugirard Tél. 531-31-Nation Tél. 344-34-Nation ..... Tél. 344-34-Marsellie, Bordeaux, Lyon, Rôue Grenobla, Lille, Nantes.

#### Autriche

A SIX MOIS DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES

#### Le ton monte entre socialistes et populistes

Dans un sonci d'austérité financière, l'Autriche celebre avec une certaine discretion le trentième anniversaire de la IIº République, dont la fondation marqua, en fin avril 1945, le refour à l'indépendance du pays après l'annexion hitlérienne. Les deux principaux perfis socialistes (S P Oo) et populistes (chrétiens démocrates Oe V P) fêtent également, à quelques jours de distance. le trentième anniversaire de leur for-matien. Ces solennités se concluront, le 15 mai. par le vingtième anniversaire du traité d'Eint

qui sur une base de neutralité librement con-sentie rendit sa totale liberté d'action à la Répubilqua autrichienne.

La 1ºº mai o notamment été marqué à Vienne par un défilé des jeunesses socialistes d'une am-pleur sans précédent. En dépit du climat d'unapimité nationale qui marque les festivités, le ton monte entre les deux grands partis an reison de l'opproche des élections générales qui doivent avoir lieu dans six mois.

De notre correspondente plus appréciable en Autriche que,

grâce ou système de la Soziaipartnerschaft - sans doute unique en Europe, - la coopérative entre parteneiros socieux est déjà très étroite. On cite lci avec fierte un taux moyer annual de quarante secondes à cinq minutes de grève par travailleur durant ces cinq demieres années.

figue et de recherche était aussi f'un des objectife du gouvernement sociaprévu jusqu'en 1980. Il devre d'accroître jusqu'à représenter un minimum da 1,5 % du produit netional brut. En 1973, l'Autriche o dépensé. pour ce seul aecteur, 4,2 millisrds de schillings (onviron 1 millerd de

Toutes ces réformes n'ont pes étà unanimement epplaudies. En particu-lisr cella de le radictéléviaion autrichienne (O.R.F.), où des change dane les structures administratives ont été l'occasion pour le gouvernement de plecer un homme de

confiance à la tête de cet organisme. Les populistes e'en prennent aussi à la politique économique de l'équipe an place. A l'heura où le pays connaît, lui aussi, uno certaine inflabon (+ 9,2% par rapport à mars 1974), ils s'indignent des dépenses » Inconsidérées » engagées pour la construction de le future « UNO-City ». Selon l'Oe.V.P., il e'agit essentiollement d'une politique da prestige. Les populistes accusent, en outre, le cousion devant un taux do chômago qui augmente. A la fin de février, 2,8 % do salariés étalent sans travall, soit environ solvante-dix mille sur deux millions six cent mille ectifs.

Ces chiffres montrent pourtant que, dans le tableau général assez combre des économies suropéennes, l'Autri-che tire son épingle du jeu plutôt l'évocation du désastre, tactique des populistes, n'est peut-être pas le mellieur moyen pour déloger du pouvoir un homme qui y cemble collde ment Installé.

ANITA RIND.



#### **Actuellement, l'un des meilleurs placements:** les lithographies et gravures rares

Les véritables lithographies et les gra- voyent tout de suite la coupon ci-desvures en taille-douce constituent d'agréa-sous. bles objets de colleccion : on en tire

| tout regrément que procuront les œu- vres d'art et l'on se conelitue un vérita- bla capital à l'abri de l'inflation.  Arnaud de Vesgre édite à tirage limité des gravures et des lithographies selon les méthodes ertisanales traditionnel- les. Grâce à la vente directe de l'éditeur à l'amateur d'art, il est possible d'ac- quérir ces œuvres d'art à des conditions axtrémement reisonnables (el màme par mensualités de quelques dizaines | GRATUIT 8on pour line documentation gratuile à ronvoyer à Arrand de Vesgre, 58, rue Perronet, 32200 Neulliy-tur-Seine Veuillez m'edresser une documentation gratuile en couleurs sur les lithographies et gravures à tirage limité. Lit.S.Sto. Ma 4  NOM |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| de france per mois). Lorsqu'alles sont<br>de cette qualité, les lithographies et<br>gravures ne pouvent que prendre de le<br>valeur avec les annàes. Voue pouvez<br>obtenir une documentation complète<br>avec reproductions en couleure en ren-                                                                                                                                                                                                | Code postal SISMATURE:                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |

| · | Présent à la foire de Paris 1975<br>bâtiment 3-allée P-stand 15                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | le filter soft,<br>premier Affineur d'eau,                                                  |
|   | filtre, adoucit,                                                                            |
|   | désodorise. Pour toute demande de renseignements                                            |
|   | ce bon a Culligen France :<br>4, avenue du President-Kennedy<br>78340 Les Clayes-sous-bols. |
|   | Prenom                                                                                      |
|   | O. O. O.                                                                                    |
|   | Distribution dans 91 pays.  Traite l'eau avec sérieux                                       |
|   | THE REPORT OF SCHOOL                                                                        |

11 questions posées à : **Robert Davezies** Françoise Vandermeersch

Roger Garaudy **Georges Casalis** Giulio Girardi René Loureau **Enrique Dussel Marc Oraison** Albert Plé M. Dominique Chenu

Jacques-M. Pohier L'EGLISE INTERROGEE



134 bd st-germain parts 6 - 033.44.19 76/78 ch.-élysées (arcades) 8°-225.36.33 5 rue du cherche-midi 67-548.75.47 Hops, 3 rue de l'anc. comédie 326.48.62

<u>\_enturion</u>

#### **EUROPE**

#### Chypre

#### UN ACCORD DE PRINCIPE A ÉTÉ CONCLU SUR LA RÉOUVERTURE DE L'AÉROPORT DE NICOSIE

OF L'AFROPORT DE NICOSIE

Un « accord de principe » portant sur la récuverture de l'aéroport de Nicosie a été acquis samedí 3 mai, à Vienne, aux entretiens intercommunautaires sur Chypre, indique le communiqué final (le Monde du 4-5 mai). Dans un premier temps, l'aéroport « sera réparé par les Nations unies ». Une « commission conjointe » sera formée ultérieurement par les soins des chefs des deux communautés, « a/im d'ouvrir l'aéroport à l'usage civil sans restrictions ». Cet accord est le seul que les deux négociateurs. MM. Giafcos Cierides, et Rauf Denktash, représentants des communautés grecque et lurque, alent réussi à conclure durant leurs entretiens qui avaient commencé lundi dans la capitale autrichienne sous les auspices de M. Kurt Waldheim. Ces conversations reprendront à Vienne,

M. Kurt Waldheim. Ces conver-sations reprendront à Vienne, toujours en présence du secrétaire général de l'ONU, le 5 juin et se poursulvront jusqu'au 9, précise le communiqué.

Pour ce qui est du pouvoir et des fonctions du futur gouverne-ment central, le communiqué rappelle que les deux négociateurs étalent convenus d'établir un « comité d'experts » qui soumettra un rapport, le 5 juin, aux négo-ciateurs, lors de la deuxième phase de la conférence.

Le problème des rétugiés et

phase de la conférence.

Le problème des réfugiés et celui des « aspects géographiques », c'est-à-dire de la délimitation des territoires des deux communautés, ont fait l'objet selon le communiqué, d'un « examen détaillé », mais les discussions sur ces points sont encore dans leur première phase.

#### Renforcement

du dispositif militaire turc a La Turquie va renforcer son dispositif müttaire le long des côtes de la mer Egée et en Thrace pour répondre à une concentration de troupes grecques à proximité des côtes turques », « déclaré, dimanche 4 mai, à l'agence Reuter, le vicepremier ministre turc, M. Alpasian Turkes, « La Grèce menace la Turquie mütairement. Elle mütairise actuellement le Docienaèse, et elle a envoyé au moins trente mûte hommes dans l'ue canese, et elld a envoye au mons trente mille hommes dans l'ile de Rhodes », a-t-il ajouté. Selon des témoins cités par la même agenca, Ankara a, en effet, envoyé récemment plusieurs uni-tés dans la province de Mugia, face à l'île de Rhodes. — (A.F.P., Renter II.P.I. A.P.I.

#### Portugal

#### MM. Soares et Cunhal pourraient se rapprocher

Lisbonne (A.F.P.). — La tension politique qui a suivi les incidents du le mai et qui pouvait
déboucher sur une nouvelle crise
dans les rapports entre la parti
socialiste et le parti commnniste s'est apaisée. Les leaders
des deux partis, MM. Mario
Soares et Alvaro Cunhai, ont l'un
et l'autre souligné dès vendredi
2 mai qu'il ne fallait pas dramatiser.

2 mai qu'il ne failait pes dramatiser.

Le secrétaire général du P.C.P.
a en particulier insisté sur la
nécessité de « l'unité des forces
démocratiques ». Quant an secrétaire général du parti socialiste,
il a souligné qu'il fallait insister
plus sur ce qui rapproche les
partis socialiste et communiste
que sur ce qui les divise. Une
rencontre entre dirigeants n'est
pas exclue et pourrait se tenir
prochainement. MM. Mario Soares et Alvaro Cunhal ont été

reçus ensemble vendredi soir par le général Vasco Conçaives, premier ministre. Il est permis de penser qu'il les a invités sinon à faire le paix du moins à mettre une sourdine à leur querelle à un moment où le gouvernement se trouve en face d'une tâche difficile, celle de prendre rapidement les mesures nécessaires an redressement de l'économie et de la situation sociale.

Un passage d'un communiqué, bilé samedi soir par le comité central du parti communiste, renforce l'hypothèse d'une prochaine rencontre. Le P.C.P. a reste disposé à étudier la situation actuelle de la répolution, de concert avec toutes les forces démocratiques, et notamment avec le parti socialiste, et à amminer les possibilités de coopération ».

A l'issue de chaque crise, les A l'issue de chaque crise, les

leaders des deux partis avaient proposé des discussions commu-nes, l'initiative venant alternati-vement du parti socialiste et du parti communiste. Mais ces pro-positions n'avaient jamais été strivés d'affet.

positions n'avalent jamais été suivies d'esset.

M. Joseph Luns, secrétaire général de l'OTAN, a déclare dimanche 4 mai au cours d'une interview radiodiffusée qu'il espéralt que le Portugal continuerait de jouer un rôle actif au sein de l'Alliance, mais qu'il a n'en était pas sur a et que « même les Portugais n'en étaient pas sur ».

Irlande du Nord

La victoire électorale des loyalistes d'Ulster provoque inquiétade et amertame à Dublin

Les résultats définitifs des élections à la Convention constitu-tionnelle, qui ont eu lieu en Irlande du Nord le 1° mai, sont les

coalition loyaliste, 48 Aus (30 dans l'Assemblée provinciale étue en mai 1973); parti travailliste social-démocrate (S.D.L.P.), 17 (19); Parti de l'alliance (interconfessionnel), 8 (8); parti unioniste d'Irlande du Nord (protestants modérés, tendance Faulkner), 5 (8); parti travailliste d'Irlande du Nord, 1 (0); loyalistes indépendants,

Le triomphe des protestants extrémistes et l'effacement des partis modérés (S.D.L.P., Alliance, unionistes d'Irlande du Nord) sont com-mentés avec amertume à Londres comme à Dublin.

#### Union soviétique

#### Le dimanche de la Pâque orthodoxe n'a pas été chômé

Moscou. — Les Moscovites ont célébré, chacun à leur façon, le dimanche 4 mai, la Pâque orthodoxe. Pour tous, la fête a commencé dès samedi soir soit par l'office traditionnel dans l'une des quelque quarante églises encore ouvertes au cuite dans la capitale, soit par un fastueux hanquet en famille ou entre amis. Aucun incident n'a été signalé à Moscou, mais comme d'habitude les églises les plus importantes étalent gardées par la milice.

Cette fête pourtant a entraine bon nombre de récriminations. Pour la première fois de memoire de Soviétique, le dimanche de la Pâque n'a pas été chôme, par ordre du gouvernement pour rattraper les congés du 1<sup>ss</sup> mai Cette innovation a choqué les croyants mais aussi bon nombre d'athées — et parmi eux des nembres du parti communiste — nond'athées — et parmi eux des mem-bres du parti communiste — pour lesquels la Pâque n'est certes pas une fête officielle du régime, mais se doit d'être célébrée tout comme le 1º janvier. Selon la rumeur publique, de nombreux Soviéti-ques auraient même pris la plume pour faire savoir à M. Brejnev leur désaccord.

HEROPI

plume pour faire savoir à M. Brejnev leur désaccord.

S'agit-il de la part des autorités d'une simple maladresse ou d'un geste délibéré? On ne peut pas rejeter la seconde hypothèse en raison d'un renouveau certain des pratiques religieuses chez les jeunes générations. Cette renaissance du sentiment religieux n'est pas niée par les autorités puisqu'elles la font dénoncer ouvertement dans la presse et qu'elles attirent même l'atfention des militants du parti sur les « insuffisances » de la propagande athéiste. L'organisation du parti pour la ville de Moscou a récemment tiré la sonnette d'alarme après avoir constaté une augmentation sensible des baptèmes dans l'agglomération : selon le parti, vingt mille trois cents cinquante enfants ont été baptisés pendant les neuf premiers mois de 1974, soit trois mille de plus que pendant la même période de 1973. Selon cette circulaire, même des communistes u'échappent pas au phénomène religieux ; certains membres du parti chanpent pas au phénomène religieux : certains membres du parti chan-tent dans les chorales d'église et slègent dans les conseils de paroisse...

Les échos que l'on peut recuell-lir ne démentent pas ces affir-mations. Ils u'en illustrent pas moins l'attirance croissante de la religion sur certaines couches de la population.

NICOLE ZAND.

and and the same of the same o

"蓝龙"。 如此,如四本 11990

#### Espagno

#### LES CARLISTES PROPOSENT LA FORMATION D'UN FRONT DÉMOCRATIQUE RÉVOLUTIONNAIRE

Madrid (A.F.P.). — Queique cinq milie carlistes se sont réunis, dimanche 4 mai, à Estella, en Navarre, pour leur réunion annuelle de Mon-

Ancien représentant de Madrid

#### à la S.D.N. ALVAREZ DEL VAYO EST MORT

Genève (A.F.P.). — M. Julio Alvarez Del Vayo, ancien ministre des affaires étrangères du gouvernement républicain espagnol en exil, est mort samedi 3 mai, à Genève. Il était âgé de quatre-vingt-quaire ans.

[Julio Alvarez del Vayo était né à Madriq le 6 février 1891, docteur en droit, connaissant parfaitement le russe, il fut ambassadeur à Moscou de 1893 à 1935, Membre du partisocialiste, il est éiu député de Madrid en 1836, et est nummé, la même année, ministre den affaires étrangères dans le cabinet Largo Caballero, poste qu'il occupara à nouveau, après une courte interruption, dans le cabinet Negrin, d'avril 1938 à mars 1932, Après la guarre d'Espagne il résida aux Étab-Unis, où il fonda un journal à New-York. Socialiste de gamene, il deviendra l'un de leaders du groups anti-franquiste Repagne combettantes, fondé en 1949.

Julio Alvarez del Vayo fut représentant de l'Espagne 2 la Société des Nations (S.D.N.). Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont e la Eussie nouvelle » et une histoire de la guerre d'Espagne.]

morte de la guarre civile. La prin-cesse frène des Pays-Bas, éponse du prétendant cardiste au trône d'Espagne, Carlos Hugo de Bourbon Parme a annoncé une nouvelle orientatio du parti vers les forces socialiste d'opposition u'appartenant pes à la Junte démocratique d'Espagne. L'alternative que proposent les carlistes, a-t-elle dit, passe par la constitution d'un front démocratique

messe, seul acte autorisé par les autorités civiles, a été dite à la mémoire des comhattants carilites, mais aussi à l'intention du peuple chillen et das morts pour la justice, dans je monde entier.

Des groupes politiques claudestins

De notre correspondant Dublin. — Bien qu'on se soit attendu à Dublin que les loya-listes obtiennent la majorité absolue aux élections, la victoire éclatante qu'ils ont remportée provoque une certaine inquiétude. Le gouvernement de Dublin fait l'objet de vives attaques de la part du parti représentant la minorité cathelique d'Ulster, le SDLP. (travailliste social-démocrate), qui reproche particulière-

1 (n'existait pas).

S.D.L.P. (travalliste social-démo-crate), qui reproche particulière-ment au ministre des affaires étrangères irlandais, M. Garret Pitzgerald, et au ministre des P.T.T., M. Conor Cruise O'Brien, d'être, depuis la chute de l'exé-cquif de Belfast, au mois de mai

dernier, partisans de la nonintervention de la République
dans les affaires d'Ulster. Cette
politique avait pour objectif de
convaincre les loyalistes que
Dublin ne mènerait pas campagne en faveur de la réunification de l'île et que — si la minorité estholique participait à l'administration de la province —
l'Triande du Sud était prêts à
reconnaître l'existence de jure et
de facto de l'Itlande du Nord.
Mais cette participation semble
maintenant en danger et, de
nouveau, la minorité en Ulster se
tourne vers Dublin.

tourne vers Dublin. JOE MULHOLLAND.

# DIPLOMATIE

#### La conférence du Commonwealth préconise la fermeture de la frontière entre le Mozambique et la Rhodésie

La conférence des chefs de gouvernement du Commonwealth, réunis depuis le 29 avril à Kingston (Jamaique), a décide, le vendredi 2 mai, de conficr à une commission des « sages » le soin de tenter de concilier les points de vue de M. Wilson, premier ministre britan-nique, et de son collègue guyanais, M. Forbes Burnham, sur les moyens de défendre les cours des matières premières. M. Wilson a présenté un plan qui devrait permettre, selon lui, de régulariser les cours au bénéfice commun des pays producteurs et des pays consom-mateurs. Le programme de M. Burnham suppose, au contraire, le groupement en cartels des pays producteurs. Les participants à la conférence ont, d'autre part, élu M. Shridath S. Ramphal, ministre des affaires étrangères de Guyana, au poste de secrétaire général du Commonwealth. Il succède ainsi au Canadien Arnold Smith, qui occupail cette fonction depuis dix ans.

#### De notre correspondant

Nairohi. — Le Mozambique aura-t-il les moyens, une fois indépendant, de fermer sa fron-tière au commerce rhodésien? Un nouveau pas dans ce sens semble avoir été franchi pendant la conférence des chefs de gouvernement du Commonwealth à la Jamaïque.

Les quatre cinquièmes du commerce extérieur de la Rhodésie transitent par le Mozambique et, si ce dernier avait les moyens d'interdire ce trafic, le régime minoritaire de Salisbury serait vite contraint d'être porté à bout de bras par l'économie sud-africaine.

Mais ce seralt un luxe que, seul, le Mozambique ne peut a'offrir. Lors de l'indépendance du pays, prévue pour le 25 juin prochain, le FREILIMO de M. Samora Machel béritera d'une économie en roime. La fermeture de la frontière rhodésienne ouvrirait une brèche supplémentaire de 10 millions de livres sterling par au dans des recettes déjà maigres.

Le semaine dernière, après avoir enteudu le point de vue d'une délégation de l'African National Council (A.N.C.) de Rhodésie, dirigée par Mgr Muzorewa et le pasteur M. Sithole, les leaders du Commonwealth semblent avoir accepté le principe d'un fonds de compensation qui permettral au Mozambique de faire face à une fermeture de la frontière. Ils ont toutefois estimé qu'une aide de ce genre devrait être canalisée par l'ONU.

ar l'ONU. Salisbury n'a pas attendu pour

signifier son a implacable résolution face aux déclarations extratagantes et aux demandes arrogantes 'aites a Dar-Es-Salaam et
allieurs », selon les formules
employées dimanche 4 mai par
M. Sutton-Prive, un porte-parole
rhodésien. Il faisait en outre
allusion aux propos du révérend
Sithole, qui vient de se pronoucer
pour une transition de douze mois
ussurée par un gouvernement
présidé par un Africam et comprenant « quelques m'i n'istre s
européens », sans quoi la guerre
reprendrait.
A court terme, les pouvoirs de

europeens 3, sans quoi la guerre reprendralt.

A court terme, les pouvoirs de la minorité européenne de Rhodésie sersient davantage menacés par une fermeture de la fruntière du Mosambique que par une reprise de la guérilla africaire. Jusqu'à nouvel ordre, Mgr Muzorewa re fu se de rencontrer.

M. Smith tant que les détenus politiques africains n'auront pas été liberés et que le pasteur sithole n'aura pas reçu l'assurance de ne pas être de nouveau interné s'il rentre en Rhodésie. M. Wilson, premier ministre britannique, a proposé l'envoi è Salisbury de l'un des membres de son cabinet pour tenter de débloquer la situation. Dans les semaines qui viennent, M. Ian Smith sera donc soumis à un double test : s'il n'ouvre pas les portes de ses prisons et refuse de recevoir l'émissaire de Londres. Il sers de nouveau question de l'application des sanctions économiques par le Mozambique.

JEAN-CLAUDE POMONTI.

JEAN-CLAUDE POMONTIL

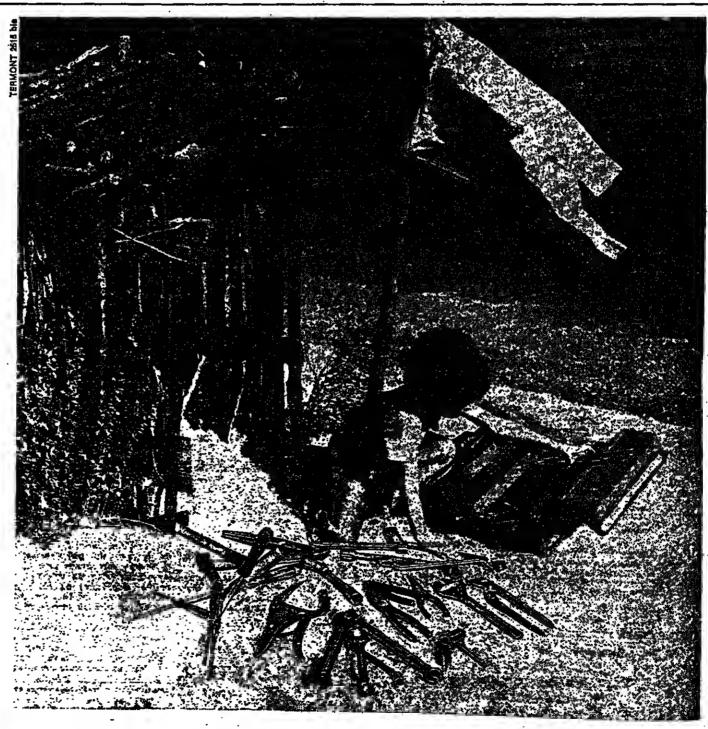

# Jusqu'au bout du monde ...

... on trouve l'outiliage Facom: celui qui dépanne dans tous les cas.

Pour partir sur une île déserte ou dans la jungle brésillenne, on n'a pas le droit de se tromper d'outils. On choisit ceux qui garantissent un travail efficace : les outils Facom.

Et chacun est sûr de trouver l'outil dont il a besoin à proximité : Facom est présent dans 133 pays du monde, de l'Italie au Koweit pour satisfaire les professionnels de la mécanique, de l'électricité, de la plomberie ou de l'automobile.

Jusqu'au bout du monde, l'outiliage de conflance s'appelle Facom.

**3** FACOM





#### five

!n :: :

garage .

1.3

king to Promise Plan

NICH L

gue orthodox lòme

#### Pologne

#### Une réforme administrative va bouleverser l'organisation du pays

De notre correspondont

Vienne. — Le gouvernement polonais va procéder, dans les ae mai u as qui viennent, à une réforme administrative qui devrait bouleverser profondément l'organisation du pays. Cette mesure a fété annoucée, le 25 a vril, par misation du pays. Cette mesure a cette annoucée, le 25 a vril, par misation du pays. Cette mesure a cette avec des journalistes. Elle n'a toutefois été rendue poblique que le lundi 28 avril dans Tribuna Ludu. l'organe du parti.

M. Gierek n'a pas donné de précisions sur la nature de la réforme a pour le moment, été très prochaine, la nouvelle réforme a pour le moment, été très peu commentée dans la presse. Cela s'expliquerait par les résistances sourdes auxquelles se heurtaraft le projet dans la presse. Cela s'expliquerait par les résistances sourdes auxquelles se heurtaraft le projet dans la presse. Cela s'expliquerait par les résistances sourdes auxquelles se heurtaraft le projet dans la presse. Cela s'expliquerait par les résistances sourdes auxquelles se heurtaraft le projet dans la bureaucraite de l'Etat et du parti. Le plan du gouvernement du pays et de renforcer la démocratie socialiste ».

Le plan du gouvernement consisterait, croyons-nous savoir, à supprimer les dix-neuf volvodies.

tie socialiste ».

Le plan du gouvernement consisterait, croyons-nous savoir. à supprimer les dix-neuf voïvodies, qui constituent actuellement le territoire polonais, et à les remplacer par une cinquantaine de nouvelles unités. Il s'agirait donc d'une mesure de départementallisation, visant d'une part à décentraliser l'administration du pays, et d'autre part à améliorer l'exécution des instructions du pouvoir central et à accroître son contrôle sur l'appareil d'Etat.

Les autorités considèrent en

Les autorités considèrent en effet que certaines des voivodies actuelles se sont érigées en fiefs. Elles représenteraient un obsta-rile bureaueratique n u is i bla à l'efficacité du travail gouvernemental, surtout en matière économies.

En 1973 et 1974, le gouver-nement polonais avait déjà mis en place une réforme de l'organi-sation communale, d'abord dans

# la présidence du parti social-démocrate

Helsinki. — Le président du parti social-démocrate, M. Rafael Passio, a annoncé sa décision de ne plus briguer de poste au prochain congrès du parti, qui doit se benir du 6 au 8 Juin prochain à Jyväskylä.

Sorsa, son secrétaire général.

Succédant à M. Văinō Tanner.
en 1963, M. Passio avait recueilli
l'héritage d'un parti traversé par
des divisions interues et en perte
de vitesse. En douze années de
présidence, il a réussi à le réinstaller solidement sur la scène
politique : le combre des députés
sociaux-démocrates et a prèsident
est passé de 37 à 55, le parti a
presque quadruplé le nombre de
ses membres et est devenu la

Sorsa, son secrétaire général.

L'élection de M. Sorsa à la
présidence du parti, oe fait guère
de douts depuis le ralliement de
de Ja centrale ouvrière SAK.

Mais la question reste ouverte
en ce qui concerne le secrétaire
général.

L'élection de M. Sorsa à la
présidence du parti, oe fait guère
de douts depuis le ralliement de
de Jac l'election de M. Sorsa à la
présidence du parti, oe fait guère
de douts depuis le ralliement de
de Jac l'election de M. Sorsa à la
présidence du parti, oe fait guère
de douts depuis le ralliement de
de Jac l'election de M. Sorsa à la
présidence du parti, oe fait guère
de douts depuis le ralliement de
de Jac l'election de M. Sorsa à la
présidence du parti, oe fait guère
de douts depuis le ralliement de
de Jac l'election de M. Sorsa à la
présidence du parti, oe fait guère
de douts depuis le ralliement de
de Jac l'election de M. Sorsa à la
présidence du parti, oe fait guère
de douts depuis le ralliement de
de Jac l'election de M. Sorsa à la
présidence du parti, oe fait guère
de douts depuis le ralliement de
de Jac l'election de M. Sorsa à la
présidence du parti, oe fait guère
de douts depuis le ralliement de
de Jac l'election de M. Sorsa à la
présidence du parti, oe fait guère
de douts depuis le ralliement de
de Jac l'election de M. Sorsa à la
présidence du parti, oe fait guère
de douts depuis le ralliement de
de Jac l'election de M. Bacalliement au présidence du parti, oe fait guère
de douts depuis le ralliement de
de Jac l'election de M. Sorsa à la
présidence du parti, oe fait guère
de douts depuis le ralliement de
de Jac l'election de M. Sorsa à la
présidence du pa ses membres et est devenu la première formatilo politique an recueillant un peu plus de 25 % des voix aux dernières élections en 1972. Mc Peasio, âgé de soixante et onze ans, ne cachait pas qu'il abandonnerait la présidence « à partir du moment où régnerait une période de colme à l'intérieur du partir ».

du parti s.

Depuis la mise au pas, en septembre dernier, de la fraction de droite, dirigée par le gouverneur de la province d'Unsima, M. Kaarlo Pitsinki, qui fut secrétaire général du parti de 1957 à 1966, et l'éviction retentissante de M. Simo Juntunes, chroniqueur du journal du parti Demar, accompagnée d'un contrôle plus ferme sur la gauche remuante, qui avalt mené campagne contre l'accord avec la CRE, la famille social-démocrate apparaît relativement moins désunde que la plupart des autres formations politiques. Les élections des délégués au prochain congrès ont marqué le triomphe de la ligne Phasio. du parti s.

En levant l'hypothèque de la candidature aux élections prési-

Examen d'entrée 2ª année Examen d'entrée 2ª année Seconde session - Fin d'AP

CEPES group. (libre) de professeurs 57, r. Ch.-Laffitte, \$2-Henlity



d'obliger à des déplacements de fonctionnaires

Le parti va devoir, quant à lui, calquer ses structures sur les nouvelles divisions régionales. Cette opération pourrait provoquer quelques grincements de dents. Un secrétaire de volvodie, quand les volvodies étaient en petit nombre, était considéré comme un croitelet à dans sa province. Enfin, la uouvelle organisation pourrait poser des problèmes délicats pour l'élaboration du plan 1976, puisque les données économiques et statistiques étaient rassemblées, jusqu'à maintenant, an niveau des voivodies. En procédant à la réforme malgré toutes ces difficultés, M. Gérete prand un risque certain. Sans doute souhaite-t-il clore ce chapitre evant le septième congrès du parti, prévu pour le mois de décembre, et le début du nouveau plan quinquennal 1976-1980.

MANUEL LUCSERT. MANUEL LUCBERT.

#### Finlande

# M. Paasie abandonnera en juin

De notre correspondont

dentielles et en obtenant que M. Kekkonen accepte de se re-présenter en 1978 (le Monde du 26 avril), le parti ponvait envi-sager de passer le relais, selon toute vraisemblance, à M. Kalevi

Sorsa, son secrétaire général.
L'élection de M. Sorsa à la présidence du parti ou fait guère de douts depuis le raillement de la « junte de Tampere », fier des sociaux-démocrates, et a près l'échec de la candidature de M. Hamalainen, ancien président de la centrale ouvrière SAK.
Mais la mestion resie ouverte

M. Passio fut lui-même deux fois premier ministre (de 1966 à 1968 et en 1972), en même temps qu'il était président du parti. Mais la répartition des tâches qui s'est dessinée depuis montre que si le président ou le accrétaire général exerce les fonctions de premier ministre il est nécessaire qu'une forte personnalité tienne en main un parti toujours menacé par les querelles et les divisions.

Menée de main de maître, la difficil opération de passation des pouvoirs semble, malgré certaines difficultés, devoir se dérouler de la façon la moins brutale afin de procurer une nou-

alin de procurer une nou-velle assise à une formation sans laquelle aucune action gouverne-mentale n'est possible. GILLES GERMAIN.

#### Turquie

#### LE PARTI OUVRIER S'EST RECONSTITUÉ

(De notre correspondant.)

Istanbul. — Dissous en 1971, après dix ans d'existence, par la Cour constitutionnelle « pour avoir transgressé la loi relative aux partis politiques et favorisé des menées séparatistes », le Parti ouvrier da Turquie (POT) a été reconstitué à la fin du mois d'avril à Istanbul. Parmi les queique cinquante fondateurs — intellectuels. syndicalistes, ouvriers — figurent Mme Behire Boran, solxante-cinq ans, la « Pasionaria turque », le dernier président national du POT et plusieurs de ses anciens collaborateurs. Condamnés à de lourdes peines de prison par le trides peines de prison par le tri-bunal militaire d'Ankara en juli-let 1972 « pour avoir fail de la propagande communiste, créant ur climat d'anarchie propice au renversement de l'ordre économique et social », ceux-ci devaient toutefois retrouver leur liberté grâce à la loi d'amnistie votée en 1974.

Finsieurs dirigeants syndicalistes affilies à la centrale
ouvrière progressiste DISK ont
également participé à la reconstitution du POT, qui se veut
l'a organisation démocratique independante des classes laborieuses » syant pour objectif
l'instauration d'un régime socialiste en Turquie « pur la voie
légale ». Le POT se propose de
lutter contre l'impérialisme.
ARTUN UNSAL.

ARTUN UNSAL.

#### PIERRE DALLE NOGARE



Jacqueline Manicom

reconta dens ce

son héroine

Medévic, in-

me alle, e

echouse son Blanc".

#### Les sentiments **furtifs**

ROMAN

Pierre Dalle Nogare est. depuis Pierre-Jean Jouve notre poète le plus profondément tragique".

ALAIN BOSQUET "LE MONDE"

ROMAN

**PRESSES** 

DE LA CITE

JULLIARD

JACQUELINE

MANICOM

l'auteur de LA GRAINE

Mon examen de Blanc

Passer son examen da Blanc" en créola cala vaut

dire imiter le Blenc, essimiler sa culture, evoir honte d'assumer l'originalité da la personnalité entillalse.

#### **JACQUES** ROBERT Les gens de l'immeuble L'assassinat d'una petite filla va un matin changer leur vie. Jacques Robert, grand maître du suspensa, à travers enquête haletente d'un efficier de police vous tera découvrir des monstres à tête de Monsieur-toutle-monde dignes de Graham Greene ou de JULLIARD Simenon.

#### DOMINIQUE DELPIERRE

#### Le goût de l'écorce

ROMAN

"Ce livre fait mal." HENRY MILLER

**JULLIARD** 



#### FRANÇOISE XENAKIS



#### lecrivain L'écrivain ou la sixième roue du carrosse

"Ce petit livre acide, mais pourtant savoureux, témoigne de la solitude de l'écrivain abandonné à lui-même". PAUL MORELLE "LE MONDE"

Collection IDEE FIXE JULLIARD



JEAN-JACQUES ANTIER

#### ALBERT **DUCROCQ**

après Le Roman de la Matière et Le Roman de la Vie

par le grand specialiste de l'Espace à Europe nº 1



#### Les grandes Heures des lles de Lérins

Une résurrection de l'Histoire Un guide pratique et indispensable aux amateurs d'histoires

Un volume rellé skivertex Titres frappés à cheud Nombreuses illustrations

LIBRAIRIE ACADEMIQUE PERRIN



#### BETTY TRUCK ROBERT-PAUL TRUCK



#### Médecins de la honte

La vérité sur les cobayes humains d'Auschwitz

Les souvenirs inédits du Docteur LEON LANDAU qui exerca durant 30 ans la médecine à Berk-plage et qui était l'un des derniers survivants du "Kommando des Morts" d'Auschwitz.

PRESSES DE LA CITE

# GEORGE B. MAIR

Confession d'un chirurgien oul, j'ai pratiqué l'euthanasie

Un livre qui ne manquera pas de choquer les conformistes, d'irriter le

Conseilde l'Ordre, d'indigner les membres de l'association "Laissez-les . vivre", de troubier la plupart des lecteurs de bonne foi, qui seront amenés à se poser bon nombre de questions fondamentales. PRESSES\*

DE LA CITE

· 10

- -

19.5

#### LA CONVENTION NATIONALE

#### majorité du le P.S. et

tous les délégués à la convention nationale, réunie samedi 3 et dimanche 4 mai à Paris, paraissaient d'accord. La polémique entre les deux formations e'étant apaisée, chacun était convaince de la nécessité de relancer le processus unitaire, et personne ne s'est opposé à la proposition de M. Mitterrand tandant à rouvrir un

dislogue - su sommat - avec le P.C.F.

Cette unanimité a tranché sur la guérilla qui, tout au long du week-end, a opposé la majorité et la minorité du parti. Dés

Samedi après-midi, M. Lionei Jospin, membre du secrétariat, ou-vre les travaux de la convention en présentant son rapport sur les en presentant son rapport sur les relations entre le parti communiste et le parti socialiste. Tout en soulignant que le P.C.F. a porté, dans la crise ouverte entre les deux formations, une responsabilité particulière, il note que les socialistes acceptent de se sou-mattre à le seitiant moit souhait mettre à la critique mais souhai-tent que les communistes fassent de mème. Il juge, en effet, indis-pensable que le parti communiste, qui a déjà entamé sa mutation, aille plus loin dans son renou-rellement.

Revenant sur les critiques faltes au parti socialiste par ses alliés. M. Jospin estime que la pratique des deux formations ne permet plus de distinguer clairement qui est réformiste et qui est révolu-tionnaire. Puis il se félicite de l'amélioration du climat au sein de la gauche, et il explique ce phénomène en notant que les couches influencées par le parti com-muniste comprensient mal la polémique engagée par celul-cl. « Le parti communiste, ajoute-t-ll, ne pouvait aller plus loin dans le ion sons atteindre le seuil d'un changement de stratégie. e Néanmoins, il constate que le P.C.F. 2 repris en main, à travers la crise que vient de vivre la gauche, sa base et ses cadres en les éloignant des militants socialistes. militants socialistes.

Le rapporteur ponrsult en constatant que le parti socialiste n'a pas cèdé à la pression commun'a pas cede à la pression commu-niste et que c'est un parti cohé-rent qui poursuit sa progression. Citant l'intervention de M. Geor-ges Marchais lors de la dernière session du comité central du P.C.F., il souligne que le secrétaire genéral n'a pas demandé au parti-scrétiste de charger de pretire scheral na pas demande au parti, socialiste de changer de nature. M. Jospin le regrette en estimant que, justement, les socialistes ont changé depuis 1971 et ne sont plus le partenaire social démocrate traditionnel auquel les communistes s'étaient habitués.

En conclusion, il interroge les

communistes sur divers points. Il souhaite, notamment, savoir si les communistes admettent qu'il existe deux partis de la classe ouvrière dirigeant ensemble l'union de la gauche. Il souhaite également savoir si le parti communiste reste d'accord pour l'accès au pouvoir avec les socialistes sur la base d'un programme de cinq ans et dans le cadre des institutions actuelles, c'est-à-dire quel que soit le président de la République.

M. Gérard Delfau propose ensuite que le parti socialiste revienne à des analyses plus strictement marxistes. M. Pierre Guidoni, conseiller de Paris, animateur du CERES, luge stérile la dialectique entre communistes et sociaux-démocrates. Pour la dépasser, il réclame des projets communs et des décisions communes. En ce qui concerne la nature du parti socialiste, il insiste pour que soit construite une formation non enlermée dans la définition traditionnelle de la social-démocratie. Tout en jugeant cette tâche déjà blen avancée, il estime qu'elle n'est pas achevée.

M. Gérard Jaquet, membre du bureau exécutif, note que les critiques des communistes sont cen-

bureau exécutif, note que les cri-tiques des communistes sont centiques des communistes sont cen-trées sur le fait que, selon eux, le partl socialiste est réformiste. Il rappelle toutefois que, en 1936.

Après M. Fournier, qui invite le P.S. à poursuivre sa pression unitaire sur le P.C.F., et M. Sntra (Hérault), M. Pierre Bérégovoy, membre du secrétariat, réclame, au nom de la fédération du Nord.

au nom du CERES, a critiqué la direction du P.S. en lui reprochant notamment son autoritarisme et en prenant au passage la défense de la tendance modérée du parti, dont la bulletin, « Socialisme 2000 », vient d'être interdit par le bureau exécutif. M. Mitterrand a réplique à ces critiques en estimant qu'un code de bonne conduite devait être respecté au sein dn P.S. et en reprochant vivement an CERES ses methodes. D'ores et déjà, le comité directeur a âté amené à désavouer la creation par la minorité du P.S. d'une tendance au

le parti communiste avait refuse le programme de nationalisations proposé par les socialistes, car il jugesit que le gouvernement de Front populaire devar! être un gouvernement de défense républicaine et non de transition au socialisme. M. Jaquet estime que cette position du P.C.F. n'a changé qu'après mai 1988, lorsque a été adopté le manifeste de Champigny, qui prévoit l'instauration, par un gouvernement d'union de la gauche, d'une e démocratie avancée ». Néanmoins, l'orateur constate que le parti communiste conserve sa conception d'un P.C. parti de la classe ouvrière et, donc, devant jouer un rôle d'avant-garde. Il propose, en conclusion, la mise en place d'une commission d'arbitrage entre les partis de gauche du même type que celle qui existait lors du Front populaire et qui devralt éviter les polémiques comme celles qui viennent de se dérouler entre communistes et socialistes. Il appelle, en outre, à une plus grande cohèsion du parti socialiste.

M. Charles Hernu, membre du comité directeur, estime que dans le débat entre communistes et socialistes, le parti socialiste doit dire clairement ce qui est sup-

M. SARRE : une nouvelle période historique

CERES, constate que les mili-tants n'ent pas été passionnés par la préparation de la conven-tion nationale. Selon lui, en 1920, lors du congrès de Tours, qui aboutit à la scission de la S.P.I.O. au nom de la fédération du Nord.
I'élarglsement des actions communes à la base entre socialistes et communistes. Il refuse, en revanche, l'instauration d'un débat idéologique entre les deux formations et insiste sur le fait que le P.S. doit affirmer sa propre personnalité.

Après M. Gouyer (Isèrel, M. Georges Sarre, membre du bureau exècutif, animateur du aboutit à la scission de la S.P.I.O. et à la création du parti communiste, personne n'a eu raison. Le parti socialiste, né en 1971, à Epinay-sur-Seine, lui parait avoir uvert une nouvelle période historique. Il invite les congressistes à bâtir un nouveau parti « pour l'autogestlon » qui ne serait ni une formation social-démocrate. Les' socialistes, estime-t-il, doi-

le parti communiste avait refuse vent définir une ligne de conduite vent définir une ligne de conduite autonome dans le cadre de l'union de la gauche permettant de conduire la crise actuelle du capitalisme jusqu'à la rupture. Il déplore, à ce propos, que le P.S. manque d'initiative et de présence militante.

présence militante.

Evoquant ensuite la situation au Portugal, M. Sarre fait naître des remous dans la salle en vantant les mérites du Mouvement des forces armées et en estimant que, grâce à fui les conditions sont créées pour un passage rapide au socialisme. M. Roland Monnet (Ain) reproche au parti communiste dans son département de ne pas toujours jouer le jeu unitaire. M. Jean Rous juge que la conception communiste du pluralisme reste autoritaire puisque, selon le P.C.F., la phase de transition au socialisme doit rester dirigée par la classe ouvrière, c'est-à-dire par le parti communiste. Il estime que le parti socialiste dolt poursuivre son offensive idéologique en vue de faire triompher un socialisme démocratique et autogestionnaire. démocratique et autogestionnaire.

Après M. Dupuis (Dordogne), qui estime que le P.S. doit affirmer sa présence sur le terrain. et M. Fuchs, membre du comité directeur, qui pense que les socialistes doivent se préparer à canaliser un mouvement social. On entend encore MM. Coffineau, membre du comité directeur (CERES) bre du comité directeur (CERES). Salomon (Paris), Escanez (Alpes-de-Haute-Provence) et Chapuis, membre du comité directeur, 2n-cien secrétaire national du P.S.U. Ce dernier explique que la chance historique de la gauche est que le parti socialiste veuille construire parti socialiste veuille construire le socialisme. Il se demande si telle est également la volonté du parti communiste et, si oui, quel socialisme le P.C.F. antend construire. Il reproche ensuite au CERES de vouloir réparer l'« erreur » de 1920, constituée par la scission entre communistes et socialistes, alors que l'histoire « n'avance qu'à coups de contradictions ». socialisme le P.C.F. entend construire. Il reproche ensuite au CERES de vouloir réparer l' « ereur » de 1920, constituée par la cission entre communistes et socialistes, alors que l'histoire n'avance qu'à coups de contra-citalistes, alors que l'histoire n'avance qu'à coups de contra-citalistes. M. Jean-Pierre Chevènement, député de Bellort, ani-

vendredi 2 mzi, lors de la session du comité directeur. M. Guidoni. sein du SNES. Il a, en outre, décidé de dissoudre le burezu des Jeunessas socialistes, à l'origine bastion du CERES, où s'affrontaient divers courants.

Ceție lutte inierne s'est poursuivie tout au long de la conven nationale. D'un côté, les animateurs du CERES sa sont succède à la tribune pour faire le proces de la « social démocratie » et réclamer la poursuite de la mutation du P.S. De l'antre, M. Mitterrand a, plus clairement que jamais, condamne les thèses de sa minorité qui selon lui ne représentent qu'un » pot-pourri commune.

M. Blanca, membre du comité directeur, répond à M. Georges Sarre sur la situation au Portu-

rinorité qui selon ini ne représentent qu'un e parpoutri communate parti communiste n'a pas la volonté de casser le parti socialiste, et il constate qu'il est bien difficile d'être unitaire tout seul aiors que les communistes refusent les actions communes à la base.

M. Jean Maire (Val-d'Oise), estime que la mutation des socialistes inquiête le P.C.F. dans la mesure où cetui-ci n'a plus, en face de lui, un parti social-démocrate. Il réclame une implantation prioritaire du P. S. dans la classe ouvrière, et exprinae sa méfiance pour les négociations au sommet.

M. Blauca, membre du comité ainsi que la « colonisation de l'Etat » et, notamment, du ministère du travail.

sont viverm

#### M. ROCARD : un cadeau à Valéry Giscard d'Estaing

M. Michel Rocard, membre du bureau exécutif, ancien secrétaire national du P.S.U., note que la polémique, au sein de la gauche, a constitué « un considérable cadeau à Valèry Giscard d'Estaing». Il explique que si la polémique publique s'est dissipée, il n'en reste pas moins une situation difficile sur le tas. L'ornteur se félicite toutefois de l'impavidité dont a fait preuve le parti socialiste au cours des derniers mois. Selon lui, les rapports entre communistes et socialistes ne dolvent pas être traités en termes de rapports de forces mais de mutation réciproque. Il craint que la fin de la polémique ne signifie pas nécessairement un retour à l'union dans la mesure où l'on peut penser que le M. Michel Rocard, membre du

sure où l'on peut penser que le parti communiste est revenu à une stratégie d'autonomie totale dans laquelle l'union n'est plus qu'un thème de discours.

mateur du CERES, constate que le XXI congrès du parti com-muniste a réaffirmé le rôle propre muniste a reassime le role propre de cette formation et a exprime la volonté des communistes de faire rabattre aux socialistes quelque peu de leur superbe ».



The section of the section

La Societé Nationale de Recherche et d'Exploitation Minières

Expose la gamme complète de ses Produits à la Foire de Paris (26.4-11.5.1975) Pavillon de l'ALGERIE .



Direction Générale 126, Bd. Salah Bouakouir Tél.: 63.15.55 à 62 Telex: Minebar 52910 Alger

Consultez nous, nous sommes à votre disposition pour tout renseignement Pavillon de la R.A.D.P. Foire de Paris Parc des Expositions Porte de Versailles.

The Market

## se sont vivement affrontés

minorité du P.S. hypothèque l'action du parti. Déjà, comme en Haute-Garonne, certains cadres locaux du CERES quitient un P.S.

Il constate que la division du mouvement ouvrier a toujours entraîné son impuissance, et il estime que, historiquement, communistes et sociaur-démocrates ont fait failife. Néanmoins, il souligne que la social-démocrates u'a pas su analyser sa tendance à l'intégration au système bourgeois. En ce qui concerne le parti communiste, il note que celui-ci u'a pas jugé que la France soit môre pour passer au socialisme, ni en 1936, ni en 1944, ni en 1968. Car. pour les communistes, les conditions ne sont réunies que lorsque le parti communiste est en mesure d'assumer le rôle dirigeant.

M. Mitterrand estime que la future convention nationale, consacrée à l'autogestion, permettra de répondre à la polémique par une meilleure définition théorique du parti socialiste. En ce qui concerne cette polémique, il constate que les critiques ont d'abord porté sur la pratique, puis sur la théorie. Ce changement de plan, c'est celui effectué à partir du

mer le rôle dirigeant.

M. Chevènement estime que le véritable débat, au sein de la gauche, porte sur la nature « du front de classe », qui, selon lui, ne doit pas être conçu d'une manière simplement défensive. Il s'étonne, en outre, de voir la parti communiste paraître s'accommoder d'un parti socialiste de nature social-démocrate, alors que si les socialistes n'évoluent pas, ils ue pourront, à terme, que trahir. Enfin, il estime que l'étape de la démocratie avancée, proposée par les communistes, ue pourra être qu' « un état très transitoire ». Selon lui, la gauche devra taès vite, une fois parvenue au pouvoir, s'attaquer au problème de la construction du socialisme. L'orateur s'interroge ensuite sur la nature du partit socialisme. L'orateur s'interroge ensuite sur la nature du parti socialiste et se demande s'il s'agit déjà d'un « parti de type nouveau ». Il pense que la transformation n'est qu'amorcée. Il rappelle, par exemple, que les socialistes continuent de gérer de nombreuses villes avec des éléments centristes et il déplore au passage que M. Hintermann ait été sanctionné pour Pavoir dis. « S'il existe une division au sein du parti socialiste, poursuit-il, c'est entre ceux qui veulent continuer la mutation amorcée et ceux qui entendent vivre sur l'acquis d'Epinay-sur-Seine. »

Après avoir rendu hommage, au passage, au Mouvement des forces armées portugais, M. Che-vènement conclut en souhaitant que de nouvelles convergences se réalisent au sein de la gauche, notamment sur la question du pluralisme, et il note que les

(KAVIER MARCHETTI.)

les limites de l'union.

teront de mettre en cause des

KENYA

OFFRE SPECIALE

M. Mitterrand estime que la future convention nationale, consacrée à l'autogestion, permettra de répondre à la polémique par une meilleure définition théorique du parti socialiste. En ce qui concerne cette polémique, il constate que les critiques ont d'abord porté sur la pratique, puis sur la théorie. Ce changement de plan, c'est celui effectué à partir du moment où les critiques sur la pratique se sont épuisées d'ellesmêmes. Il déplore néanmoins que certains socialistes aient considéré qu'a priori la P.S. avait tort.

Reprenant ensuite ses analyses

C'est justement pour apprendre aux socialistes à mieux se qu'ils jugent inexorablement - social-démocrate - pour se rapprocher connaître et à affirmer leur originalité que le comité directeur du du P.C.F. En s'attachant à réhabiliter cette social-démocratie, M. Mit-parti à confis à M. Jean Poperen le soin de lancer une campagne connaître et à affirmer leur originalité que le comité directeur du population.

#### M. MITTERRAND : il faut retrouver la dialectique de

ment des méliances réciproques social-démocratie a pris certainentre socialistes et communistes, nes positions, c'est aussi parce qu'elle voyait communiste e consparole. truisait le communisme. En 1947, aurions-nous du être dans le camp communiste car û êtait, disait-on, celui de la classe ouvrière? Pour ma part, je pense que ceux qui n'ont pas lait ce choix n'ont pas eu tort. »

M. Mitterrand constate alors que le mouvement communiste a montre néanmoins plus de cohérence et de continuité que le

montre neammeins phis de cohe-rence et de continuité que le mouvement social-démocrate. Il rend hommage aux militants communistes, à leur courage, et au fait qu'ils ont su, par leur action, préserver les chances de la classe ouvrière. Il estime que les socialistes put un retard à déclare-t-il, que trois cent quatre-

gauchiste, sans aucune réalité politique ». Il a. en outre, accusé la terrand e souligné, en le déplorant, que, au sein du P.S., chacun nationale de propagande intitulée, par référance à l'élection prési-CERES d'avoir gonfié les chiffres du secteur - entreprises » dont u'était pas sur les mêmes bases théoriques. Réflection qui s'appliquait dentielle : - Un an après, la montée du parti socialiste ..."Les socia-CERES d'avoir gontie les chaires du sections entreprises » dont uterait pas sur les memes nases incorques, neuexon qui s'appiquant de la charge jusqu'au congrès de Pau. Le bureau exécutif doit bien sûr au CERES, mais ansai à certains des amis du premier secrèlistes vont uctamment organiser à travers le pays mille réunions arbitrer ce nouveau différend.

Le détérioration constante des relations entre la majorité et la s'interrogeant sur eux-mêmes lorsque le P.C.P. a engagé sa poléminorité du P.S. hypothèque l'action du parti. Déjà, comme en mique. « travailleurs », et le 31 mai et le 1er juin avec l'ensemble de la

combler, notamment au plan de l'élaboration théorique. Il déplore, à ce propos, qu'existe, chez les socialistes, a une sorte de nostalque de parti communiste, de sa théorie, de son comportement a. Il ajoute : « Comme les communistes en sourient, alors on passe à la critique du parti communiste non réformisme. Ce pob-pourri communo-gauchiste ne correspond, selon moi, à aucune réalité politique. »

Après cette nouvelle attaque contre le CERES, le premier secrétaire annonce que le nombre des sections d'entreprises qui, selon M. Chevènement, s'élève à huit cents, est inexact. Il u'y en a, déclare-t-il, que trois cent quatre-



(Desein de PLANTIL.)

traditionnelles sur la « crise du capitalisme mondial », le premier secrétaire estime qu'il criste une sorte de « mythologie » dans les milieux communistes à ce sujet. Il explique que les communistes ont cru à leur victoire, soit par la guerre, soit à travers l'effondrement du capitalisme lors d'une crise. Faisant notamment référence à ses entretiens avec les dirigeants de l'Union soviétique, le député de la Nièvre note que traditionnelles sur la « crise du

trahir.

n M. Mitterrand a évoqué, hier, les démons qui guettent respectivement les socialistes et les communistes. Mais il est révélateur qu'il n'ait pas tenté de les exorciser, et qu'il se résigne d ce que la gauche vive avec eux. Dans ce constat et dans cette réalité sont les limites de l'union. (PHILIPPE TESSON.)

trala

LA LETTRE DE LA NATION (U.D.R.) : les socialistes prennent leurs désirs pour des

payer.

« La patience va payer. Francois Mitterrand s'en était bardé depuis le début de la querelle cherchée par le P.C. d ses alliés socialistes. Le voici en posture de reprendre langue avec Georges Marchais, sons avoir trop concédé. C'est la preuve qu'il ne fallait pas enterrer trop vite l'union de la gauche. Elle peut, maintenant, évoluer vers de nouvelles définitions et trouver un nouveau style de combat. (...) Dans l'immédiat, l'important sera de voir si l'action commune est possible, et sous quelles formes, dans la latte contre un pouvoir encombré des retombées sociales de la crise économique. (...) réalités.

« Vollà donc les réponses aux questions que le P.C. posait depuis le mois d'octobre au P.S. On doute qu'elles soient jugées satisjaisantes, car ce ne sont pas les assurances données sur le rejus de « gérer la crise du capitalisme » ni la proposition d'une réunion « au sommet » pour rechercher les moyens d'approjondir l'union qui peuvent faire oublier aux communistes les attaques dont ils viennent d'être l'objet dans ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leur originalité En tablant sur un parti communiste qui soit à même d'abandonner son rôle spécifique, les socialistes prennent leurs désirs pour des réalités. Ils s'exposent, en attendant, à s'entendre redire ce que Marchais disait d'eux en jévrier dernier, au lendemain du congrès de Pau : « Je retire l'impression désagréable d'une dimpression et d'un premier secréptique de lui et dominateur. » » L'un et l'autre [P.C. et P.S.]
ont des révisions à faire. S'ils y
parviennent en bonne intelligence.
l'union de la gauche peut retrouver son crédit et, dans un premier
temps. ressouder l'action syndicale en milieu ouvrier. C'est désormais probable. » LE QUOTIDIEN DE PARIS : a L'union de la gauche n'a absolument plus le même sens
qu'auparavant. Elle est d la jois
plus et moins riche. Plus franche
et plus froide, en un seul mot
plus lucide. Jusqu'd ce qu'une
nouvelle opportunité électorale
rallume la ferveur unitaire. D'éci
là les deux partenaires limiteront
leurs relations d des discussions
et à des accords conjoncturels,
circonstanciels, ponetuels, qui éviteront de mettre en cause des

(YVES MICHELET.) L'AURORE : l'inéluctable

ciassement est retardé. ciassement est refarde.

« Que penser du dernier exploit orutoire de François Mitterrand? Sans doute ceci: le premier secrétaire suit que les socialistes de saine tradition supportent de moins en moins la collusion aveugle avec le parti de Marchais. Il tente donc de les opoiser.

» Sur sa guche, il redoute l'emprise croissante du CERES (plus du quart du P.S. aujourd'hui): son offre aux communistes est une fuite en avant.

» Ainsi discontant il masque les

constate : « Le monde communist a opéré son durcissement comme s'il ne pouvait résister à l'aspect mythique, plus que scientifique, de son propre raisonnement. » Le premier secrétaire du P.S. entreprend ensuite de répondre à

entreprend ensuite de répondre à M. Jean-Pierre Chevènement et au CERES, à qui il reproche de simplifier le débat, au sein du P.S., au point de le rendre caricatural. Au passage, évoquant le Mouvement des forces armées portugais, le premier secrétaire se declare « réticent devant les associations d'unciens combattants, même ceur du 25 euril ». Les commentaires de la presse

LE FIGARO : la patience va enjeux idéologiques précis où leurs payer.

LE FIGARO : la patience va enjeux idéologiques précis où leurs divergences risqueraient de se parti socialiste a est un phénomène tout d jait exceptionnel »,

parti socialiste e est un phenomène tout d jatt exceptionnel »,
qui n'a pas de précédent « S'il y
a eu crise, poursuit-il, c'est purce
que nous traitons une matière
neuve. Il s'agit de la crise injuntile
de l'union de la gauche. »
Répliquant toujours au CERES,
M. Mitterrand interroge: « Aurions-nous eu tort à Tours ? » Il
répond: « Je pense que nous
avions raison. Dans la conscience
des militants socialistes, il y a
ceux qui pensent que Léon Bhum
avait tort et ceux, dont je suis,
qui pensent qu'il avait raison. »
Le `premier secrétaire justifie
sa position par la défense des
libertés et le refus d'instaurer
le socialisme par n'importe quelle
méthode. Il rappelle que si la
social-démocratie a effectivement
« de vieux démons », le communisme en a aussi, qui s'appellent « le staltaisme » « Il jeut
retrouver, poursuit-il, la dialectique de l'alliance qui a un effet
javornable sur chaque partenuire.
Mais à existe aussi uns dialectique de la désunion. Et si la

#### LA RÉSOLUTION

La convention nationale a adopté une résolution qui pré-

cise:

« Une discussion importante a

« Une discussion importante a

« Une discussion importante a

eu lieu sur les causes réelles et

les effets de la polémique engagée

contre le parti socialiste. Compte

tenu de ces débats et des enselgnements des actions communes

menées contre la politique du

pouvoir, la convention mandate

le bureau exécutif pour proposer

une rencontre au plus haut

niveau entre les signataires du

programme commun.

niveau entre les signataires du programme commun.

3 Une telle rencontre permettrait en particulier aux communistes et aux sociolistes de rechercher les moyens de l'approfondissement de l'union et des actions communes. Cette recherche pourrait, par exemple, se faire autour des thèmes suivants:

3 — La crise internationale du capitalisme;

4 La construction de l'approfuse.

tente donc de les opaiser.

3 Sur sa guche, il redoute l'emprise croissante du CERES (plus du quart du PS. aujourd'hui): son offre aux communistes est une fuite en avant.

3 Ainsi discourant il masque les lécardes de son parti, mais il retarde l'heure de l'inéluctable reclassement qui interviendra le jour ou tant et tant de socialistes jouroupés se réveilleront de ce qui n'est plus pour eux qu'un canchemar.

(J. VAN DEN ESCH.)

Capitalisme;

3 La construction de l'Europe, la sécurité, la coopération et l'organisation de la paix.

3 Le parti socialiste communes, notamment dans les entreprises, pour donner aux tructions de l'Europe, la sécurité, la coopération et l'organisation de la paix.

3 Le parti socialiste communes, notamment dans les entreprises, pour donner aux truction de l'Europe, la sécurité, la coopération et l'organisation de la paix.

3 Le parti socialiste communes, notamment dans les entreprises, pour donner aux truction de la paix.

4 Le parti socialiste souhaite d'éveloppement des actions communes, notamment dans les entreprises, pour donner aux truction de la paix.

5 Le parti socialiste souhaite d'éveloppement des actions communes, notamment dans les entreprises, pour donner aux truction de l'Europe, la sécurité, la coopération et l'organisation de la paix.

5 Le parti socialiste souhaite d'éveloppement des actions communes, notamment dans les entreprises, pour donner aux tructions de l'éveloppement des actions communes, notamment dans les entreprises, pour donner aux truction de la paix.

5 Le parti socialiste souhaite d'éveloppement des actions communes, notamment dans les entreprises, pour donner aux truction de l'experiment de l'éveloppement des actions communes, notamment dans les entreprises, pour donner aux truction de la paix.

5 Le parti socialiste souhaite le développement des actions communes, notamment dans les entreprises, pour donner aux truction de les actions communes, notamment dans les entreprises pour des actions communes, notamment de la paix.



#### Un pendentif en vermeil dans une édition à tirage limité

Date limite des souscriptions : le 12 mai 1975 minuit

Le dimanche 25 mai, c'est le jour de la Fête des Mères. C'est le jour de l'année où nous pouvons montrer tout l'amour que nous ressentons et qui reste trop souvent

Cette amée, pour célèbrer cette Fête, Le Médaillier, une maison de frappe de médailles dont la tradition de qualité remonte à plus d'un siècle, émet dans une édition unique à tirage limité, son premier pendentif de la Fête des Mères, frappé dans le vermeil.

Le pendentif de la Fête des Mêres 1975 est un bijou rare et précieux, certain de réjouir le cœur d'une mère.

La face du pendentif symbolise le tendre lien d'amour unissant la mère à son enfant. Le revers, décoré de simples fleurs des champs, porte la touchante citation de Victor Hugo évoquant sa propre mère : « Oh l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie... ».

Chaque pendentif sera frappe individuellement dans le vermeil (argent massif let titre, doré or 24 carats) par les artisans du Médaillier. Le sujet se détachera dans un leger relief satiné sur un fond pur et brillant comme un miroir. Et chaque pendentif sera un cadeau aussi précieux, beau et durable que l'amour qu'il exprime. La sculpture du pendeutif, créée exclusivement pour cette édition à tirage

l'a scripture du pentrenni, trece exclusivement pour cette etinon a trage limité, ne sera plus jamais reproduite sous quelque foune que ce soit. De plus, le pendentif ne pourra être obtenu qu'auprès du seul Médaillier.

Le pendentif de la Fête des Mères 1975 sera accompagné d'une chaîne également en vermeil et sera présenté dans un élégant écrin de cuir. Ce pendentif

sera émis dans une édition unique, limitée au nombre exact des souscriptions postées avant la date de clôture du 12 mai 1975, à minuit, le cachet de la poste faisant foi.

Le prix de chaque pendentif est de 190 F TTC, port et emballage compris. Aucun souscripteur ne pourra commander plus d'un seul pendentif.

Pendentif montré et-dessus tuffle vielle, diamètre : 32 mm, longueur de la chatus : 60 cm.

| en vermeil, dans une                                                                                                                               | FETE DES MERES 1975<br>édition à tirage limité<br>uit, le cachet de la poste faisant foi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venillez enregistrer ma souscription pour le<br>pendentif de la Fête des Mêres 1975 en vermeil<br>(argent massif ler titre, dont or 24 carats) de  | M.<br>Mme<br>Mile                                                                        |
| 32 mm de diamètre et sa chaîne également en<br>vennieil, de 60 cm de longueur.                                                                     | MAJUSCIJLES ST                                                                           |
| Le pendentif sem accompagné d'une carte de<br>verex et sera présenté dans un élégant écrin de<br>cuir sans majoration de prix.                     | Prénous                                                                                  |
| e note que je recevai le pendentif, au plus tard<br>e 23 mai 1975 en temps voulu et pour que je<br>ruisse l'offrir le 25 mai 1975, tour de la Fête |                                                                                          |
| les Mères.<br>Venillez trouver ci-joint, mon titré de paiement<br>le 190 F TTC, port et emballage compris. Tout                                    | Adresse                                                                                  |
| raiement posté après la date limite de souscrip-                                                                                                   | Code postalVille                                                                         |
| tions sera retourné à son expéditeur.<br>LE MEDAILLIER 24 avenue 1                                                                                 | •                                                                                        |

ty Greened d'Estar

Cial: 19215,5 11/8 ·  $\zeta_{2}^{\ast}(S) \sim$ 

Dis MON

liques

seignement.

de Park Versailles

<u> Pafrican Safari Glub</u> MAI-JUIN: 1935 F Brockern ZERITH supris do voire agence. on 14, rue Thirson - 75001 PARIS TH. 742-65-89-250-44-77

#### **POLITIQUE**

# Les communistes acceptent une rencontre « au sommet » avec les socialistes vocation, selon son premier secrétaire, de continuer à défendre ce qui le distingue en tant que for mation poittique, en tant qu'apport historique: une conception des rapports entre l'Etat et le citoyen, entre l'homme et la société. Il refusera de « laisser succèder à une tyrannie une autre tyrannie » on de faire « le bonheur du peuple malgré lui ». En conséquence, les socialistes n'ont pes à imiter les communistes. « Soyons nous-mêmes », dit M. Mitterrand à ses amis. En écho, M. Marchais recommande aux jeunes communistes: « Soyez pleinement vous-mêmes! » Ces encouragements éclairent le

a Soyez pleinement vous-mêmes ! »
Ces encouragements éclairent le
cadre nouvean des relations au
sein de la gauche. Chacun des
deux principaux partis ne veut
rien perdre dans cette alliance, ni
en quantité ni en qualité. L'union
continue, mais la concurrence est
plus serrée. M. Mitterrand a rappelé que la dislectique de la
désunion conduirait chaque parti
à céder à ses vieux démons. Il
n'a pas caché non plus la contradiction de la dialectique de l'union.
Celle-ci vient de connaître « sa

Celie-ci vient de connaître « sa crise injantile ». Il y en sura

ANDRÉ LAURENS.

(Suite de la première page.) M. Mitterrand a fait observer, M. Mitterrand a fait observer, dans son intervention devant la convention, que les reproches communistes sur le comportement de son parti avalent vite cédé le pas à la critique théorique. Simplement parce que le premier terrain n'était pas solide, l'accusation faite aux socialistes de se préparer à « gèrer la crise du capitalisme » relevant — selon lui — du procès d'intention. En revanche, le terrain des divergences doctrinales entre les deux principaux courants de la gauche était plus sûr. Les communistes y sont revenus rapidement et y sont revenus rapidement et M. Mitterrand les a suivis.

M. Mitterrand les a suivis.

Le premier secrétaire du P.S. a expliqué que lui-même et ses emis n'avalent jamais nié le caractère mondial de la crise que traverse le capitalisme. A la différence des communistes, les socialistes, s'ils ne sous-estiment pas la gravité de la situation créée, ne persent pas qu'elle est historiquement décisive : la révolution n'est pas, selon eux, derrière la porte. M. Mitterrand pense que, sur ce point, les communistes se trompent, car leur approche du phénomène de la crise est — assure-t-il — plus mythique que scientifique. (Notons au passage la gravité de la critique faite à la démarche markite, qui se prétend scientifique, de ne point l'être.)

La divergence d'appréciation

d'autres, car, en concourant au même but — une société socialiste, — avec des méthodes différentes, les deux partis seront nécessairement conduits à s'affronter encore, L'union de la gauche gagne ainsi en lucidité ce qu'elle perd en enthousiasme. C'est la rançon de la maturité. La divergence d'appréciation reste entière et, au moment où M. Mitterrand exposait son point de vue, M. Marchais assurait de-vant le congrès du Mouvement de la jeunesse communiste : « Le capitalisme est une vieille société à bout de souffle... Il atteint désormais ses limites historiques. Il faut en finir avec lui. »

#### Les « vieux démons »

L'avenir tranchers, mais pour le présent les socialistes pensent avoir raison et M. Mitterrand ajoute que le passé ne leur donne pas tort non plus, quels qu'alent été leurs errements. Depuis long-temps la social-démocratie n'avait trauté un défenceur et ordent temps la social-democratio n'avait trouvé un défenseur si ardent. Plus qu'un plaidoyer, c'est un discours de réhabilitation qu'a prononcé le premier secrétaire du P.S. Léon Blum, a-t-îl expliqué, a eu raison, en 1920, de ne pas accepter les conditions d'adhésion accepter les conditions d'adhésion à l'Internationale communiste. Les socialistes n'ont pas à se sentir coupables d'avoir été rejetés à droite par la conjoncture historique de la guerre froide. Tous les torts ne sont pas de leur côté et, s'ils doivent se médier des vieux démons (le retour à la troisième force), ils ne doivent pas oublier que « le démon du communisme, c'est quand même le munisme, c'est quand même le

Aussi bien, en face du mouvement marxiste-leniniste, qui selon M. Mitterrand, a montre histo-riquement plus de cohérence et plus de continuité, le courant socialiste doit raffermir ses bases théoriques, notamment en appro-fondissant le contenu de l'auto-gestion. Le P.S., qui n's jamais sacrifié les libertés aux exigences de la lutte des classes, a pour

● L'Académie des sciences de l'U.R.S.S. a décerné les médailles d'or a Karl Marx » pour 1975 à Jacques Duclos, membre du bureau politique du parti communiste français décédé le 25 avril dernier, et à M. Mikhail Souslov, membre du bureau politique du parti communiste soviétique. La médaille d'or a Karl Marx » est la plus haute distinction décernée par l'Académie des sciences de l'U.R.S.S. et elle récompense « des résultats remarquables dans le domaine des sciences sociales ».

● La commission de coopéra-tion de l'Association internatio-nale des parkementalres de langue française, réunle depuis vendredi 2 mai au Sénat sous la présidence de M. Raouf Bundhun, député de l'île Maurice, a echevé samedi ses travaux auxquels ont participé les délégations parlementaires de vingt-six pays.

Représentant deux nouvelles sections, des pariementaires du Brésil et de l'Iran out siégé pour le première fois à la commission. Pour la première fois également, la Grèce et la Syrie avaient délégué des parlementaires en tant qu'observateurs. L'assemblée gènérale de l'ALP.LF. se réunirs du 5 au 20 septembre à l'ile Maurice.



#### DEVANT LE CONGRÈS DU «MOUVEMENT DE LA JEUNESSE COMMUNISTE» M. Georges Marchais : il n'est pas d'autre chemin que la lutte

de transformer en himensuels ses deux mensuels, « Avant-Garde », organe du M.J.C., et « Clarié », organe de l'Union des étudiants communistes, d'intensifier la campagne de recrutement, afin d'atteindre, au 31 août 1975, le chiffre des cent mille adhèrents contre soixante-dix mille ectuellement, de lancer, du 28 mai au 28 juin. une campagne - contre le chômage, pour l'emploi ..

· De fait, si M. Georges Marchais a eppelé les jeunes communistes

Dimanche après-midi, M. Georges Marchais, secrétaire général du P.C., promonce le discours de cibure, et salue d'abord la victoire du peuple vielnamien. Il dénonce ensuite la politique de M. Giscard d'Estaing, e Jamais, souligne-t-il, un ponsoir n'a tant promis et si peu donné. Ce pouvoir, c'est celui de la démagogia, du jaux-semblant et du mensonge.

3 A cet égard, il ne recule devant rien. C'est ainsi que dans la dernière période, les dirigeants du pays nous accusent, nous, les communistes, nous les principes de nous y la vérité se jause jour sur les nous de la crise et les moyens d'en sortir. La lutte pour imposer des reculs au patronat et au pouvoir, comme viennent de nous en donner l'exemple les travail-leurs de chez Renault. La lutte pour que dans la vols de la grande communistes, nous les communistes, nous les nous et nous de la crise et les moyens d'en sortir. La lutte pour que dans la vols de la grande communistes, nous les rous le viente de lutte : la lutte pour que la vérité se jause jour sur les moyens d'en sortir. La lutte pour que dans la vérité se jause jour sur les moyens d'en sortir. La lutte pour que dans la vérité se jause jour sur les conserve de ce reculs au patronat et au pouvoir, comme viennent de nous en donner l'exemple les travail-leurs de compagne nationale de meetings communistes, de pouvoir communistes, nous les communistes, nous les contre la vérité se jause jour sur les vérité se suite et la vérité se jause jour sur les v

Les quelque mille cinq cents jeunes délégués — dix-neuf ans d'êge moyen, — qui ent participé pendant quaire jours aux travaux du congrés national du Mouvement de la jeunesse communiste, an qui est désormais eu premier rang des revendications. Ces quaire qui est désormais eu premier rang des revendications. Ces quaire qui est désormais eu premier rang des revendications. Palais des sports de Nanterre, ont approové dimanche 4 mai le presse communiste au jours de congrès ont montré que les militants du M.J.C., ardents resport d'activité présenté par M. Jean-Michel Catala (« le Monde » et studieux vibraient surtout, d'une part à l'évocation des combais et studieux vibraient surtout, d'une part à l'évocation des combais et studieux vibraient surtout, d'une part à l'évocation des combais et studieux vibraient surtout, d'une part à l'évocation des combais et studieux vibraient délégués des deux Vieinam, de l'U.R.S.S. et de transformement de la jeunesse communiste au premier rang des revenuciations. Ces quatres part des congrès ont montré que les militants du M.J.C., ardents part d'activité présenté par M. Jean-Michel Catala (« le Monde » et studieux vibraient délégués des deux Vieinam, de l'U.R.S.S. et de transformement de la jeunesse communiste au premier rang des revenuciations. ann-imperianates (les delegues des deux vielnam, de l'o.n.s.s. et du Chili ont reçu une ovation enthousiaste), d'eutre part en souvenir de l'action menée en premier trimestre pour un statut démocratique du soldat. Il s'egissait donc d'orienter cette foi et cette énergie vers l'objectif devenu prioritaire : la bataille contre le chômage. Sur ce terrain, les jeunes communistes, qui ont prouvé dans les autres secteurs leur capacité à supplanter les gauchistes — leurs véritables concurrents, plus que les eocialistes, rarement attaqués, d'ailleurs, en cours du congrès, — antendent être à la tête des luties. — T. F.

cient et déterminé capable d'im-poser à la grande bourgeoisie les changements démocratiques pro-jonds. »

changements démocratiques profonds. :
Auparavant. M. Jean-Michel
Catala, réélu secrétaire général
du mouvement, avait notamment
déclaré : « Les jeunes communistes sont déterminés à monter
une garde vigilante autour de
l'union. L'union est le moyen de
la victoire du peuple : elle est le
résultat du patient et dur combat des communistes. Elle ne sera
jamais irréversible : la tentation
de la collaboration de classe sera
toujours forte chez nos a l'it és
socialistes. Pour qu'aujourd'hui
l'union soit déterminée et comboatine, pour que demain sa victoire ne signifie pas retour aux
vieilles combinaisons politiciennes
mais mise en œuvre résolue du
programme commun, il jaut qu'en
son sein la jonce et l'influence
des révolutionnaires soit déter-

minantes. La différence entre Schmidt, Wilson et Mitterrand, c'est que Mitterrand a été oblige de signer avec nous le program commun de gouvernement.

#### LA DIRECTION DU MOUVEMENT

Secrétaire général : ML Jean-Michel Catala. Membres du secrétariat : M. Pierre Zarka, Mile Slyviane Ainardi, MM. Jean-Charles Eleb (secrétaire de l'Union des étudiants communistes), Jacques Planche, Patrick Staat.



# Du 5 au 10 mai semaine du meuble

20% sur les meubles par éléments

20% sur les meubles de salle de bains et armoires de toilette

20% sur les canapés et convertibles

20% sur les tapis mécaniques\* et tapis pour salles de bains \*BHY Rivoli, Rosny 2, Belle Épine et Créteil seulement.

20% sur les éléments de cuisine

20% sur les lampes et lampadaires

20% sur les meubles en bois blanc

sur les kits d'ameublement

Ex.: Canape rustique convertible Fantainebleau 2,730 F 2.780F Ex.: Lampadaire 3 lumières, verreries

Jusqu'à épuisement des stocks. Les prix harrés sont ceux pratiqués antérieurement dans nos magasins.



IBM

Mildery

TW DISECTION

DU MORVEMENT

e Nous ne voyons pas proposer, a-t-il notamment déciare, d'alter-native à la politique d'exploila-tion qui remetts en cause fondamentalement le système actuel.
Les mesures dites de relance ne sont que la deuxième phase d'un plan faisant reposer sur les tra-vailleurs la menace du chômage et le poids financier de la réorga-nisation de l'industrie française qu'entreprennent les grandes sociétés profitant de la crise.

Le P.S.U. préconise de populariser, en liaison avec les partis
de gauche et les syndicats, des
solutions dans lesquelles les travailleurs touchés par la crise
définiraient eux-mêmes comment
orienter leur production pour
qu'elle profite directement à leur
classe. Ainsi dans le bâtiment et
l'automobile, deux secteurs particulièrement atteints, les efforts
pourraient-ils porter sur la construction de logements sociaux et
d'équipements de quartier, sur la
fabrication de moyens de transports plus conformes aux bésoins
des travailleurs. Carlos States Constitution of the Carlos Car

#### M. FASSEAU: I'U.J.P. pourrait voter pour certains candidats de gauche.

(De notre correspondant.)
Lille. — M. Jean-Paul Fasseau,
président national de l'U.J.P.,
était à Lille samedi 3 mai pour réorganiser son mouvement dans le Nord et le Pas-de-Calais. Depuis un an, les jeunes de l'U.J.P. de ces deux départements étaient de ces deux departements étaient tiraillés, le s un s rejoignent l'UDR., les autres ralliant M. Jobert. Un nouveau secrétaire régional, M. Jean-Philippe Mollet, a donc été installé à Lille. M. Fasseau, à l'issue de cette réunion, a tenu une conférence de presse et a notamment de-claré : a Nous ne nous situais su ce presse et a notamment de-claré : « Nous ne nous situons ni dans la majorité ni dans l'oppo-sition. Nous refusons de nous laisser enfermer dans l'un de ces deux blocs. » M. Passeau a atta-qué vivement la politique du pou-voir actuel. « Elle ne nous offra que quelques réformes qui ne sont pas de structure, mais qui ont l'avantage de ne rien couter aux contribuables...

Le président de l'U.J.P., qui revendique actuellemnt trente et un mille adhérents, a affirmé que son mouvement serait repré-senté lors des prochaines consul-tations électorales, et 11 a précisé : "Dans certains secteurs où nous ne présenterons pas de condidat, nous pourrons appeler à soutenir un candidat de gauche contre un candidat de. l'actuelle majorité qui serait marqué trop à drotte, »

◆ Une permanence U.D.R. sac-cagée d Paris, — La permanence de la première circonscription U.D.R. de Paris, 56, rue de l'Elôtel-de-Ville, a été saccagée sa-medi 3 mai après-midi. M. Pierre Charles Krieg, député U.D.R. de rette circonscription, et les conseil-lers de Paris de ce secteur pré-cisent que l'agression est due à « un groupe de gauchistes qui participalent à une manifestation d'ailleurs interdite par la police », Ils condamnent avet acte de Ils condamnent « cet acte de vandalisme qui témoigne du plus parfait mépris envers les libertés partitutes en usage dans toutes les politiques en usage dans toutes les praies démocráties, ainsi que l'emploi de la violence comme mouen d'imposer son idéologie ».

#### CING CANDIDATS A L'ÉLECTION LEGISLATIVE PARTIELLE DU TARN

 $\mathfrak{S}^{\mathcal{A}_{R}(\mathcal{A}_{r})}$ 

11.5

100

La date de l'élection iégislative partielle de la deuxième circons-cription du Tarn a été fixée au cription du Tarn a été fixée au 25 mai pour le premier tour ; en cas de ballottage, le second tour se déroulera le dimanche le join. Cette consultation est consécutive à la démission de M. Louis Donnadleu, député U.D.R., qui a renoncé à son mandat pour incien secrétaire d'Etat — dont il était le suppléant, — de retrouver son siège.

Outre M. Limouxy, cons. gén., maire de Castres, quatre candidats sont en présence. Il s'agit de Mile Chantal Cauquil, Lutte ouvrière; M. Jean Ortiz, P.C.; M. Bernard Raynaud, rad. de gauche, et M. Michel Tournier, P.S.

En 1973, M. Jacques Limouzy, qui se présentait sous l'étiquette U.R.P.-U.D.R., avait été éin dès le premier tour avec 30 589 voix contre 13571 à M. François Alquier, U.G.S.D.-rad. de gauche : 1 600 a M. Jean Ortiz, P.C.; 4 123 M. Victor Reozo, ref.-Centr. dem.; 2145 à M. André Croste, P.S.U., et 1461 à Mile Chantal Cauquil, L.O., sur 72 063 inscrits, 62 537 votants et 60 488 suffrages

#### DEVANT LE CONGRÈS DU FRONT NATIONAL

#### M. Le Pen reprend et accentue ses attaques contre le communisme

De natre envoyé spécial

Montpellier. — Le troisième congrès du Front national s'est réuni du jeudi le au dimanche 4 mai, à La Grande - Motte. La première journée a principale-ment été consacrée, après une minute de silence en hommage au Vietnam du Sud, à l'audition d'un Vietnam du Sud, à l'audition d'un très long discours de M. Jean-Marie Le Pen : le président du Front, qui a été réein, a en effet présenté un rapport moral et de politique générale fort détaillé. Un an après la campagne présidentielle, à l'occasion de laquelle il avait porté les espoirs d'une partie de l'extrême drotte, l'ancien député a dressé devant l'auditoire — deux cents délègués ditoire — deux cents délégués environ — un réquisitoire sévère contre la politique de M. Giscard d'Estaing et de gouvernement; mais c'est surtout la situation

internationale qui a retenu son attention, principalement en ce qui concerne l'Indochine. Les journées de vendredi et de samedi ont été consacrées aux travaux des commissions et à la discussion de leurs rapports, dis-cussion qui a parfois été assezcussion qui a parfois ete assez

Qu'il a'agisse de la partie pu-hique des travaux des délégués et des propos de leur président ou des réflexions qui ont été échan-gées dans le huis clos des com-missions, le congrès a mis en lumière deux données : le renforcement de l'anticommunisme de M. Le Pen et de ses amis et la nécessité qui est la leur d'assurer la vie de leur mouvement.

L'ancien candidat à l'Elysée a eu, dimanche, des formules d'une exceptionnelle virulence : s'il a pris soin de déclarer que « seul est viscéral chez nous l'attachement à la patrie », il n'a pas hésité à affirmer ; « Nous sommes à la veille d'affronter physi-quement le danger soviétique et le temps n'est pas de nous inter-roger sur l'habillement de ceux qui tireront à nos côtés. » Le bureau du mouvement a d'allieurs été mandaté pour lancer cette année une campagne d'opinion contre le « péril rouge ».

Les récents évenements d'Indochine sont venus, estime M. Le Pen, confirmer le bien-fondé de ses précédents cris d'alarme et l'imminence d'un affrontement e entre le monde communiste et le reste de la planète », affron-

l'anticommunisme ni l'antisoviétisme ne sont choses nouvelles à l'extrémité de l'éventail politique, mais c'est la première fois depuis fort longtemps que M. Le Pen emploie pour les illustrer un vo-cabulaire aussi musclé.

#### Une devise parachutiste

Le congrès s'est, d'autre part, interrogé longuement sur le prè-sent et l'avenir du Front national. Son souci majeur peut être résumé par la devise d'un régiment parachutiste, auquel son président à fait allusion à la tri-bune : « Etre et durer, »

« Etre »: beaucoup de délégués se sont inquiétés des moyens dont disposera leur mouvement — et, au delà, l'ensemble de leur famille politique — pour « sortir enjin du ghetto », comme il a été dit à plusieurs reprises en commission, et « accèder à la grande et à la moins grande information ». Le Pront a le sentiment que s'est hâti autour de timent que s'est bâti autour de ses idèes, de son action, un mur de silence qu'il suffirait de briser pour que de nombreux Français se reconnaissent en lui et le rejoignent. Il compte développer se propre presse, le bulletin in-térieur, Müttants, devenant une revue trimestrielle jusqu'à ce que le mensuel le National puisse devenir hebdomadaire, sans doute à la fin de l'an prochain. Le « quatrième pouvoir », d'une ma-nière génèrale, a longuement re-tenu l'attention du congrès.

« Durer » ; M. Le Pen y a insisté lors de son intervention finale. Il s'agit de rompre avec l'attitude velléttaire qui caractérise l'extrême droite depuis la libération et d'en finir avec ce qu'il a appelé les « mouvements chouaniques ». L'ancien député a d'all-leurs présenté à ses amis une energique défense et illustration des partis politiques en général et les a presses d'ouvrir leur mouvement pour qu'il devienne « non plus seulement un club de pensée, mais le grand parti de toute la droite populaire ».

le reste de la planète », affron-tement qui sera « une lutte à mort dont l'extermination de l'un par l'autre sera le terme ». Ni gues » qui l'ont quitté à l'automne

dernier pour fonder le parti des Forces nouvelles (dont il estime en général qu'il n'a absolument pas reussi sa percée politique à droite malgré d'importants moyens matériels) et l'arrivée d'« ouvriers de la onzieme heure électeurs de M. Giscard d'Estaing electeurs de M. Giscard d'Estaing, déçus par « la politique de gauche de cet homme porté au pouvoir par la droite et qui gouverne avec deux chambres : l'IFOP et la SOFRES », même si ces électeurs ont longtemps boudé M. Le Pen et ses amis.

Des propositions précises ont été faites dans un certain nombre de domaines. En ce qui concerne la famille, par exemple, les congressistes ont souhaité qu'une politique d'encouragement à la natalité solt mise en œuvre, que les mères au foyer reçoivent un salaire, que le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu tienne mieux comote du nombre d'enfants par foyer et qu'un vote plural soit attribué aux pères et mères de familie nombreuse. Dans le domaine militaire, le Front national demande que la part du produit national brut 5 %, contre 2,9 actuellement.

BERNARD BRIGOULEIX,

EN SOUSCRIPTION :

De la praie participotion ....

Les élections municipales

#### SUCCÈS SOCIALISTE A CHARTRES

Inscr., 20 107; vot., 11 505; suffr. expr., 11 175.

Liste d'union pour le progrès et l'action municipale, composée de MM. Georges Lemoine, P.S., cons. gen et cons. reg., Yves Plassard. P.S., et Bernard Plaze, 6396 voix, 3 sièges: liste d'Action munici-pale, composée de MM. Jean Legné. Centre dém., anc. cons., mun., André Boisroux et Pierre

[li s'agissait de compléter le consell municipal à la suite du décès on maire. Marcel Ganiard, sans étiquette, favorable à la majorité, sur-venn le 24 mars. Outre ecloi du venu le 24 mars. Ontre celoi du maire, deux sièges étaient vatants depuis le décès do Pierra Chussanne, add, au maire, ex-S. F. I. O. et la démission de M. Jean Legue, qui se représentait. M. Legué avait donné sa démission des la première réunion du conseti municipal, éin en mars 1971, parce qu'il ne voulait par « cautioouer le conservatisme » par

Rousselet, 4 779.

sa presence.

L'OUVRAGE QUE LA MAJORITÉ N'A PAS VOULU ÉCRIRE

< L'ALLIAGE >

ÉLÉMENTS POUR UNE PHILOSOPHIE

DE LA PARTICIPATION

parait le 15 mai aux EDITIONS DU ROCHER

(Pt Christian Boorgrois) - Diffusion PRESSES DE LA CITE Sommaire envoyé sur demande

18 F FRANCO (tarif dégressif par quantités)

33, rue Marc-Seguin - 75018 Paris (tel. 206-37-17)

ADRESSE ; ..... THE THE PROPERTY OF THE PROPER

NOM : ..... NOMBRE D'EXEMPL.....

- que ne désavouera pas la ganche!

Eo 1971, la liste condolto par le maire sortant, M. Morcel Ganjard, avait été éloe déa le premier tour arce 8738 voix sur 17815 loscrits ot 11 315 suffrages exprimes. Les freote et un élos de cette liste se répartis-saient pinal : 10 act. loc., 8 Centre dém. 4 rad., 3 soc. exclus, 3 rép ind., 2 U. D. R. et 1 P. D. 31. La liste conduite par M. Georges Lemoine, el composée de P. C., de P. S. et de

EURE - ET - LOIR : Charires membres de la Convention des institutions républicaines, avait obtenu

4 557 suffrages. Alors qu'en 1971 la gauche présen tait une liste unique, cette fois-ci l'union n'a pu se réaliser à la suite

du refus du parti socialiste de faire liste commune avec le parti communiste. An premier tour, les résultats avaient été les suivants : inscr., 20 197; vot., 11 501; suffr. expr., 11 253; liste d'union pour le progres, conduite par M. Lemoine, 4 226 voix; liste d'action municipale, conduite par M. Legué, 3 003; liste d'union pour la qualité de la vie et l'expan-sion, soutenne par le conseil muni-cipal et conduite par M. Patriek Montfort, rèp. Ind., 2 351; liste pour l'union de la ganebe, la victoire et l'union de la gauebe, la victoire et l'application du programme communi, condulte par M. Audré Bonjour, P. C., 1673. La liste eouduite par M. Lemoine, et présentée par le P. S., le Monrement des radicans de gauche et le Club d'études et de réformo de l'agglomération chartraino (CERAC), qui a bénéficié do désistement de la liste du P. C., a réalise au second tour un score supérieur de 497 vois tour un score supérieur de 497 voix au total des voix obteunes par les deux listes do ganebe au premier tour. En revanebe, la liste conduite par M. Legué, pour laquelle s'était désistée la liste conduita par M. Montfort, n'a pas rassemble l'eusemble des voix qui se sont portées au premier tour sur les denx listes tavorables à la majorité, la perte étant de 575 suffrages.

Ceite perte de voix semble s'expli-quer par le fait que des électeurs de la liste de M. Montfort se sont absteuns pour lo second tour, alor-que la liste de M. Lemoine a béné-ficié d'un appart d'électeurs qui ne

#### DANS LES CABINETS MINISTÉRIELS

EQUIPEMENT

 M. André Canals, adminis-trateur des postes et télécommunications, est nomme conseiller technique au cabinet de M. Robert Galley, ministre de l'équipement, et Mile Geneviève de Saint-Seine, chargée de mission.

COMMERCE EXTERIEUR M. Alain Chastagnol, agrégé de l'université, est nommé conseil-ler technique au cabinet de ler technique au cabinet de M. Norbert Ségard, ministre du commerce extérieur.

# e nouvel IBM 32



#### ... un véritable ordinateur à partir de 4746 F (ht)\* par mois.

L'ordinateur IBM 32... Le voici. Il réunit, en une seule machine compacte, la puissance de l'ordinateur et la simplicité de la machine comptable.

C'est un ordinateur à part entière, doté de toutes les fonctions nécessaires à une gestion cohérente de l'information. Priorité a été donnée à sa facilité d'emploi : son langage de programmation est simple, son mode d'utilisation l'est

aussi. Son installation est facile. Oui, le 32 peut être l'instrument de votre progression : il vous aidera à gérer plus rigoureusement vos affaires, à réagir plus rapidement aux fluctuations du marché, et surtout à avoir une vue d'ensemble sur la marche de votre entreprise.

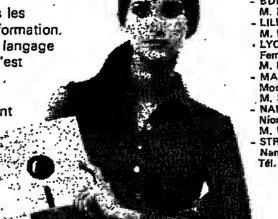

Téléphonez au centre régional IBM le plus proche : - PARIS et région parisienne - M. Gauffreleau -

PARIS et région parisienne - M. Gauffreleau - Tél. 776.43.43 poste 6000
BDRDEAUX (Limoges, Pau. Toulouse)
M. Fenté - Tél. (58) 08.84.85
LILLE (Amiens, Caen, Calais, Rouen, Valenciennes)
M. Boulet - Tél. (20) 51.92.54
LYON-ECULLY (Annecy, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Saint-Etienne, Valence)
M. Du Fayet de la Tour - Tél. (78) 33.81.70
MARSFILLE (Alaccio, Avignon.

MARSEILLE (Ajaccio, Avignon, Montpellier, Nice, Nimes, Perpignan, Toulon) M. Stern - Tél. (91) 75.07.27

NANTES (Angers, Brest, Le Mans,

Niort, Orléans, Rennes, Tours) M. Villette - Tél. (40) 47.39.00 - STRASBOURG (Metz, Mulhouse,

Nancy, Reims, Troyes) M, Franck -Tél. (88) 81.48.15

pour les petites entreprises comme pour les grandes Division des Systèmes de Grande Diffusion



Scc 2007 M - BP 82 - 75021 PARIS CEDEX 01

#### DANS LES 8 BHV

# EN EXCLUSIVITÉ LES TONDEUSES MADE IN USA

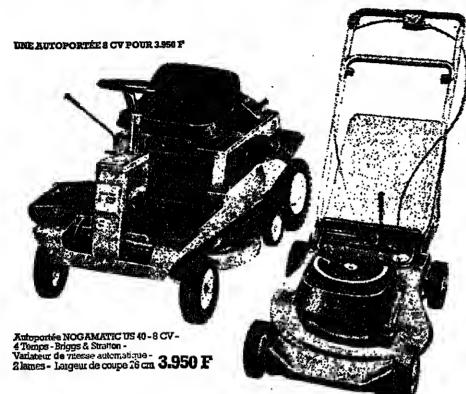

#### (non représentées) :

Tondense NOGAMATIC US 15 - 3,5 CV - 4 Temps -Moteur Briggs & Straton - Largeur de coupe 51 cm = avec bac amère 1.150 F.

Autoportée NOGAMATIC US 50 - 8 CV - 4 Temps -Démarrage électrique - 4 vitesses avant-1 vitesse arrière - Batterie 12 Volts -2 izmes - Largeur de coupe 86 cm 4-950 F.

MICRO TRÂCTEUR UST 80 - 9 CV - 4 Temps -Moteur Briggs & Straton - Boite Transaxie -4 vitesses - Batterie 12 Volts - Alternateur de charge -2 lames - Largeur de coupe 95 cm 5.800 F.

Tondense NOGAMATIC US 5-3 CV-4 Temps Moteur Eriggs & Stratton - Largeur de coupe 45 cm < 5 hauteurs de coupe - Sac récupérateur 650 F.

Tondeuse NOGAMATIC US10 - 3,5 CV - 4 Temps -Moteur Briggs & Stratton -Largeur de coupe 51 cm - 5 nauteurs de coupe -

Tondeuse NOCAMATIC autotractée UST 20 - 3.5 CV -4 Temps - Moteur Briggs & Stratton - Largeur de coupe 53 cm - 5 bauteurs de coupe -Eac recupérateur 1.300 F.

🚡 Jusqu'à épuisement des stocks.

Tondeuse NOCAMATIC UST 25 autotractée - 4 CV -4 Temps - Briggs & Stratton special - Largeur de coupe réglable - Chassis magnésium traction amere - roues evant our roulements ejection arrière - Grand bac récuperateur 1.750 F

UN SERVICE APRES-VENTE COMPLET A

VOTRE DESPOSITION.

Double garantia: Pièces et main-d'œuvre pendent 1 an, contre tout vice de fabrication.

Notre et eller répare et entrebont tous les maténels : tondeuses, mote ruiseurs, tronçonnetises,

'allie-baies.
Un devis gratuit peut être étudié sur demande.
Sur simple coup de téléphone, le BHV reprend votre fondeuse, la repare et la litre e domicile.
Notre s'auton-pervice, 13, true de la Vertenie.
Paris 4, assure la vente de préces détachées et cent à votre disposition, pendant la pleme s'assur, au méta-pleme cristique de proces de la Vertenie. un médani men confirmé pour vous aider à résoudue vos problèmes dans les meilleurs délais.

RÉDIT COURT PAR COFINOGA (à souscrire aux conditions d'usage, 3 verse-ments sans intérêts, perception forfaitaire de SF)



#### HISTOIRE

# AUTOUR DE CHARLES

# Deux livres de Jean-Louis Debré sur les idées constitutionnelles du général

Le général de Geulle ne s'est pae toujours fait une certeine idée de ls Constitution. Tant qu'it n'était qu'un officier de valeur, clairvoyent et cultivé, mais terriblement militaire, il riflés. avait sa conception du chet et de l'Etat, mels non des institutions. Et jusqu'à présent l'on manquelt de précielons sur le façon dont il s'était, une fois entré en politique, peu à peu

Deux livres de Jean-Louia Debré, assistant à l'université de Paris-XI, viennent combier cette lecune. Le premier e'indtule les idées consti-tutionnelles du général de Geulle et e obtenu récemment le prix Edmond-Michelet, il e'agit en fait de la thèse de doctorat en droit de l'auteur. Le genre n'a donc rien de littéreire. Et comme Jean-Louia Debré ne telt pas myetère de ses convictions gaullistes, Il n'a rien de particuliérement criti-

Les premières idées constitutionnelles précises du général de Gaulle detent en falt de le libération. Auparavant II e toujours, délibérément, été le plus vague possible. Il n'a commencé à perier de le . lorme répumel 1942, de démocratie que l'ennée suivante. Ce n'est qu'en juillet 1945 qu'il insiste - c'est le premier de ses grands thames futurs - sur le restauration de l'eutorité de l'Etat et eur le nécessité d'un gouverne stable. En revanche, le mode de scrutin proportionnel retenu pour l'élection das Constituentes n'e rien d'une préférence doctrinete : ce n'est que le méthode conjoncturelle qui jui pe-reit le mieux feite pour éviter un raz de marée communiste. Et malgré MIchel Debré qui souhaite qu'il présente un projet de Constitution, il quitte le pouvoir sans vraiment evolu exprimé ses préférences. Ou plutôl : eur un point il e pris dale; l'Assemblée ne saurait avoir le monopole de le souverainelé populaire. C'est le germe de sa conception du monarque républicain qu'il a ainsi

planté avant de s'en eller. Male ses premières véritables prises de position constitutionnelles, ce sont bien sûr, en juin et septembre 1946, les célèbree discoure de Beyeux et d'Epinal. Là, le repoussoir du « régime des parile « sidant, on trouve déjà le rééquilibra des pouvoirs au bénéfice du chef de l'Etat. C'est de du Perlement. Il peut dissoudre le Chambre basse. Il est élu par un lie. Les conversatione répétées

Gaulle n'a plus qu'à transcrire en termes juridiques lee principes qu'il e choiele. Au moins sont-ile tort cis-

Le ratour au pouvoir, justement, est présenté per Jean-Loule Debré avec quelque engélisme. En revanche, sur l'éleboration prabque de le Constitution, le moisson d'informatione est belle. Le général est l'inspirateur, Michel Debré le maître d'œu-

En teit, dès sa première conversation avec son gerde des sceaux, la plupart des lignes directrices sont rises. Pourtant, le général n'a pas encore sa religion sur la question de savoir si le gouvernement doit être responsable ou non devant l'Assemblée. Michel Debré l'y pousse de toutes ses forces evec succès. Le projet de Sénet sera subetantiellement remenie. Il perdra elnsi en route l'une de ses composantes, entation socio - professionnelle, é lequelle, pourtent, tenait fori le général. Il faut trancher eussi entre deux conceptione de le Communeuté, le modèle fédéral et le modèle confédérat. Et quetre sujets font notamment l'objet de discus-eions Infinies : définidon du collège électoral du président, le futur erticie 16, le statut des suppléants et les modelités de l'engagement de le

Plusieurs Idées Intéressantes ca-

polent, malgré l'Insistance de Michel Debré : einsi l'incompebblité entre tions de ministre ou le mandat de député, d'une part, et le préeidence d'un consell général ou le mairie d'une grande ville, d'autre pert. Ce n'est pas encora sous cette République-là que les ministres feront leur travail é plein temps ou que les députés se comportent toujours en élus nationaux. Autre exemple : le contrôle annuel des ressources et des dépenses des formetions politiques, qui est l'un des moyens d'une moralisation de la vie publique qui ne serait pourtant pes inutile... Quelques engagements Imporients et téméraires sont pris : en réponse à Paul Reynaud, président du comité consultatif constitutionnel, le général de Geulle effirme le plue clairement du monde que le gouvernement n'étant pee, ne peut révoquer le premier ministre

quand errive 1958, le général de Debré qui, comme le veut le règle du genta, doit aussi assalsonner son travall de références eux grands tiques. Ainsi Kent est-il mobilisé à la rescousse du général, ce qui se autre moment, Jean-Jacques Rousseau eet-ii invoqué non loin du R.P.F. Le rapprochement est plus

L'autre livre de Jsan-Louie Debré - le Constitution de la V° Réquune préface vigoureuse de Michal Debré, 11 est pour l'essentiel composé d'une série de documents souvent inédits ebsolument remarquebles : deux projets constitution-nels de Michel Debré detant de 1946 et de 1948 ; les procès verbaux [lorsqu'ile ont été tenue, c'est-à-dire eesentiellement au début) des traveux du groupe des experts en 1958, de Michel Debré, ont vraiment élaboré la Constitution de le nouvelle République : les dittérentes moutures des principaux articles, epres examen du général de Gaulle, discuseion des ministres d'Etat, avis et propositions du comité consultati etitutionel observations du Conseit d'Elar. On y retrouve t'inspiration du général de Gaulle, l'influence et la patte de Michel Debré, le jeu croisé des opinions et des consultetions. Bref. à la tols une source historique substantielle et une mesure objective, parfols trivolontairement cruelle, des décalages entre les Intentions et la pratique. Dommege seulement que l'eppareil cridque

#### ALAIN DUHAMEL

\* Jean-Louis Debré : les idées constitutionnelles du général de Gaulle. Libraries générale de droit et de jurisprudeoce, collection « Bibliothèque constitutionnelle et de science politique », 1974, 461 pages, 100 P.

\* Jean-Louis Debré : la Constitu-tion de la V\* République, P.Ur., collection a Droit d'eujourd'bul », 340 pages, 52 F.



Les vitrines de la rue de Sèvres sont à Orly.



"AEROPORT DE PARIS", c'est Paris en résume, en 109 boutiques, 18 restaurants, 4 hôtels. 2 cinemas : une selection raffinee des articles et des plaisirs de Paris, Les achats, les cadeaux, les services des Champs-Elysées, de l'Opéra, de la rue de Sèvres, du Faubourg Saint-Honore. Le pyjama de soie et le pardessus en loden. l'eau de toilette et le réveil électronique, le coiffeur et le dernier Goncourt.

En une heure d'aéroport, vous faites les courses d'un après-midi en ville. Et derrière les donanes, vous êtes admis dans le monde des boutiques hors taxes. "AEROPORT DE PARIS": 4 grandes adresses pour gagner de l'argent et du temps.

AEROPORT DE PARIS: boutiques, services, restaurants, hôtels, comme à Paris.





# Debré LES SOUVENIRS DE JACQUES VENDROUX Phistoire d'un règne éclatant vai pour tent plus encore par les dor pour tent plus encore par les dor pour le jour le jour

leur part dans ce deuxième et dernier volume des souvenirs de dernier volume des souvenirs de Jacques Vendroux, mais ceux qui avec son beau-frère, entendent de Gaulle leur confier : « Bien qu'ils n'aient pes voulu que j'achève ma tàche je laisserai ce qu'il faut pour que d'autres comprennent la nécessité de la pour-suivre ou de la rerendra pur suivre... ou de la reprendre plus tard », ceux-là sont comblés. De

D'abord, Jacques Vendroux, par la fidélité — discrète mais pré-cise — de ses cahiers tenus au jour le jour, éclaire les deux der-nières années de la vis du géné-ral de Gaulle : c'est-à-dire les circonstances de son départ des affaires et son jugement aur ces circonstances et ses successeurs. En mai 1968, de Gaulle était hos-tils à la réouverture de la Sorsin mai isos, de Gaulle etali, nos-tile à la réouverture de la Sor-bonne, et la confirmation de ce point d'histoire ainsi que la mar-que constante de confiance en Christian Fouchet sont cette fois définitives. De Gaulle aussi ne definitives. De Caulle aussi ne se faisait aucune illusion, même après le 30 mai, sur la gravité de la situation ni sur la démission des caractères quas générale parmi ceux qui continuaient de se réclamer de lui ; démission, quand il ne e'agit pas de trahi-son: l'actuel secrétaire général adjoint de l'U.D.R., Albin Chalandon, reçoit à cet égard la palme qu'il a publiquement recherchée à cette époque par son diagnos-tic sur de Gaulle... Dans ce théâtre de l'ambign, le mérite de la franchise revient à d'autres « fidèles » : « Comme je prends la galerie qui conduit des Quatre-Colonnes à la caulle des confé-Colonnes à la salle des confé-rences, je me sens pris par le brae et entraîné dans l'embra-sure d'une des grandes fenètres qui donnent sur la cour de Bourgogne... C'est Waldeck Rochet, secretaire général du parti communiste, qui, sans se cacher de ses amis ni paraître troublé par les regards étonnés de quelques-uns des miens, veut m'entretenir en un court aparté. Il me déclare sans ambages : « Surtout insistez » pour qu'on ne cède pas. Il ne s faut pas qu'ails s'en aille is

La suite est transparente : Jacques Foccart déconseillant au beau-frère du général toute ini-tiative pour que Georges Fompi-dou annonce fermement qu'il ne dou annonce fermement qu'il ne serait pas candidat en ces de vic-toire du « non »; l'étounement de de Gaulle de voir Mochel Debré persévèrer dans sa participation au gouvernement après l'élection présidentielle de 1968, alors qu'il cut êté pins efficace au-dehors. Les circonstances de la création, puis du dévoiement de l'amicale parlementaire Présence et Action du gaullisme sont précisées. Jacdu gaullisme sont prousees sacques Vendroux prend cette ini-talive pour, un an après, s'en ccarter, constatant son novautage, mitiative et écart suivant l'appro-mitiative et écart suivant l'approosable, lequel écrit aussi à l'an-cien président de la commission des affaires étrangères son appro-bation pour les interventions de ce dernier à la suite de la confé-rence de La Haye, en décembre 1969, ou de l'octroi de ressources propres au « Parlement » euro-peen en avril 1970.

Ce guide pour écrire et relire

l'histoire d'un règne éclatant vaut pourtant plus encore par les dossiers qu'il présente au jour le jour, et notamment celui de l'Europe, au sujet de laquelle Jacques Vendroux rapporte les jugaments et les intentions du général, parfois au jour le jour, et confirme l'imprimatur donné à l'époque par de Gaulle à certaines des initiatives ou positions de son beau-frère. Ce sont les principes toujours actuels sont les principes toujours actuels du refus de toute supranationalité sont les principes toujours actuels du refus de toute supranationalité qui amènent à la fusion des traités plutôt qu'à la senle fusion des exécutifs, au refus — tant que de Gaulle est là — d'octroyer à l'Assemblée de Strasbourg une autonomie financière ou à la Commission des pouvoirs qu'elle ne tiendrait pas du traité. C'est l'affirmation que « le jour où l'on remetizait en cause la règle de l'unanimité que j'ai imposée à nos partenaires, la France quitterait le Marché commun » C'est est analyse que « les Français se fichent pas mai de l'Europe » Cerves, al on leur demande: « Voulezvous qu'on construise l'Europe ? », ils répondent : « Bien sûr ! » (...) Mais si on ajoute : « Vous acceptez donc d'être dirigés par un gouvernement européen composé d'étrangers qui régieront voire destin », alors ils lèvent les bras au ciel. A part trois Maurice Faure, trois Pleven et trois Guy Mollet, ils crient : « Jamais ! ». Cette prédiction enfin : « Le jour où l'Angleterre fera partie du Marché commun, ce sera pour le démoir. »

#### « L'ardeur et la conviction »

L'œuvre de memorialiste comn L'œuvre de mémorieliste comme la leçon de choses que Jacques Vendroux nous donne sont d'autant plus précieuses qu'elles sont d'un homme lucide. Aainsi l'éviction en juillet 1968 de Valéry Giscard d'Estaing de la présidence de la commission des finances est-elle jugée comme l'inutile imprudence qu'elle fut: Jacques Vendroux est pourtant sans aménité pour celui qui, « sprès s'être servi du gaullisme pour gravir les premiers échelons de la hiérarchie politique, — use maintenant cyniqueque, use maintenant cynique-ment de l'antigaullisme pour se ment de l'antigaullisme pour se hisser au degré supérieur ». Pour-tant notre auteur pêche par mo-destie quand il s'agit de lui-même : « Je me rends bien campte que ce n'est pas Jacques. Vendroux qu'ils ont élu, mais le beau-frère du futur président de la République », estime-t-il au début de Ces gvandes anades que j'ai vécues. A celui qui choi-sit ainsi la dernière piace, de Gaulle indique une des toutes premières quelque temps seule-ment avant sa mort : « Au long de ma vie, notamment depuis le début de notre entreprise natiodébut de notre entreprise natio-nale, rien ne m'aura été plus doux que l'ardeur et la conviction m'avez soutenu et encouragé, a C'est dans cet esprit qu'il faut fermer le livre de Jacques Ven-

B. FESSARD DE FOUCAULT.



Une édition exceptionnelle de la Documentation française

et de Françaises, dont les plus jeu-nes doivent aujourd'hui approcher de la cinquantaine, les premières mesures de la Cinquième Symphonie de Baethovan garderont toujours une algnification particulière.

Le marteau du timbeller tenu par le Destin, qui frappe trois brèves et une longue pour marquer son intruhumains, fut pendant quatre années, de 1940 à 1944, l'Indicatif de la B.B.C. qui, notamment, annonçait

Ces quetre notes irritèrent von Stülpnagel, courroucèrent les gane de Vichy, fintrent par eamer le pani-que chez les collaborateure de l'ocjour, lancinantes et amplifiées, l'annonce d'une juste victoire de la liberté aur l'oppression.

En publiant, à l'occasion du trentièma anniversaire de le libération et de la victoire elilée, une édition nationala des textes les plus mar-quants des émissions diffusées en français par la B.B.C., du 18 juin 1940 au 31 août 1944, le Documentation française accomplit une mission historique.

Car qui niere que la première arme de la Résistance fût ce micro angleie prété à un général rebelle et solitains pour railler ceux qui refusalent l'ermistice et qui, au mépris du bon eens bourgeols, pris à tort perfois avec leurs forces dérisoires un combet dont l'issue paraissait alors incer-

volumes frappés de le croix de Lorraine, sous le titre général les Voix de la fiberté - Ici. Londres 1940-1944, constituent un ensemble documentalre d'un intérêt historique at politique considérable permettant de culvre au lour la lour ('histoire de la guerre vue d'Angleterre, le construc-

l'éthique de la França libre. Pour tous ceux qui ont vécu cette époque entra Cariton Gardens, siège de la Frence libre, et les studios de la B.B.C. a Portland Place, dans

Londres harcelée par les bombardiers Le directeur de la Documentation trançaise (Editions du ascrétariat général du gouvernement), M. Jean-Louis Crémieux-Brithec, qui fut après e'être évadé d'un ofiag en Pomeranie - chef du service de diffusion clandestine au commissariat national à l'intérieur et secrétaire du comité exécutit da propagande de Londres, de 1942 à 1944, a obtenu

de la B.B.C. l'accès aux archives. Avec son équipe, il a dépouillé pendant quetre ans plus da sobrante-dix milla pages dectylographiées, textes des émission de la France tibre. Les travaux préparatoires, les choix (un été retenus), ont été exécutés en collaboration evec le Comité d'histoire de la seconde guerre mondiale et sous le contrôle scientifique des pro-

mas, dont les deux premiers paraissent le 6 mei, les Interventions, replacées dans la cadre des évène-ments, du général de Gaulle, du maréchai Lecierc, des généraux Giraud. Konig, Brosset, de Bolssieu, Valin, des amireux Museller, Thlerry d'Argentleu, Auboyneau, et les textes, informations, reportages, commental-Bchumann, Plerre Bourden, Jean Marin, Jean Oberië, Jacques Duchesne, André Gillois, Maurice Van Moppe et Pierre Dec lancérent sur les ondes angleises, mélés aux elogens, eux chensennettes, aux recits pathétiques, aux consignes, aux massages

On lit aussi avec intérêt les prises de position et les engagements de

Bolslambert, d'Astler, Frenzy, J.-P. Levy, Vienot, G. Boris, F. Closon, Coulet, Bingen, etc., et, à partir de 1943, de MM. Fernand Grenier et Waldeck Rochet, élus communistes.

ques Marttain, Jules Romains et d'au-tres intellectuels furent aussi eu nombre des supporters de la France englates, finit par atteindre - les observateurs vichyssois le reconnu-

- La dimension légendaire de l'appel du 18 juin, écrit dans l'Introduction M. Crémiaux-Brilhac, nous dissimule le singularité same précédent pour la première fois dans l'histoire tre - at reconnaître - par le seul moyen de la radiophonie de toute une nation qui ne l'avait iamaia vu ... L'aventure ne fut pas esns aléas. L'intraneigeance du générel de Geulle, ta prudance britannique, l'inclans des Français libres, les menées des politiciens exilés qui prévoyalent déjà les joutes futures, les conseilteurs de selon que les combattants méprisaient un peu, créèrent plus d'une fole des conflits stériles. Maie, lort heureusement. Lunion se fit toula participation de la France à la victoire alliée, objectif qui fut etteint sous la devise - Honneur et Patrie », résumant à sile soule les principes

#### Un commando psychologique

La loyeuté de la B.B.C. via-à-via du commando de la guerra psychologique que constitueit l'équipe franligent et probe, M. Darsie Gillie, ne tut jamels prise en défaut et eujourd'hui encore, le service français de venir de cette écopée des ondes.

HISTOIRE

A rencontrer les anciens, Anglais ou Français, qui furent engagés les mots devenaient des armes à longue portée — ce qui fit recon naître par Gcebbele : - L'Invasion intellectuelle du continent par le radio anglaise », on éprouve une sensation rassurante.

Et t'on devine que demain, face à d'autres totalitarismes, noire ou rouges, capables de mettre à nouveau en le privant des libertés essentielles, la B.B.C. dont la tradition propapandes fescistes, dans le temps elle prit en charge la vérité trahie, serait encore un bestion où Chonnaur trouversit refuge at l'es-

travers une belle édition, illustrée action triomphante per la volonté pour frapper comme le timballer de la Cinquième Symphonie de Beethoven, les coups annonçant au monde M. D.

\* Les deux premiers volumes des Voix de le liberté : 1) « Dans la nuit, 12 juin 1940-7 décembre 1941»; 2) « Le monde en feu, 8 décembre 1941-7 novembre 1942 », seront en 1941-7 novembre 1942 », seront en vente à partir du 16 mai à la Docu-mentation française, 29, quai Vol-

mentation française, 29, qual Vol-taire à Paris.

Les trois autres ; « la Pin du commencement », « la Porteresse Europe » et « la Bataille de Prance» seront livrés à raison d'un volume tous les trois mois. Le montant de la sous crip et ton pour les cinq volumes est da 350 P. Outre l'édition officielle, une édu-tion flustrée est réservée su Ciub français des bibliophiles. Coût ; 1 400 F.

## DEMANDEZ A UN CLIENT DU CIC **CE QU'IL PENSE DU CIC**



Tout ce que nous pourrions vous dire sur notre banque, nos clients vous le diraient mieux que nous.

Ils vous diraient qu'au CIC ils sont connus.

Ils vous diraient qu'ils peuvent recevoir à leur choix un relevé de comptes

quotidien, décadaire ou mensuel. Ils vous diraient aussi qu'ils utilisent des services aussi efficaces et pratiques que l'Impôtmatic, l'Epargne-Conseil,

le Budgetmatic. Certains ajouteraient qu'ils ont obtenu facilement le prêt immobilier dont ils avaient

besoin pour mieux se loger. D'autres insisteraient sur la qualité des conseils de nos collaborateurs en matière

de placements. Tous, ou presque, vous diraient qu'ils peuvent demander davantage au CIC. Et que c'est pour cela qu'ils

nous accordent leur confiance. Demandez-leur ce qu'ils pensent du CIC.



#### CIC. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAI

On peut demander davantage au CIC.



#### la mort Le médecin devant

La mort, lorsqu'elle survient à caractère parcellaire, frappant les uns après les autres les organes ou les systèmes vitaux. Les troubles pathologiques du vieillard appelant l'intervention médicale se déroulent non dans un organisme sain, mais sur un fond complexe et intrique de multiples délabrements. Dans un tei contexte, les attitudes techniques et les normes déonto-logiques, que justifiait la intre contre les morts indues on prématurées, ne sont pas nécessairement appropriées à l'équilibre physique ou psychologique du vielllard. Elles ne le sont même plus du tout, et c'est de cette discordance, dont le corps médical commence seulement, lci et là, à se préoccuper, que naissent pour une bonne part les difficultés ou les drames auxquels se heurtent les familles, les malades et leurs

Mme S.\_, quatre - vingt - dix neuf ans. grabataire, a perdu depuis quinze ans ses facultés intellectuelles. Une incontinence exige la pose d'une sonde vésicale. et des soins attentifs et constants permettent seuis d'éviter les escarres qui la guettent. A la suite de troubles du rythme cardiaque, elle a été munie à quatre-vingtdeux ans d'un régulateur (ou pace - maker). La pile en a été changée quatre fois déja par des interventions chirurgicales. Un accident vascuiaire cérébral, énergiquement traité, a entraîné des troubles de la déglutition et une aphasie, Muette, décharnée, grimacante, elle est alimentée, « gavee » par une sonde gas-

Le dossier placé au pied de son lit, dans un hôpital de la région parisienne, est chargé : perfusions de sérum glucosé, antibiotiques et cortisoniques pour une infection pulmonaire, calmants divers

le désespoir de ne pouvoir en finir?) qu'elle présente. La pile de son régulateur avait eu, il y a quatre ans, une défaillance. Après un traitement vigoureux de soutien cardiaque, elle 2 pu être changée. « Lorsqu'on m'a appelé auprès d'elle, fai agi de façon automatique », dit le jeune cardiologue qui lui a sauvé la vie.

L'exploit technique que justifie, et an-dela, la menace de mort prématurée devient ici réflexe et routine. Une rontine dont le mobile est noblement et profon-dément ancré dans la formation

cins de l'ex-président Truman, âgé à l'époquo de quatre-vingt-huit ans, furent appelés auprès de lai pour ous aggravation des troubles cardiagnes ot cérébraux d'origine vasculaire qu'il avait

présentés épisodiquement durant son séjour à la Maison Blanche. Traité par des antibiotiques pour une infection pulmonaire, mis au repos et soumis à des stimulants circulatoires divers,

il fut admis to 4 décembre au Besearch Bospital and Medical Center de Kanses-City. Il pré-sentait des périodes intermit-tentes de confusion mentale.

Vingt-six heures après son

admission, son cour et sa res-piration défaillaient. Placé sons

oxygène et sous perfusion d'anti-biotiques, il so vit soumis à un traitement vigoureux de stimula-

tion cardio-vasculaire. Un tube fut introduit dans son estomac

pour le nourrir. Huit jours après son admission, une détaillance rénaie due à l'insuffisance cir-

culatoire provoqualt un début d'urémie. On se mit alors à le nourtir, toujours par son tube

gastrique, ovec un mélange spé-cial envoye d'urgence de Cali-tornie et destiné à soulager les fonctions rénales défaitlantes.

LA MORT DU PRÉSIDENT TRUMAN

médicale. « On se bat fusqu'au d'un cœur sclerosé, pour les bout, même si le combat est d'ar-contractions d'intestins fatigués? rière-garde, même s'il est désespéré, même si les malades, fati-gués, abandonnent. On se bat pour la vie, et c'est le sens même de notre métier », dit le médeclula Fondation Rothschild on sur cinq cents pensionnaires, dont, ia moyenne d'age est de quatrevingt-sept ans, deux cent quatrevingt-dix sont invalides et dix survivent sous gavage gastrique.

Pour la vie, oui, mais fant-il se hattre aussi pour une survie vé-gétative, pour la palpitation ténue

ficiel. Mais la dégradation conti-nue de l'état du malade, en

dépit des muitiples perfusions ot transfusion tentées, ne lui en laista pas lo loisir. Truman som-

bra dans lo coma; il devait y

rester dix jours, grâce aux moyens hérolques déployés pour l'empêcher de mourir,

Il rendit l'âms vingt-deux jours après son admission, deux mois après le début d'une agonie

qui eut pu se dérenler paisible-ment, dans le cadre qui lui était familler, entouré des siens.

Quatre-vinets bullotins medl-

Quarre-vingts builotins medi-caux uvaient été publiés par une équipe comportant une vingtaine de médecius, professeurs, assis-tants, internez et spécialistes de

Ils s'étalent bien battus contre

la défaillance rénale, l'infection pulmonaire, la sciérose céré-

brale, pour la pression sanguine, le rythme cardiaque, la balance

Mais s'étalent-ils battus pont

Faut-il se battre encore lorsque le délabrement cérébral empêche le malade de dire sa souffrance, ou sa volonté ? « Tous les malades qui peuvent s'exprimer tiennent à la vie farouchement, ajoute le docteur Léwy. Et ils jubilent larsque ce sont les autres qui

e La pression thérapeutique des familles est très forte, affirme un autre gérontologue. J'ai été dénoncé au conseil de l'ordre par une jamille dont la mère, gâteuse, incontinente, en déjaillance cardiaque, s'était cassé la jambe à 89 ans. Nous avions placé une

Les ames mortes

Que penser devant ces opinions artificielle de la quasi-totalité des contradictoires, cette adhésion fonctions organiques, si l'on apparemment unanime à la routine et à la réanimation devant ces alignements dantesques d'àmes mortes, hérissées de tubes, criblées de piqures, défigurées de

Il paraît clair que la décision thérapeutique ne devrait être portée, au-delà d'un certain âge, qu'en fonction d'un jugement de valeur concernant ses conséquences physiques d'une part, la durée et la qualité de la vie à laquelle elle s'adresse de l'autre.

Le traitement routinier et bien intentionné d'un organe ou d'un système atteint risque de stimuler chez le vieillard un désordre infiniment plus grave et douloureux. Nombre de ramollissements cérébraux et de sénilités dégradantes ont été déclenchés par l'adminis-tration de médicaments destinés à faire baisser une tension

L'apparition, en 1954, de cette discipline salvatrice qu'est la reanimation a permis depuis lors des miracles, grâce à des exploits techniques et à la suppléance

simple attelle, et ses proches exigenient une operation.

Ne s'agit-il pas de cas extrê-mes? Et les familles trouventelles toujours à s'exprimer librement? La pression morale qui s'exerce sur elles n'est-elle pas très forte, en un temps où les problèmes spécifiques que pose le comportement médical devant le quatrième âge commencent à peine à se poser ? Pour cet autre medecin, seul soignant qualifié, mais à temps partiel, de ce centre de près de 600 lits, où la moyenne d'âge est de 89 ans, « les requêtes euthanasiques sont, au contratre, fréquentes de la part des fa-milles ».

fonctions organiques, si i'on excepte celles qui sont assumées par le cerveau et qui donnent précisément un cens à la vie. Ces exploits sont cent fois justifiés chez des individus par ailleurs normaus, auxquels s'offre encore une longue espérance de vie, et qui souffrent d'une défaillance momentanée, pathologique ou rapide qu'il n'est pas question accidentelle, d'un organe unique. Mais le sont-ils toujours chez les enfants qui naissent porteurs de multiples et graves anomalies? Chez ceux dont l'esprit est irré.

médiablement atteint? Jérôme est encéphalopathe. Aucune lumière ne jaillira jamais de son cerveau lésé, et il ne peut, à six ans, ni parler ni même se tenir debout. L'apparition d'une tomeur maligne frappant les deux reins conduit à une intervention alimentés et hydrates par des chirurgicale au cours de laquelle moyens artificiels, sans autre issue il fait un arrêt cardiaque. Des qu'une lente et silencieuse crucisoins intensifs, permettent la fixion dont le médecin se plaît à reprise de la circulation. Mais ce croire qu'elle n'entraîne aucune qui restait du cerveau a été

montre l'enregistrement électrique quasiment nui (électroencéphalogramme plat). Place sous respirateur artificiel, nourri par des perfusions et une sonde gastrique, bourré d'antibiotiques, Jérôme a passe plus de dix semaines dans un service hantement spécialisé de reanimation. Le prix de journée y est de 874 F et huit malades y mobilisent

définitivement lesé, comme le

à plein temps trois médecins quatre externes, quatre infirmières et deux nides-soignantes, sans compter un prodigieux equipe.

ment technique... « La réanination hospitalière est souvent trop
tardive, dit le chef du SAMU de Paris : c'est la reanimation primaire, intervenant immédiatement sur le terrain, avant que des atteintes graves du cerveau se scient constituées, qu'il faut dé-

velopper. » Le canton de Zurich est, su ce plan, un modèle du genre. Des équipes dites « cardiomobiles » y sont sans cesse en alerte et peuvent intervenir au moindre appel Elles font six cents sorties par an environ. L'intervention est si d'en mesurer le blen-fondé on de poser un diagnostle. On réanime donc pèle-mêle des malades auxquels on sauve indiscutablement la vie, iors d'un premier arrêt cardiaque ; d'autres qui en sont i leur deuxième ou troisième hémorragie cérébrale, à leur sixième crise de fibrillation ventriculaire Certains des fruits de ces exploits trainent durant des mois dans les hopitaux de la ville, inconscients fixion dont le médecin se plaît à souffrance ...

#### Le bien-fondé des réanimations

Certes, les plus hautes autorités chronique, portèrent dans cet professionnelles et religieuses s'accordent depuis quelques années to be ressuscitated — A ne pas pour estimer que le médecin n'est réanimer), ce qui signifiait qu'en pas moralement tenu d'utiliser cas d'arrêt cardiaque il fallait des « moyens extraordinaires » s'abstenir chez eux de toute interchez les patients dont le cerveau vention et les laisser mourir est détériore et chez lesquels en paix. Sage initiative dans ceraucun espoir de guérison ne peut tains cas, mais absurdité cruelle être raisonnablement envisage. Il pour d'innombrables êtres de plus semble que les déclarations faites de soixante-cinq ans qui rayonà ce sujet par le pape Pie XII aient nent d'intelligence et de vie créavisé le problème théoriquement trice. Initiative en toute hypo-(sinon techniquement) simple que these unilaterale, voire dictatopose l'interruption de la réanima- riale, et qui ne tenait aucun tion artificielle chez des patients en « coma dépassé » et dont la

destruction cerebrale est averee.

Mais l'alimentation par tube d'un grand vieillard inconscient depuis des mois est-il un « moyen extraordinaire » ? Et que peut-on trouver d'extraordinaire à la stimulation électrique ou chimique d'un œur d'enfant arrêté au cours d'une opération, sinon que l'enfant en question est un infirme cérébral congénital atteint d'un double cancer des reins? La qualification d'extraordinaire ne s'applique certes pas dans ces cas aux moyens employés

— classiques et fort courants — ni à l'indication réflexe et simple qui les justifiait, mais au hien-fondé de leur emploi en fonction de critères relevant non d'une appréciation technique, mais d'un jugement de valeur concernant à la fois la durée probable de l'étin-celle de vie ainsi préservée, et sa qualité.

Jugement pour une large part subjectif, fondé sur des considé-rations d'ordre éthique, humaniste, familial et social, auxquelles le médecin, an cours de ses étu-des, n'a nullement été préparé, et dont il est en toute hypothèse pen concevable qu'il doive assumer seul et toujours la charge. La solitude est pourtant évidente en certaines circonstances : en salle d'opération, en cas d'urgence, ou pour un accident survenant en milieu hospitalier. Une for-mation des médecins moins stric-

tement technique et plus ouverte sur des considérations humanistes l'aiderait sans doute et dans blen des cas à déjouer le double piège de la trahison par sa propre compétence et du traitement non extraordinaire > mais a inapproprié a une situation donnée >. Cette « éthique de situation » à laquelle devralent s'attacher et les instances préoccupées de la déontologie professionnelle et le deonto: egie professionne de le corps enseignant, permettrait de répondre mieux qu'une quelconque législation ou régulation formelle, à des circonstances essentiellement mouvantes et singulières, où les forteurs individuals transforment. les facteurs individuels transcendent, presque par définition, les normes, les règles ou les lois qu'inspire l'intérêt collectif. Le scandale qu'avait créé, il y

a quelques années, l'initiative, pourtant bien intentionnée du médecin-directeur d'un hopital londonien confirme ce fait d'experience. Pendant seize mois, les dossiers des malades âgés de plus de soixante-cinq aus atteints d'un cancer, d'une maisdie rénaie, ou d'une affection pulmonaire hôpital la mention « NTBR » (Not

#### L'OPINION PUBLIQUE... ET CELLE DES PRATICIENS

Uno éuquète, técom ment conduite par l'institut Gallup, indique quo 53 % do la popolation américaine (36 % en 1950) estiment qu'un médecin devrait pouvoir, s'il en est prié par le patient et sa familie, procurer oux incurables une mort sans douleur. Un pius grand nombre do réponses positives à la question posée viennent des jeunes et des plus instruits. En revanche, moins de trois médecins sur dit moins de trois médecins sur dix accepteraient de pratiquer une euthanosie active si la légist-tion l'intendisant était modifie. L'euthanasio passive (absence ou interruption du traitement) nurait, elle, la fovour és six médecins sur dix, si une de-maneo expresse du malade les 5 autorisait (« Living will »).

Maio si 54 % des médecins ont elé l'objet an cours de leur pra-tique de pressions familiales pour une ubsteotiou thérapea-tique (enthanasie passive), 12 % seulement out eutondu no maseulement out entondu no ma-lade formuler lul-même cette demande. Une enquête mente en 1970 par l'Association médi-cale américaine auprès de ses membres moutre, ontre ces indi-cations, qu'eu proportion non négligeable (un tiers) les médi-cins sonhaltent quo des modifi-cations législatives ou écontologi-ques interviennent à propos ée cattous législatives ou ééontolog-ques interviennent à propos ét l'euthanasie. Elle révèle aussi que 98 % des généralistes ou des médecins hospitaliers, engagés éans one pratique quotidiense et qui proposeot l'établissement é'une ééclaration é'intention (« Living will »), sout prêts à l'observer pour une enthanasis passive.

compte des désirs ou des situation particulières de ces mêmes mais des et de leurs familles. Encore faudrait-il que ces de sirs ou ces interrogations essen-tielles puissent être entendra

que les mourants ne soient par isolés, ou relégués derrière un paravent au fond d'une sale commune et que le médecin pe substitue pas en ces moments supremes l'agitation technique contact humain.

D. ESCOFFIER-LAMBIOTTE. Prochain article:

L'AIDE AUX MORIBONDS

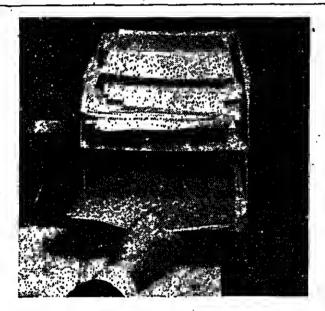

# Avant de "classer" vos projets d'expansion industrielle, lisez ceci:

Il existe encore dans la CEE un heureux pays où les plans d'expansion industrielle trouvent le climat propice qui leur est indispensable: c'est la Republique d'Irlande.

Les expens de la CEE sont même en mesure de prédire que le PNB y augmentera encore de 5% par an jusqu'en 1978 au moins.

En ces temps d'inflation. l'Irlande conserve aussi pour les coûts salariaux un très net avantage sur les autres pays europeens. Et grace aux accords narionaux sur les salaires, les rapports sociaux ne cessent de s'améliorer: pendant la dernière décade. l'Irlande a eu le plus faible pourcentage de journées perdues pour cause de greve de tous les pays industrialises, y compris ceux de la CEE, les Etats-Unis et le Japon. En 1974, il n'a été que de 35 jours pour 100 salaries.

La Banque nationale toncière possède à l'heure actuelle une réserve de 1.200 hectares de terrains sélectionnes pour les besoins futurs de l'industrie. Les investissements d'Etat en terrains et en usines cles en main pour les industries nouvelles atteignent aujourd'hui 620 millions de Francs.

Les exportations de produits industriels (un tiers de la production industrielle) se sont élevées à 8 milliards de francs, chiffre record. Autre record: dans l'année s'achevant en mars 1974, 3 milliards de francs ont été investis dans de nouvelles entreprises (plus du double de l'année précédente: 1.350 nullions).

Sur ces 3 milliards, l'Etat en a pave 25% par l'intermédiaire de l'Office du Developpement Industriel (IDA Irlande), sous forme de subventions non remboursables sur les immobilisations en capital. Pour certaines des sociétés créant des usines en Irlande, ces subven-

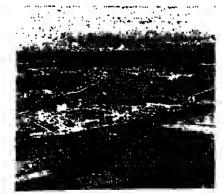

tions s'élèveront jusqu'à 50% de leur investissement total.

Et le Gouvernement maintient jusqu'à 1990 l'exonération totale d'impots sur les bénéfices provenant de ventés à l'exportation. Capitaux et bénéfices peuvent être rapatriés en toute liberte. Certaines sociétés de services profitent également de ces avantages.

Parmi les sociétés récemment installées en Irlande, on peut citer Asahi, Braun (Groupe Gillettei, Merck, Sharpe & Dohme, Poclain et Essilor.

Si vous désirez plus de renseignements sur les facilités offertes par l'Irlande aux investisseurs industriels, veuillez contacter l'un des bureaux de l'Office du Développement Industnel. Vous pouvez téléphoner directement à notre Delegue à Paris, Niall Mooney, au 359,77,67.

OFFICE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 45 rue Pierre Charron 75008 PARIS

Siège Central: Lansdowne House, Dublin 2 Angleterre: 28, Bruton Street, WLX7DB Londres Belgique: 74, rue Joseph II, 1040 Bruxelles sagne: 5 Köln Marienburg 51, Bayenthalgürtel 13 mark: Nyropsgade 47, 1602 Copenhague V



**ÉDUCATION** 

#### MÉDECINE

#### VERS UNE RÉFORME DES ÉTUDES

#### L'internat deviendrait obligatoire pour l'accès à la plupart des spécialités

de l'internat en médecine, lié à une modification de l'accès aux spécialités, devrait être prochair spécialités, devrait être prochair nement remis à Mme Simone Vell, ministre de la santé. Fruit d'un an de travail d'un groupe dirigé par le professeur Rapin, deyen du cembre hospitalier universitaire de Crétell, ce projet a été largement discuté avec les re-présentants de toutes les organisations concernées. Le « projets Rapin » répond à

Le « projets Rapin » répond à plusieurs objectifs, dont le pre-mier est le nécessité de réunifier les différents internats actuelle-ment existants : internats des villes de facultés, internat des hôpitaux des régions sanitaires, internat psychiehrique. Unique et régional, tel sera, si du moins le projet est retenu, le nouvean concours. Le territoire sera en concours. Le territoire sera, en effet, divisé en une douzaine de régions. Chaque candidat pourra e'inscrire dans trois régions, dont ebligatoirement sa région d'origine, se présenter au concours deux années consécutives

region torigine, se presenter au concours deux années consécutives.

Le deuxième souci des auteurs du projet est de supprimer la disparité entre les différentes filières d'accession aux spécialités (certificats d'é t n de s spéciales, d'une part, où le plus gros travail est réservé à l'enseignement théorique; internat, d'autre part, où cet enseignement théorique est quasi inexistant), et de rendre la formation du spécialiste conforme aux directives du traité de Rome, notamment à l'obligation de stages hospitaliers avec exercice de responsabilités. Dans cet esprit, l'internat deviendra donc ebligatoire pour accèder à toutes les grandes spécialités cliniques.

Le troisième objectif est de supprimer la véritable concurrence qui existe actuellement entre la préparation des différents concours d'internat et la poursuite des études du deuxième cycle. Trop souvent, l'étudiant qui prèpare l'internat en vient à négliger l'enseignement universitaire, einsi que son rôle hospitalier. A cet effet, on ne a préparera plus l'enternat v: il n'y aura plus de programme, et les èpreuves ouvrant la voie à cette fillère porteront sur ce qu'aura eppris l'étudiant du début de ses études de médecine à la fin du deuxième cycle. Il est même série d'épreuves — la correction en étant modulée — qui ouvre les

11.

Of Acres

sible que ce soit la même série d'épreuves — la correction en étant modulée — qui ouvre les portes de l'internat et qui représente le contrôle de fin de deuxième cycle.

Ces épreuves elles - mêmes consisteront probablement en un certain nombre de « questions à réponses ouvertes et courtes », où l'étudiant, en quelques lignes, répond à une interrogation précise. La correction de ce type d'épreuves, déjà en vigueur dans un certain nombre d'unités d'enseignement et de recherche, per-

met l'emploi de l'ordinateur. Les coefficients attribués à chaque discipline seraient différents sui-vant les régions, permettent aënsi, sous l'influence des caractéristi-ques locales de l'enseignement, de parvenir à un classement par ré-gion favorisant les étudiants s locaux a

deux mille postes d'interne mis ainsi au concours chaque année sera réservé aux médecins géné-ralistes pouvant justifier d'un cer-

#### REVALORISER LA MÉDECINE GÉNÉRALE

La commission chargée de revoir la place et le rôle que devrait avoir le médecin généraliste, présidée par M. Fougere, conseiller d'état, a terminé ses travaux. Si les conclusions n'ont pas encore été soumises au ministre de la sauté et ue sont donc pas encore rendues publiques, on sait sependant quelles poutraient en être les grandes orientations : orientations :

• Instauration de « mesures

incitatives n, uon autoritaires, tendant à agir sur la démographie médicale, de façon à obtenir notamment une meilleure répartition géographique, entre autres entre spécialistes et omni-

 Réforme dans la formation du généraliste, probablement en renforçant la médicalisation des deux premiers cycles d'études, ao détriment des matières fon-damentales; un troisième cycle spécifique sara presque certaine-ment préconisé, incluant des stages formateurs en milieu hos-

stages formateurs en milieu hos-pitalier ou auprès des praticiens exerçant a en ville ».

• Modification des conditions d'exercice, en favorisant notam-mant Perercice en groupe, en envant la possibilité à des res-ponsabilités hospitalières pour l'omulpraticien, par exemple dans les hôpitalier exemple dans les hôpitalie ve exemple dans les hôpitalie court »; instauratieu d'une promotion liée à la formatioa continue, elle-même à développer,

tain nombre d'années d'exercice, ainsi que d'une réelle formation post-universitaire. Les généralistes concourront entre eux. et

tes concourront entre eux, et bénéficieront probablement d'un internat raccourci.

Après avoir choisi son lieu d'études en fonction des différents classements qu'il aura obtenus, l'étudiant qui eura réussi le concours fera en moyenne quatre années d'internat, où il devra suivre à la fois un enseignement théorique (peut-ètre sous forme théorique (peut-être sous forme de « séminaires »), et des stages hospitallers, dont un certain nombre dans la specialité qu'il aura choisie.

se déroulers dans l'une des quatre familles de spécialités : médecine et spécialités médicales, chirur-gie et spécialités chirurgicales, anesthésie-réanimation, et pay-chiatrie, le choix définitif de la spécialité elle-même n'intervenant qu'au terme de cette première

année.

Des collèges régionaux, fédérés par spécialité à l'échelon national, et formés de représentants de toutes les parties concernées, seront chargés de régler les problèmes de chacune des spécialités. Ils seront notamment chargés d'an désermines les programmes. mes de chacume des spécialités. Ils seront notamment chargés d'en déterminer les programmes et l'enseignement, d'établir dans quels services hospitaliers pourront s'effectuer les stages, et peut-être d'organiser l'examen probatoire de fin de spécialité.

Le dernier souci des auteurs du projet est de favoriser la mobilité des internes, notamment en rendant ebligatoires certains stages dans les hôpitaux régionaux, et cela dans le double but de « faire sortir » les étudiants de l'univers clos du C.H.U. et d'apporter un « sang neuf » aux services de ces hôpitaux, en leur attribuant des internes arrivant en fin d'études, et donc à même de rendre de réels services.

Une fois ternainé son internat, après avoir passé avec succès l'eramen probatoire de sa spécialité, l'interne pourra, sa thèse passée, s'installer « en ville » comme spécialiste. Mais, s'il préfère la carrière hospitalo-universitaire, il aura dû passer d'autres épreuves euvrant la voie en « clinicat », auquel six cents des deux mille internes nommés chaque année pourront ainsi accèder.

Deux mille par an : ce chiffre, qui devrait rester constant, correspond à la volonté de mainte-

qui devrait rester constant, cor-respond à la volonté de mainte-nir le nombre des spécialistes formés chaque année à un quard du nombre total de médecins formés. Il va de soi que cela ne sera possible que si, parallèlement, on revalorise le rôle du médecin gé-néraliste. Cette revalorisation, d'autant plus nécessaire que, pour certains, le choix de la médecine générale n'est que le résultat d'un échec à l'internat, est d'ail-leurs l'objet de travaux d'une au-M. Fougère, conseiller d'Etat, et qui devrait, elle aussi, rendre pro-chainement, ses conclusions.

chainement ses conclusions.

Quelle que soit la rapidité avec
laquelle les services du ministère
de la santé et du secrétariat
d'Etat aux universités pourront
mettre en place ces réformes ambitieuses à bien des égards, cellesci ne pourront pas, en tout état
de ceuse, entirer en vigueur avant
1880 A moins gurelles ne soient 1980. A moins qu'elles ne soient victimes, comme tous les projets précédents, des oppositions conju-guées de tous les intéressés, de le force de l'inertle et de celles des habitudes,

XAVIER WEEGER.

pour votre argent Peut-être est-ce à cela goo Oco doit getie

bien connu dans le domaine reprographique me me hors d'Europe. Avant de nous appager dans le chox a un copieur, jelez un coup d'oeil sur ceux d'utilisent les Grandes Banques

Oce : un choix raisonnable.

 Manifestation du CNAL le 24 nuai. — Le Comité national d'action laïque — qui regroupe le Syndicat national des instituteurs, la Fédération de l'éducation natiola Fédération de l'education nationale, la Fédération de parents
d'élèves Cornee, la Ligue de l'enseignement et la Fédération des
dèlégués départementaux de l'éducation nationale — éppelle à un
c défilé », mardi 24 mai, dans
l'eprès-midi. Dans un communiqué signé également par la
C.G.T., F.O., la C.F.D.T., les partis
signataires du programme combale du « projet Giscard-Haby » et demande le vote d'un collectif budgétaire pour prendre des me-sures contre « les perspectives désastreuses de la prochaine rendesistreuses de la prochane ren-trée ». Le Syndleat national des enseignements de second degré (SNES) appelle aussi ses adhé-rents à la manifestation.

nement, un plasticien du dépar-tement art à prédominance culture, un enseignant technicien spécialisé en thermoformage élec-tronique, électricité et matières plastiques). Renselgnements : Délégation générale à la formatien et aux enseignements (tél.: 233-44-10, postes 20-06 et 20-31:

> (Publicité) Position offered in SOUTHERN ENGLAND JULY and AUGUST

BRITISH QUALIFIED TEACHER OF ENGLISH

(Also several teaching positions offered to British University students in Wales, Scotland and Ireland (same period). Interviews will be held in Paris Phone : 260-06-71

#### Après son congrès à Nanterre

#### L'UNEF (unité syndicale) A UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Au cours de son congrès — qui a réuni, du 2 mai au 4 mai, à Nanterre et à Paris, deux cent quatre-vingts délégués représentant environ vingt-six mille étndiants, — l'Union nationale des étudiants de France (UNEF, tendance « unité syndicale », animée par les militants trotskistes de l'Alliance des jeunes pour le socialisme) a étu son nouveau président: M. Denis Sleffert, étudiant à l'université de Paris-III, en troisième année de lettres modernes. Il remplace M. Michel Sérac, qui était à la tête de cette erganisation depuis la soission de l'UNEF en 1971.

« Le traumatisme de la 2cission est surmonté », a déclaré M. Sieffert. Forte de son récent succès aux élections aux conseils d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), en mars dernier — où elle a va it ebtenu soixante-quatorze séges sur deux cent neuf, alors que l'autre UNEF (« renouvean », a n'i m é e notamment par des consmunistes) en Au cours de son congrès — qu

soixante-quatorze sièges sur deux cent neuf, alors que l'autre UNERF (« renouvean», a n i m ée notamment par des communistes) en totalisait quatre - vingt - huit (1), — l'UMEF « unité syndicale » e placé son congrès sous le signe de l' « appel à l'unité des étudiants ». Estimant que « le succès considérable » remporté aux élections du CROUS « ne fait qu'exprimer une aspiration projonde des étudiants à l'unité », l'UNEF » e propose d'entreprendre « des démarches a u p r è s de l'UNEF - Renouveau pour une préparation unitaire de la lutte commune pour la satisfaction de toutes les revendications » : maintien du baccalauréat comme premier diplâme universitaire; abrogation du numerus clausus pour les étudiants en médecine : maintien des postes au CAPES et à l'agrégation; refus du projet de réforme des deuxième et trolsième cycles et reconnaissance du diplôme universitaire de t e c h n o le g le (DUT) dans les conventions collectives.

Tout en réaffirmant son refus de participer aux consells d'unités d'enseignement et de recherche et a n x emsells d'universités auxpolitique fasse du « travail frac

de participer aux consells d'unités d'enseignement et de recherche et a n x consells d'universités auxquels elle reproche de « gérer la pénurie ». FUNEF « unité syndicale » « estime positine la création par le secrétariat d'Etat aux universités d'un comité consultatif des organisations étudiantes, au sein duquel l'UNEF pourra défendre ses adhérents sans alièner son indévendance ».

dre ses adhérents sans alièner son indépendance ».

I'UNEF se propose de poursuivre « la conquete de sa représentativité » en faisant porter son effort sur les élections de la Mutuelle nationale des étudiants de France (M.N.E.F.), qui auront lieu dn 28 mai au 11 juin, et en établissant des contacts avec les centrales syndicales ouvrières.

M. André Bergeron, secrétaire général de Force ouvrière — « agréablement surpris par les résultats des élections », — était venu apporter son soutien à l'UNEF, et la C.F.D.T. avait délégué un observateur. gué un observateur.

MICHAELA BOBASCH. (1) Le Monde du 17 avril

signataires du programme com-mun et différentes organisations de gauche, le CNAL constate « l'aggravation rapide de la situa-tion scolaire et l'accroissement constant du chômage des jeunes ». Il réaffirme sa condamnatien glo-bele du garante Giegnes Belle de

rents a la manifestation.

Le secrétariat d'Etat à la culture organise huit concours pour le recrutement d'enseignants contractuels à temps complet ou partiel (deux plasticiens à prédominance volume pour le cycle d'initiation, un enseignant de culture générale (histeire de l'art, des civilisations, etc.). trois plasticiens du département environmement un hasticien du dépar-

With sound experience of teaching En-glish as a foreign language and used to audio-oral methods. Good remuneration plus free accommo-

#### AU COMITÉ DIRECTEUR DU PARTI SOCIALISTE

#### L'action des militants du CERES au SNES est nettement désavouée

Le cemité directeur du parti socialiste e condamné, au cours de sa séance de samedi matin 3 mai, l'initiative prise par les militants du CERES de créer une nouvelle tendence - « unité et rénovation » eu seln du Syndicat netlonel des enseignements du second degré (SNES, affillé à la Fédération de l'éducation nationale) (le Monde du 2 mei). Dans une motion adeptée par 78 voix contre 28, le parti socialiste • rappelle à ses militants le respect scrupuleux du principe de l'indépendance eyndicale, qui exclut toute ingérence d'une orgenisetien poli-tique dans le vie des syndicats >. La sanction ainsi infligée aux mi-litants du CERES s'eppule sur deux considérations : d'une part le vieux principe de l'Indépendance du parti et du syndicat, farouchement défendu par les socielistes; d'autre part le refus pour le parti d'accepter qu'une tendance prenne de façon autoneme des initiatives publiques, en jargon

Sur le fond, le discussion qui eu lieu au sein du cemité directeur du P.S. e mentré que ce parti était plus que jamais embarrassé par le dispereien de ses militants — lle sont nembreux dans le monde seclaire et universiteire — au sein des organisations syndicales d'enseignants. On en retrouve, en effet, eu sein de le tendance majeritaire de le FEN - Unité, indépendance et démocratie », d'eutres à « Unité et actien » (enimée principelement per les communistes), d'eutres encore evec les adhérents du P.S.U. à « Rénovation syndicale », d'autres, enfin, en dehors de la FEN, au Syndicet général de l'éducation natio-

nele (S.G.E.N. - C.F.D.T.). L'initiative des militante du CERES au SNES si elle brouille encere davantage les cartes, va ebilger le perti à se poser sérieusement la questien. La journée des enseignants socialistes, dimanche prochain 11 mal, y sera pour parile consacrée.

Les militants de la nouvelle tendance « Unité et rénovation » ont publié, après la décision du P.S., un communiqué eu lle Indiquent notamment que calle-ci « est née d'une réaction nécessaire d'enseignants socialistes contre la falblesse de l'orientation secialiste autegestionnaire dans le SNES. Cele n'e jemais été, cemme le liste des candidats le montre, une epératien d'un courant du P.S. Au contreire, les enseignants qui savent l'urgence d'une ection concrète, ont soutenu massivement cette initiative. Ils y voient le meilleur moyen de débioquer le situatien interne du syndicat -.

Les sections parisiennes de la Fédération de l'éducation nationale (FEN), organiseront, mercredi 14 mai à 15 heures, de la Bastille an Palais-Royal, une manifestation dans le cadre de le « semaine fédérale d'action », du 12 au 17 mai. Cette manifestation « prolonge la campagne du 12 au 17 mai. Cette manifes-tation « prolonge la campagne besoins-vérité lancée il y a cinq mois par la FEN, exprime l'oppe-sition des personnels de l'ensei-gnement public aux projets Haby. Soisson et Mazeaud et leur volonté d'obtenir l'escrédits et les postes nécessaires pour l'amélio-ration des conditions de travail, la garantie de l'emploi et la titu-larisation des auxiliaires n.

#### UNIVERSITÉ RENÉ-DESCARTES FORMATION CONTINUE

(PUBLICITE)

29, avenue du Général-Leclerc - 75014 PARIS Tél.: 767-39-19

CRITIQUE ET ÉDUCATION DU TÉMOIGNAGE.

 Public : toute personne susceptible de donner ou de recevoir des témeignages.

- Dates : 12 au 16 MAI Inclus. EXPRESSION ÉCRITE ET ORALE(1) - EXPRESSION ORALE(2).

- Public : tous publics. - Dates : (1) 26 ou 30 MAI inclus.
(2) 9 eu 12 JUIN Inclus.

PROBLÈMES INSTITUTIONNELS ET CULTURELS DU MAGHREB. Poblic : coopérants en mission, personnels en rapport avec les

Immigrés maghrébins en France. - Dates: 21 ou 23 MAI inclus et du 28 ou 30 MAI inclus.

#### Apprenez les langues là où on les parte

L'anglais à Londres, Bournemouth, Torquay, Brighton, Cembridge, Edimbourg, Oxford, Dublin et aux USA. Le français à Lausanne, Paris, Cap d'Ail, Am-boise, Neuchâtel. L'italien à Florence. L'espagnol à Madrid, Barcelone. L'allemand à Cologne, Zurich. Centres d'enseignement reconnus. Cours à tous les niveaux. Petites classes. Age minimum 16 ans. Stages de perfectionnement pour professeurs. sormation continue | Demander notre brochure.,

ndatien sans but lucratif Tél. 325-81-40 - 13 M passage Dauphine, 75006 Poris



L'OPIN DE FULL

des copies pour gens raisonnables C'est l'avis de beaucoup d'assureurs judicieux (ils connaissent la vraie valeur des choses!) repoorts avec vous mais press dates lanalyse de vos besons, alin de vous en donner viraiment pour voire argent.

En matière de copies votre assureur pour rait dire son mot Paul être parce que mieux que d'auries. Il coming le male valeur des choses. Aussi pour lui le ches due copieur des choses pas sur les appareires, mais sur lefficacite et la rentablité.

Océ est sur de refent l'affertion des assu reurs judicieux La gamme Océ donne une reponse raisonnable aux besoins comme aux budgets les plus particuliers.

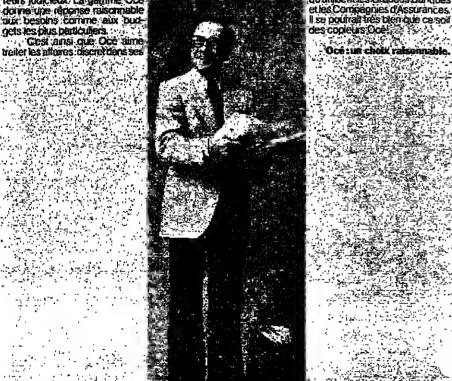

Tous procédés de reprograpité.

Océ-Photosia S.A. 27, rue Cuvier - 93107 Monfreuit - Tel 374 (138)

Bardesur-Chilesuroux Grenoble - Lille - Lyon - Marselle - Nancy - Nantes - Rouen - Strasbourg - Toulouse.

graphic.

# Le Printemps et les Galeries Lafayette annoncent la Fête de la Femme.

Du 2 au 31 mai, c'est la Fête de la Femme. Un événement commercial comme on n'en a jamais vu. Le Printemps et les Galeries Lafayette, les deux grands magasins de la femme, décident ensemble de lui rendre hommage avec:

- -Un jeu simple qui permet de gagner des chèques-cadeaux pendant tout le mois de mai de 50 à 5000 F
- -Un credit gratuit sur 6 mois à partir de 1000 F d'achats après acceptation du dossier.
- -Des prix exceptionnels.

Et toujours la **garantie de prix**: toute cliente qui trouverait ailleurs un article identique moins cher sera immédiatement remboursée de la différence.



Gale et le l ann Fete de

vinjeu simple

30a5000 F

orédit gratuit su

Ves prix exception

Pri





Te

3 VU.

6

# Les Galeries Lafayette et le Printemps annoncent la Fête de la Femme.

Du 2 au 31 mai, c'est la Fête de la Femme. Un événement commercial comme on n'en a jamais vu. Les Galeries Lafayette, et le Printemps les deux grands magasins de la femme, décident ensemble de lui rendre hommage avec:

- -Un jeu simple qui permet de gagner des chèques-cadeaux pendant tout le mois de mai de **50 à 5000 F**
- -Un crédit gratuit sur 6 mois à partir de 1000 F d'achats après acceptation du dossier.
- -Des prix exceptionnels.

Et toujours la garantie de prix : toute cliente qui trouverait ailleurs un article identique moins cher sera immédiatement remboursée de la différence.



Party2/Vélizy2 Créteil Soleil

# LA 74° FOIRE DE PARIS

Un grand marché aux **vacances** 

A Foire de Paris, c'est l'occasion des rendez-vous : des marchands avec leurs clients, des marchands entre eux, des visiteurs avec leurs besoins ou leurs rêves. Un exemple : le succèt que rencontre le Salon du tourisme, où passent bon an mal an la moitié des personnes qui tranchissent les portes du Parc des expositions de la porte de Versailles.

Ce Salon, où sont représentées des régions françaises. des pays étrangers, des agences de voyage. C'est un peu un grand marché aux vacances que viennent compléter, tout à côté, les expositions consecrées sux équipements nautiques, au camping, an caravaning et d'une façon générals aux nations étrangères. Comment éviter de rêver au départ en parcourant

le grand pavillon ronge et or d'Hongkong, le dédale des panneeux brun et cuivre sur lesquels sont rappelés les ambitions du Zaire moderne, la grand bazar égyptien, les minarets du stand de la Tunisie...

L'époque est bonne pour, à l'occasion d'un court voyage porte de Versailles, préparer le grand voyage de l'été.

# L'indécis, l'organisé, le casanier

#### Le visiteur indécis

D'une espèce encore très répandue en avril, il n'a pas encore cholai vacances, pour plusieura raisons dont la première est généralement qu'il n'e pas le temps d'y songer al

A sa disposition, pour un achat. une réservation, una douzaine d'agen-ces de voyages sont installées dans la Salon du tourisme. Dane leura programmes: des voyages pout tous: globe-trotters, families nomes ou personnes du troistème

#### • Le visiteur organisé

ses vacances à l'étranger, mais manque d'informations eur le pays cholet. A son service : quatorze offices de tourisme étrengers sont répartis dans la salon : l'Autriche, la Bulgarie, l'Egypte, l'Espagne, l'Irak, l'Italie et quatre de ses régions : la Toscane, les Poulles, le Mezzo-giorno et la Campanie, le Japon, Jersey, la Luxembourg, Saint-Marin. le Portugal, la Roumanie, la Tunisie, la Yougoslavie.

En outre des renseignements peu

vent Atre trouvés dans les stande officiels de l'Exposition des nations étrangères, voisine du Salon du tourisme, et où sont représentés l'Algéria, Hong-Kong, la Hongrie, le Maroc. in Pologne, la Tchécoslovaquie, IU.R.S.S. et le Zelre.

Il s'egit dans tous les cas de do ner aux vielteurs des renseignsments pratiques ; par exemple : des conres à suivre, les objets à acheter. les coutumes à connaître, le change

#### Le « francophile »

veut ou ne peut quitter son pays, le Salon du tourisme reconstitue une pertia de la carte touristique de la présentent librement à travers leur pous passer pos vacances ?

L'anaires montre de l'églons se pour passer pos vacances ?

L'anaires montre de l'églons se présentent librement à travers leur passer pos vacances ?

#### Comment veulent-ils partir?

agences et bureaux de voyaages a réalisé lors du dernier
Salon du tourisme une enquête
sur les « conceptions de vacances » de mille soirante-quinze visiteurs de la Foire. Voici quelquesunes de ses conclusions.

#### A quelle époque prenez-vous pos pacances ?

Le mois d'actit rassemble 49 % Le mois d'août rassemble 49 % des suffrages; 27 % des personnes interrogées le citent seul; 22 % en association avec juillet et septembre. On trouve surtout est tendancs ches les quadragénaires, dépendant le plus souvent des vacances scolaires (32 % des départs en août, 22 % en juillet). Le troisième âge, en revanche, pratique plus voluntiers l'étalement des vacances en choisissant bin, septembre ou le printemps.

E Syndicat national des et que l'étranger, en revanche et que l'etranger, en revanche, représente une grande attirance pour les Français (dont 10 % toutefois se rendent à l'étranger). Parmi les destinations préférées : l'Espagne et le Portugal (20 %), la Grèce et la Turquie (16 %), l'Italie (14 %), les pays de l'Est, l'U.R.S.B. (14 %), la Scandinavie (11 %), la Grande - Bretagne (6 %).

lservir du

Le Maghreb, les Etats-Unis et le Canada, l'Amérique du Sud, les DOM-TOM, sont les pays les plus cités après l'Europe et ses diffé-rents Etats.

#### A quelle date préparez-vous vos vacances?

Sur l'ensemble des visiteurs in-terrogés : 29 % ont déclaré pré-parer leurs vacances à la dernière minute (de une à quatre se-maines) ; 18,5 % mettre de deux à trois mois ; 18 % de trois à six mois ; 18,5 % de six mois à un an ; 16 % restant indécis. Il res-sort donc que 47,5 % (29 % + 18,5 %) n'ont pas encore choisi leurs vacances an mois d'avril leurs vacances an mola d'avril (date d'ouverture du Salon du

Ce pourcentage varia selon les tranches d'àge de la façon suivante : 47 % pour les moins de vingt ans, 56 % pour les vingt àungt-quatre ans, 33 % pour les vingt-cinq à vingt-neuf ans, 43 % pour les trente à trente-neuf ans, 40 % pour les trente à trente-neuf ans, 40 % pour les trente à create à crea 44 % pour les quarante à qua-rante-neuf ans, 44 % pour les cin-quante à cinquante-neuf ans, 24 % pour les soixante à soixante-cinq ans et 51 % pour les plus de soixante-cinq ans.

#### Connaissez-vous les services que vous offre une agence de voyages?

Plus des denx tiers des per-sonnes interrogées ont répondu positivement : 70 % dans la tranche d'age trente à quarante-neuf ans, 72 % dans la tranche d'age quarante à quarante-neuf ans, 77 % entre solxante et solxante-cinq ans. Seuls les moins de vingt ans ignorent en grande par-tie les services d'une agence de voyages. Cette tranche doit donc faire d'objet d'un effort d'infor-mation.

Les réponses à cette question sont les suivantes : Hôtel, 28 %; camping, 17 %; circuits, 18,5 %; location de villa, 16 %; villages-vacances, 8 %; croisière, 6 %; caravaning, 4 %. De vingt à vingt-quatre ans, le camping arrive en tête (34 %), suivi des circuits (28 %); de vingt-cinq à trente ans, ègalité entre l'hôtel, les circuits et le camping (20 %); de trente à trente-neuf ans, l'hôtel domine (30 %), et viennent ensuits les locations de villa (15 %); les circuits, 15 %; le camping, 14 %; les villages-vacances, 13 %.

De quarante à quarante-neuf t ans et de cinquante à cinquante-neuf ans, l'hôtel l'emporte (28 % et 30 %), suivi des locations de villa (20 % et 24 %).

De soixante à soixante-cinq ans et au-delà de soixante-cinq ans, l'hôtel rassemble la majorité des suffrages (50 et 45 %). Toutsfois, les circuits gardent la faveur du troisième âge (18 %).

Il faut encore remarquer que seuls 6 % de la catégorie des vingt-cinq à trente ans ont déclaré rechercher l'insolite et l'aventure; le caravaning n'est cité de manière notable qu'entre trente et soixante-quatre ans; les croisières recueillent un fort pourcentage chez les jeunes jusqu'à vingt-quatre ans, mais le mot « croisière » semble davantage être interprété dans le sens « croisière à voile » que dans celui des « produits croisières » des compagnies spécialisées.

#### Aimeriez-vous séparer vos vacances en deux périodes?

Réponses affirmatives, 71 %; négatives, 24 %; 8 % seniement ont déclaré prendre leurs va-cances en plusieurs fois. L'écar-est grand entre les désirs et la réalité.

● Considérez-vous que la période des vacances doit vous permettre d'apprendre quelque chose de nouveau?

Parmi les réponses positives. l'activité culturelle est la plus citée (40 %), l'activité touristique et artisanale (25 %), les sports

Dans la catégorie e autres réponses e est souvent cité le
contact, en particulier avec les
étrangers (pour la tranche d'âge
la plus jeune surtout). Si les activités culturelles prédominent dans
toutes les couches d'âge, les sports
connaissent une chute régulière
à partir de quarante ans. Comme
on s'y attend, 10 % seulement
considérent les vacances comme
une période non propice aux déune période non propice aux de

# Six millions de Français ont choisi la campagne

EN 1974, plus de six millions de Français ont choist la campagne pour passer leurs vacances. Parmi les formules d'hébergement mises à leur disposition, des gites ruraux ont recuelli un succès sans précédent. Des agri-culteurs toujours plus nombreux aménagent ainsi, à l'intention des aménagent ainsi, à l'intention des citadins, des glies de différents types et des terrains de camping. Par ailleurs, un large éventail d'autivités prises en charge par les exploitants locaux permet de proposer aux touristes des vacances « pas comme les autres »: location de chevaux pour randonnées équestres, initiation au tropail artisanal, table d'hôte, vente des produits de la jerme, etc., etc.

L'agriculteur qui entend orienter certaines de ses activités vers le tourisme à intérêt à « revoir » ses différents contrats d'assu-

#### Adapter le contrat d'assurance

Afin que soient couverts les risques normalement garantis, tels que l'incendie, le dégât des eaux, quel que soit le responsable des dommages, il suffit à l'agriculteur, défà titulaire d'une assurance incendie ou multirisques, d'adapter son contrat à sa nouvelle activité. Par exemple, il est essentiel de déclarer les améliorations qui modifient les déclarations initiales : installation de sanitaires, d'une cuisine, installation du chauffage central, aménagement d'un grenier en plèces d'habitation. L'agriculteur peut faire garantir les objets personnels de ses hôtes afin d'épiter tout litige en cas de sinistre. Il peut également juger opportun de demander à son assureur un abandon de recours contre ses locataires pour éviter que sa société d'assurances ne leur réclame le montant des dommages dont ils sercient responsables.

ils sercient responsables.

Le contrat de « responsabilité civile » peut aussi être adapté aux activités annexes pratiquées par l'exploitant. C'est ainsi qu'il a tout intérêt à être assuré tant à l'égard de ses hôtes que de toute personne étrangère pour accidents : les bâtiments, les diverses installations, les personnes ou animaux dont il a la garde (un arbre s'effondre sur la voiture

N 1974, plus de sir millions de Français ont choisi la campagne pour passer leurs vaces. Parmi les formules d'hé-ces. Parmi les formules d'hé-ces. Parmi les formules d'hé-ces. Parmi les formules d'hé-ces. Parmi les formules d'hé-ces de l'un des e invités e...).

De même, le responsable d'un control des produits de sa jerme demandera une garantie couvrant sa responsable civile en cas d'intoracation alimentaire. Quant au loueur de chevaux, il a la possibilité de souscrire un contrat de res-

#### RAPPEL PRATIQUE

OVERTE jusqu'an il mal tous les jours sans inter-ruption, de 10 heures à 19 heures, su Parc des expod-tions de la porte de Versailles. Nocturnes : le 6 mai et le 9 mai, tranché 22 h 7% jasgo'à 22 h. 38.

• PRCK D'ENTREE : picto tarif, 6 F; sur présentation d'une carte de réduction, 4 F; sur présentation d'une carte d'acheteur, 3 F; pour les enfants accompagnés (sept à quatorre ans), 3 F; entrées collectives pour écoles, lycées, C.E.S., col-lèges techniques, etc., 3 F; pour les titulaires de cartes Vermeil S.N.C.F. (sauf samedis et diman-ches), S F; entrée gratulte pour les étrangers sur présentation d'une pièce d'identité nationale.

. POUR SE RENDRE A LA FOIRE : — Métro : ligne nº 8, Créteil-Piace-Balard; ligne nº 12, Porte-de-la-Chapelie-Mairie-d'Issy.

- Actobus : en semaine, 39, 42, 49, 58, 89 et P. C.; dimanches et jours fériés, 88 et P. C. et jours fériés, 88 et P. C.

— Parkings: la Flaine (par le boulevant Lefebvre, entrée porte B); palais Sud (entrée rue M.-Yol, Vanves, porte F); tenrasse F (entrée rue M.-Yol, Vanves, porte F); tenrasse F (entrée rue M.-Yol, Vanves, porte F); Victor (par la rue d'Oradour-sur-Giane); hétiport : à proximité immédiate do Pare des expositions, navette grainite porte L, devant le bâtiment I; parkings de la porte de Saint-Cloud et de la porte d'Oriéana en Halson avec le réseau de la R. A. T. P. et le P. C.

ponsabilité civile sans limitation de somme pour les dommages corporeis subis par le cavalier ou par des tiers, et avec un plajond de 500 000 francs à 1 000 000 de francs pour les dommages mutériels (ane clause « déjenserecours » est souvent annexée à ces contrats).

Enfin, il est tréquent que les citadins se plaisent à participer aux travaux de la ferme. Or, en cas d'accident, la responsabilité de l'agriculteur peut être engagée vis-à-vis de ces aides bénévoles.

vis-à-vis de ces aides bénévoles.

Pour parer à ce risque, la solution est la souscription d'une
garantie de responsabilité civile
de l'agriculteur vis-à-vis des aides
bénévoles. L'activité des jeunes
a touristes e doit cependant faire
l'objet d'une certaine surveillance
de lu part des responsables du
gîte: par exemple, il est interdit
aux jeunes de moins de setes ans
de conduire un tracteur : en cas
d'accident, l'assurance ne jouerait
pas.

pas.

En règle générale, et pour éviter tout litige en cas d'accident, toutes les activités susceptibles d'être entreprises doivent être déclarées à l'assureur (location de chevaux, promenades organisées, enseignement de travaux artisanaux...).

Enfin, l'agriculteur demandera à son assureur que ses hôtes payants soient considérés comme des « tiers » afin qu'ils puissent

des e tiers » afin qu'ils puissent être indemnisés comme tels en cas d'accident.

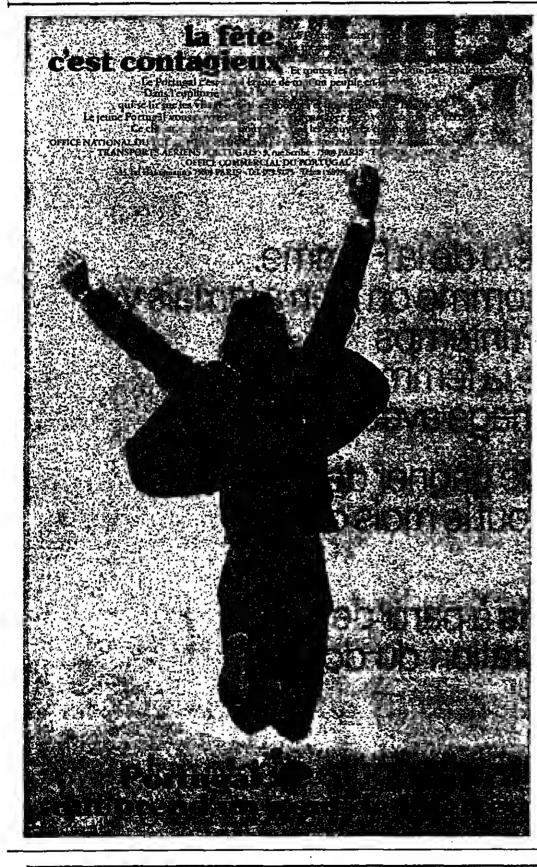



PORTE DE VERSAILLES • 26 AVRIL • 11 MAI 1975 • 10 h - 19 h

Nocturnes les mardis et vendredis jusqu'à 22 h 30

chasse et pêche

POUVOIR CHOISIR POUR MIEUX ACHETER



t-ils parli

1 1 2 2 2 2



# Iropa

Publié simultanément en Allemagne Fédérale, en France, en Grande-Bretagne et en Italie

#### POUR AMÉLIORER LE SORT DES TRAVAILLEURS

#### servir du système ou le changer?

#### Un «face à face» Edmond Maire (C.F.D.T.) - Heinz-Oscar Vetter (D.G.B.)

changer le régime, toute l'his-toire ouvrière le montre, mais dans des limites étroites. C'est

dans des limites étroites. C'est le cas, par exemple, pour les cadences de travail. Mais cela n'est pas possible lorsqu'il s'agit d'une revendication essentielle, comme celle du pouvoir. Il ne s'agit pas d'un changement qui concerne les seuls partis, mais les travailleure e ux-mêmes. C'est pourquoi nous sommes pour le socialisme, la planification democratique et l'autogestion.

H.-O. VETTER. - Noublions

H.-O. VELTER. — Nonotions pas que nous avons trois niveaux de cogestion : dans les ateliers, dans les grandes entreprises et aussi, dans le domaine politique par exemple, le conseil économique. Sans être les otages du gouvernement, nous pour le tallunes plus de la conseil de la con

lons ovoir une influence plus grande sur l'économie générale.

E MAIRE - L'histoire nous

de l'entreprise est à la mode. Que pensez-vous de l'expérience de cogestion allemande et du projet de de cosurveillance français ? Offrent-ils des débouches vers un stetut de société commerciale européenne?

E. MAIRE. — La cogestion allemande, « mitbestimmung », c'est une création du syndicalisme allemand dans un contexte d'après-guerre, celui d'une Allemagne divisée, dans une volonté de rétablir un Etat de droit, de de rétablir un Etat de droit, de surmonter les séquelles du nazisme, d'éviter des tensions qui auraient pu contenir les germes de risques graves pour la démocratie. C'est donc, au total, une tentative d'institu-tionnaliser un équilibre, un rap-port de forces dans des circons-tances données, de parvenir à une stabilité dans un certain programme. De ce point de vue, moi, syndicaliste français, je n'ai pas à evoir d'opirion péjorative sur cette conception syndicale sur cette conception syndicale allemande.

» Dans la situation française

la cogestion ne nous semble pas une vole qui corresponde ni à notre tradition syndicale ni à nos objectifs. Nous ue visons pas à l'institutionn a lisation des à l'institutionn a l'isation des rapports entre employeurs et salaries. Nous ne croyons pas possible de démocratiser les entreprises si l'économie globale n'est pas transformée, notamment en ce qui concerne la propriété des grands moyens de production. D'ailleurs, en France, la cogestion, l'association capital-travail ont toujours été, historiquement, une orientation patronnie, une tentative de jeter un écran de fumée, de faire croire aux travailleurs que, s'ils siègent dans les conseits d'administration, ils ont un réel pouvoir de décision. Or, même une coopérativ a ouvrière est obligée, pour survivre, de se soumettre aux lois de hanques à celles de la concurrence et à celles de l'économie de marché capitaliste. A mle de marché capitaliste. A plus forte raison, c'est le cas d'une entreprise cogérée. La cosurveillance, pour nous le comporte pas de différence de comparte pas de difference de nature; nous portons donc les mêmes critiques à la cosurveil-lance qu'à la cogestion. Cela ne veut pas dire qu'il ne soit pas utile, pour les syndicats et pour les travailleurs, d'être représen-tes dans les consells de surveil-

» Mals un prétende pouvoir délibératif de décision est illu-soire. En effat, ou blen on accepte les règles du jeu et, du même coup, on fait le travail des employeurs et non celui des des employeus et non celui des salariés. Ou bien on refuse cette règle du jeu, ce qui est notre cas, et nous u'avous pas à délibérer dans ce type d'instance. Pour uous, la voie du progrès c'est la négocietion contractuelle, à partir d'un rapport de forces, dans un équilibre toujours provisoire qui u'est pas institution-

nalisé.

» Pour conclure, nous sommes bien conscients des grau des différences de conditions — et d'abord historiques — entre l'Allemagne et la France. Nous constatons souvent que notre mot d'ordre français de « contrôle des conditions de travail », de « luite pres l'avection », de « luite vers l'autogestion ». a. pour un ouvrier à le base, un contenu concret, assez proche de ce que le travalleur alle-mand appellera la cogestion à l'atelier, au niveau décentralisé.

H.-O. VETTER. — La pro-priété ne m'intéresse pus du tout. Ce qui m'intéresse c'est le droit de disposition sur la pro-prièté. Il faut sans doute foire des pe tites corrections à la cogestion allemande et il faut de grands efforts pour orriver i une économie démocratique. Chez nous, l'indépendance des leux partenaires pas plus que les négociations tarijaires n'en-trainent de contradiction. La es negociations tarifaces n'en-trainent de contradiction. La cogestion représente délà un e expérience pratique de vingt-cinq ons d'ans le sexicur du charbon et de l'ocier. Le rôle les travailleurs dans les entreorises s'est beaucoup renjorce. Il n'y o pas en un seul investissement dans l'industrie charcon-acier, sans l'approbation des travailleurs. Les fusions réali-ices dans les activités minières int été un succès. Je travaille ians la commission de surveil-ance allemande depuis 1957 et

'UN côté Heinz-Oscar Vetter, cinquante-sept ans, complet bleu marine, chemise blanche et cra-vate; de l'autre Edmond Maire, quarante-quatre ans, en bras de chemise et gilet de laine, H.-O. Vetter préside le Deutsche Gewerkschaftsbund, la plus grande centrale ouvrière d'Europe continentale, au sommet d'un immeuble imposant de Disseldori, dont les ini-tiales dans le ciel sont sussi édifiantes que celles du building voisin qui appartient à la finne Bayer. Alors qu'on ne semble croiser (cl que des employés et des fonctionnaires, square Montholon, à Paris, le secrétaire général de la C.F.D.T. vit dans une ambiance de militantisme et de politique à la lois plus désordonnée et plus passionnée. Il tul faut compter non seulement avec employeurs et gouvernement, mais aussi avec d'autres organisations syndicales eusei importantes que la sienne, telles que la C.G.T. ou Force ouvrière, ainsi

Tandis que H.-O. Vetter est un notable qui siège

firmes d'Allemagne tédérale et contrôle à travers le D.G.B. des disponibilités financières estimées à queique 6 milliards de deutschemaries, la quatrième plus grande banque du pays, l'une des principales compagnies d'assurances, une grande entreprise de travaux publics, etc., Edmond Maire voit la C.F.D.T. « tirer le disble par la guere », prend ses distances à l'écurie. diable par la queue », prend ses distances à l'égard de tout ce qui peut être participation et cogestion, et s'en tient à un rôle de critique et de revendication. Mais la capacité de contestation ne dépend pas des moyens financiers.

Co sont ces différences qui transparaissent dans le dialogue ci-dessous. Blen des convergences n'en ressortent pas moins : une certaine vision de la coopération, possible entre pays industrialisés, pays en voie de développement et quart-monde, une attitude volsine en période de crise, et la volonté de s'entendre maigré

> ticulièrement touchés par le ralentissement de l'activité écoraientissement de l'activité éco-nomique, comme l'automobile et la métallurgie, nous offrons ce-pendant des primes aux travail-leurs immigrés pour refourner dans leur pays d'origine. Ce sont des propositions patronales, mais les représentants des travailleurs ne s'y sont pas opposés.

ne s'y sont pas opposés.

E. MAIRE. — Nous partons d'un point de vue différent. En France, nous estimons que le chômage a été créé volontairement par une décision conjointe du président de la République et du patronat, l'été dernier. Le but était nettement de paser sur la combativité des travallleurs, da restructurer l'économie, de l'aire remonter les taux de profits. Dans ces conditions, une politique qui consisterait à accepter cette situation serait la pire possible, parce qu'elle conduirait à accelérer le processus déflationniste.

> En ce qui concerne les tra-

» En ce qui concerne les tra-vailleurs immigres, l'intention du gouvernement français est de faire accepter la situation en la falsant supporter en premier lieu à certaines catégories : les femmes, les immigrés, les jeunes. remmes, les immigres, les jeunes.
Or. uous voulons que tous les
travalileurs aient les mêmes
garanties. Cela suppose un contrôle de l'immigration et une
lutte contre les passeurs clandestins. Quant aux départs
éventuels, ils doivent avoir lieu
valontairement H.-O. VETTER. — Il y n une différence importante entre l'Allemagne fédérale et la France: l'inflation inquièle beaucoup plus chez nous, et les politiques de restriction sont mieux acceptées. Mais nous pensons quand même que la Banque fédérale o été trop loin... En outre, in population des chômeurs n'est pas composée de la même façon. Nous avons réussi à conclère des accords garantissant que les vieux travailleurs ne seralent pas licenciés les premiers. Et les femmes et les jeunes qui sont touchés sont surtout ceux qui n'ont pas ou peu de qualification professionnelle...

» Nous sommes cependant d'accord avec les syndicats français pour considérer que les entreprises profitent de la situation pour rétablir leurs profits.

Pensez-vous que le crise ve s'sggraver en Europe, ou

non?

E. MAIRE. — Il n'y e pas de réponse automatique à cette question. Les Etats et les grandes firmes multinationales uotamment, cherchent à sortir de la crise par trois voies. Premièrement : limiter la poussée des pays producteurs de matières premières. Deuxièmement : assurer la prédominance des grandes entreprises sur les petites par un processus de concentration que les circonstauces obligeront les gens touchés à accepgeront les gens touches à accep-ter. Troisièmement : fair e accepter l'austérité, la diminution du niveau de vie et le chômage par les travailleurs comme une nécessité. Or je ne comme une nécessité. Or je ne pense pas que ces trois conditions puissent être réunies de 
sitôt. Le mouvement en cours 
dans les pays sous-développés et 
la mobilisation des travailleurs 
dans les pays industrialisés sur 
des thèmes comme la diminution 
de la durés de travail et la garantie du ponvoir d'achat font 
que la crise n'est pas acceptée 
passivement. Il dépendra donc 
de l'orientation des luttes synde l'orientation des luttes syn-dicales et de leur coordination que cette crise se résolve au profit des travailleurs 00 au profit des grandes entreprises.

Propos recueillis por JACQUELINE GRAPIN et JOANINE ROY. (Lire la suite page 25.)

#### **Une Europe** solidaire: celle des faillites

MERE eonstatetion A l'Europe ne es sent solidaire eujourd'hui que dens les difficultés conjoncturelles. La multiolloation des feillites n'e epargné sucun dee grands pays du Marché commun. Deux raisons : la situation économique générele, dont les entrepreneurs ne sont pas directement responsables et la politique clétés, qui se cont couvent montrées témérelres en période d'euphorie. Seule l'Italie conneît un teux de faillites décroissant. Mels c'est que les créctions d'enfreprises diminuent...

#### Liberté de circulation et verrou des diplômes

(Lire notre enquête p. 22.)

U'EST-CE que la libre elrculation des personnes sans l'équivalence des diplômes ? L'Europe accorde l'une. meis feute da savoir organiser l'autre elle réduit infiniment les possibilités d'échanges entre ses res-sortissants.

Chaque peys agit da son côté suivant son droit et sa tredition. Ainsi la France seeu étroit de chicanes ju-ridiques et administratives, tandis que la République fédérale affiche un libéra-Ilsma de principa tampéré par la pratique quotidienne des examens da dossiers. A la périphérie da la Communauté, les profession nals britanniques samblent vouloir faire preuve de tolérance... en abordent le plaignant le plus : c'est à leur écard que les autres Européena prennent la plus

(Lire notre enquête p. 25.)

#### fera converger parce que nous sommes des organisations dé-E MAIRE — On peut satis-faire des revendications sans Chômage et travailleurs immigrés

 Le chômage est une préoccupation majeure, aossi bien en Allemagne federale qu'en France. Du même coup la défense des travailleurs immigres est rendue plus difficile. Vos organisations syndicules out-elles, de part et d'autre de la frontière franco-aliemande, une atti-

tude concertée à cet égard?

j'ai tout à fait une autre expé-rience. C'est dans ces orga-nismes que sont nos meilleurs militants. Ce s'er n un succès capital pour les syndicats le jour où la cogestion du type « char-bon-acier » sera étendue o ux grands secteurs économiques; alors, 85 % de la production seront eontrôlés par les syndicats, La commission Sudrean propose une amorce vers la cogestion. Mais ce n'est pas sufficant pour la défense des travailleurs, our il leur faut une représentation partitaire.

. Les revendications peovent-elles &ixo satisfaites

sans changer le système?

H.-O. VETTER. — Il ne jaut pas détruire le système — ce n'est pas nécessaire, — mais il jaut l'amétiorer. Je ne connais aucune solution dans le monde qui m'encouroge à agir autrement.

H.-O. VETTER. - Tout H.O. VETTER. — Tout d'abord, si la politique économique officielle était plus 
conforme à celle que souhaitent 
les syndicats allemands, il y aurait moins de chômage pour 
tout le monde. Par attleurs, les 
travailleurs immigrés ont à peu 
près les mêmes droits que les 
autres dans la République fédérole. Ainsi le vourcentaux de rale. Ainst, le pourcentage de chômeurs est-il à peu près le mêms parmi les nationaux et parmi les immigrés. Il y o liberté de circulation pour les ressortissants de la Communent propriés apparent des circulations pour les ressortissants de la Commune des circulations pour les circulations propriés de la commune des circulations propriés de la commune de la commun nauté européenne, c'est donc

seulement pour les pays tiers que le problème du contrôle de l'immigration se pose. Une bonne défense des travailleurs immigrés va de pair avec une lutte contre les arrivées clan-

» Dans certains secteurs par-

Après l'opération-survie

por ANTOINE RIBOUD (\*)

F AIRE survivre l'entreprise face ao choc conjoncutrel et eux mutations strucet eux mutations struc-turelles et technologiques bru-tales est l'obligation première du chef d'entreprise s'il veut assumer ses responsabilités vis-à vis des principales parties pre-nantes de l'entreprise : les sala-riés et les apporteurs de capi-

D'abord assurer l'emploi et le On the contrary HO said this to Europeans recently, referring among other things to Portugal and Vietnam ? VV other things to Portugal and Vietnam?

It is not your liberty I em eriticizing, but the way you surrender that liberty step by step . He added that since World War II the West had been guilty of ebendoning an historic role simply in order to preserve its moral and material

Was It Senetor Goldweter? Edward Heath? Franz-Josef Strauss? Or Jean-Louie Tixler-Vignancour? Not. It was Alexander Solzhenitsyn. He if anyone, had the right to say IL « Totalitarianism », he warned US, « is born from a weak and

ill-prepared démocrety ...
Looking round, it'e hard to disagree. Deplore or approve
the collapse in South Vietnam and Cambodia, US public opinion is partly responsible. Deplore or epprove Britain'e sale of arms Libya, British econnomic weakness is the reason for the cale. Deplora or epprove a united Ireland, endless unpunished murders in Ulster are an affront to liberty. Declore or approve the Portuguese centre parties, the threat of left-wing dictatorship in place of right-wing tyranny remains real. And with Soviet « Intelligence trawlers » buzzing North Sea oil rigs, our feebleness looks dangerous as well as silly. What's responsible, of course, is not democracy nor ever left-wing extremism in Europe. The real enemy in our midst is e mixture of laziness, selfishness, end pathetic trust in the

goodwill of competitors and enemies If we lose our liberties, the social-demagogues will be PANGLOSS.

palement des salaires, mais dans la limite où le maintien de l'em-ploi face à une conjoncture catastrophique ne met pas en cause l'existence meme de l'en-treprise. Ensuite, faire face aux charges financières des em-prints et eux obligations de remboursement. A cet égard, la règle logique veut que le mon-tant de Tendettement soit stric-tement lié à la capacité d'auto-financement. Aujourd'hui, un danger existe: l'emprunt, qui doit normalement servir à fi-nancer des investissements pro-ductifs et rentables, risque d'être uticis et remaines, risque d'exe utilisé pour payer les salaires des travailleurs que la régression durable du marché ou les mu-fations technologiques ne per-mettent plus d'employer de ma-

Enfin, troisième responsabilité Enfin, troisième responsabilité pour survive : préserver l'équiilbre de le structure financière du bilan de l'entreprise, ce qui implique une rémunération correcte des capitaux propres que les actionnaires lui confient afin de lui permettre, le moment venu, d'obtenir les concours financiers nécessaires à l'effort d'investissement qui doit accompagner la reprise de la démande et créer des emplois nouveaux.

Conflex sont les conditions mi-Quelles sont les conditions minimales de la survie pour la plupart des entreprises ?

niere productive.

La croissance d'abord. Elle est indispensable parce que, face aux lourdeurs de l'appareil de production et aux rigidités sociales de l'emploi, les problèmes de gestion, dejà difficiles, de-viennent incontrôlables lorsqu'on enregistre des reculs de marches de 10 à 40 %. C'est exactement ce qui s'est passé

ces six derniers mois, et dans des secteurs eussi importants pour la collectivité que le bâti-ment, par exemple. C'est pour-quoi, à court terme, les indus-triels demandent à l'Etat un soutien énergique de l'activité et le relance des secteurs priorile relance des secteurs prioritaires. C'est pourquoi aussi, à
moyen terme, ils lui demandent
de planifier une croissance suffisante de l'ordre de 4 à 5 %
par an, qui, senle, peut permettre d'aider à résoudre les problèmes de l'emploi, de développer les investissements sociaux
nécessaires à la réduction des
inégalités; d'avoir, enfin, les
moyens uécessaires pour accroitre les exportations.

Pour moi industriel responsa-

Pour moi, industriel responsa-ble de près de solvante-dix mille emplois en Europe, dont trente-cinq mille en France, le débat sur la croissance zéro est com-plètement dépassé : la croissance économique, facteur de réduc-tion de la pauvreté et du sousdéveloppement, est une nécessité vitale, une ardente obligation, un sujet qui doit continuer à faire réver sans mauvaise consfaire rever sans mauvaise cons-cience la jeune génération. Cela dit, comme en toutes choses, il faut trouver le juste équilibre : la croissance ne doit pas c'ac-compagner des nuisances telles que l'inflation, les mauvaises conditions de travail et la pol-

Les deux autres conditions de la survie des entreprises sont tout aussi importantes.

D'abord, la liberté d'organisation de l'appareil productif et la mobilité de l'emploi qui en découle : face aux mutations technologiques rapides, des op-portunités pour moderniser

l'appareil productif et les gains de productivité apparaissent constamment. Nous n'avons pas constamment. Nous n'avours pas le droit de les refuser, car elles sont la condition du progrès pour le collectivité et garantis-sent la capacité concurrentielle de l'industrie, les frontières res-tant ouvertes. Que faire lorsque ces changements se répercutent sur l'emploi ? Aucune entreprise, prise isolément, ne peut garan-tir l'emploi en régime concur-rentiel international. Une seule solutiou donc : la mobilité. Mais cela implique, dans un premier temps, un effort de reclassement interne au niveau du groupe; ensuite, si cela ne suffit pas, le développement d'une solidarité interentreprises à l'échelon local et national; enfin, une action vigoureuse de l'Etat pour faciliter cette mobilité (formation prime de publité positione

tion, prime de mobilité, politique du logement, etc.). Dernier point : une plus grande liberté des entreprises dans le domaine de la fixation des priz de vente. On a déjà beaucoup écrit au sujet de ce contrôle administratif des prix. S'il est admissible, et même né-cessaire, dans le cadre d'une action à court terme, il provo-que s'il est maintenu trop longtemps des distorsions dange-reuses. Il amène, en particulier, l'industriel à gérer non pas en fonction de la vie du produit ou du marché, mais de la seule attitude du contrôle des prix.

Due fois la survie assurée,
l'entreprise doit apporter sa
contribution aux grandes priorités nationales.

(\*) Président - directeur général du groupe B.S.N. (Boussois -Souchon - Neuvesel) - Gervais -

(Lire la suite page 24.)

#### UNE EUROPE SOLIDAIRE: CELLE DES FAILLITES

#### **BONN**

Pire qu'en 1951

N quête de nouvelles proies, le vautour des faillites continue de planer sur l'Allemagne fédérale. L'an dernier, le nombre des dépôts de bilans a atteint son plus haut niveau depuis la seconde guerre mondiale. ment que les faillites les plus nombreuses se sont produites, reflétant la situation économireflétant la situation économique désastreuse de la branche tout entière. À lui seul, ce secteur a supporté 1375 fallites, soit une hausse de 80 % par rapport à l'année précédente. Pour sa part, l'industrie de transformation en a recensé 1597 (+ 51 %), le commerce 1519 (+ 39 %) et le secteur des prestations de services 1225. Il convient toutefois da noter que 54 % de ces faillites sont le fatt de jeunes affaires ayant moins de cinq ans d'existence. Quant aux grandes entreprises — dont la situation inquiète particulièrement les pouvoirs publics, — elles ont vu le nombre de leurs faillites passer de 620 en 1973 à 1004 l'an dernier. Enfin, le montant des créances impayées a marqué mondiale.

En 1974, sept mille sept cent vingt-deux procédures insolvabilité ont été engagées anprés des tribunaux de faillites (mises en liquidation judiciaire et procédures de conciliation). Cela a représenté une augmentation de 40 % par rapport à 1973 alors que déjà le nombre des mises en liquidatioo judiciaire avait crû de 20,5 % cette année - là par rapport à 1972. Le précédent record en ce domaine avait été enregistré en 1961, année de la crise de Corée...

C'est dans l'industrie du bâti-

une bausse plus forte encore, passant de 29 milliards de DM à 6,2 milliards. Une reprise graduelle de la

Une reprise graduelle de la conjoncture en République fédérale au cours des prochains mois verrait balsser les piles de dossiers qui s'accumulent sur les bureaux des juges de faillites. Car c'est surtout la récession que les entreprises touchées rendent responsable de leurs déboires, considérant qu'au cours des deux dernières années la demande n'a pas été suffisante pour assurer l'écoulement e atisfaieant de la production.

roduction.

Le gouvernement fédéral et la Bundesbank ont pris, en mai 1973, des mesures restrictives énergiques pour lutter contre l'inflation et on a, des cette époque, assisté à une hausse très

importante des taux d'intérêt, hausse euivie par celle des salaires. Par suite du dégonflement de la demande, beaucoup d'eotreprises n'ont donc pu faire face à l'augmentation des coûts. Conséquence : les entreprises qui ne disposatent pas de réserves suffisantes ont dû déposer leur blian. Il faut également tenir compte du fait que les entreprises allemandes font moins appel à leurs capitaux propres pour leurs investissements que

pour leurs investissements que leurs concurrentes étrangères. Elles recourent dans de plus Elles recourent dans de plus fortes proportions à des sources de financement externes. C'est pourquoi elles se trouvent en situation financière particulièrement fragile en période de restriction. Cels dit, la situation des entreprises s'est quelque peu améliorée : la balsse de la de-

L'ampleur de ce mouvement

WALLES WILLES mande paraît enrayée, les sa-laires n'augmentent plus aussi fortement et les taux d'intérêt poursulvent leur désescalade. Au demeurant, le marasme de la conjocture n'explique pas toutes les faillites. Queiques fir-mes ont tout simplement ven au-dessus de leurs moyens. Elles ont planifié leur activité en fonction des forts taux de mois-sance de jadis, sans prévoir l'hypothèse d'une récession. En out re, nombre d'entreprises ont renforcé cxagérément leurs investissements en recourant ont renforce caagerment kurs investissements en recourant beaucoup trop à l'emprunt. Elles espéralent évidenment pouvoir rembourser plus tard leurs dettes en mounaie de singe, grâce à l'inflation!

H. J. MAHNKE (Die Welt.)

WES NEOUVEHNABL

:--

ŧ/

MANCFORT

والمتعارض والمتعارض والمتعارض

#### Le bâtiment chavire

E nombre annuel des socié-tés tombant en déconfiture avait régulièrement dimi-nné d'un exercice sur l'autre trois années de suite, mais la tendance e'est brutalement ren-versée: le nombre total des failli-tes et des liquidations enregis-trées pour l'Angleterre et le pays de Galles, qui avait été de 8 478 en 1973 est, en 1974, passé à 9 422 record laissant loin derrière lui le plus fort chiffre atteint dans la décennie (9 766 en 1970). Cette tendance se poursuit d'ailleurs depuis le début de l'année en cours malgré les dis-positions qu'avait prises le gou-vernement dans son budget de l'automne dernier en vue de remédier aux difficultés de tré-sorerie des entreprises. Six cent tendance e'est brutalement rensorerie des entreprises. Six cent quatre faillites ont été notifiées au cours du premier trimestre 1975, contre 429 pour la période

**PARIS** 

LONDRES

correspondante de l'année précorrespondante de l'année pre-cédente. C'est toujours le secteur do bâtiment et de la construction qui accuse le volume de faillités qui accuse le volume de faillites le plus impressionnant. Il s'était adjugé l'an dernier environ un cinquième de leur total, et ce pourcentage pourrait bien aug-menter. Mais actuellement ce sont particulièrement les négo-ciants en bois de charpente, les entrepreneurs de menuiserie et les sous-traitants qui sont da-vantage affectés eux-mêmes par le ralentissement des affaires et par les augmentations de prix de revient. Il est vraisemblable de revient. Il est vraisemblable que cette tendance persistera durant le second semestre de l'année, étant donné que la légère relance amorcée depuis peu dans la construction immo-bilière ne se répercutera vrai-semblablement chez les fournis-

seurs secondaires qu'après un certain temps.

Dans d'autres secteurs le crenx de la vague semble aussi avoir été atteint. C'est le cas chez les vendeurs de biens de chez les vendeurs de biens de consommations durables — grossistes et détaillants — dont le nombre des faillites a été inférieur de près de moitié an premier trimestre de 1975 à la même période de 1974. Moins de faillites, aussi, dans les commerces de l'habillement. Toutefois il en va tout différemment dans les entreprises de fabrication où le total des faillites a considérablement. augmenté. cation où le total des failités a considérablement augmenté. Ainsi le nombre des liquidations volontaires dans le textile et la confection (quarante - deux) représente pour le dernier trimestre 1974 plus du double de ce qu'il avait été pour la période correspondante de 1973,

reflète la forte concurrence et les faibles marges de profit qui existent dans cette branche où existent dans cette branche où toute erreur d'appréciatioo risque d'être fatale. La multiplication des faillites y est la conséquence du marasme qui avait initialement frappé les grossistes et les détaillants : pour tenter de survivre ces derniers ont été obligés de réduire leurs stocks, ce qui a ajouté encore aux difficultés des fabriquants. Le même phénomène se retrouve dans les industries du papier et de l'édition où, au dernier trimestre de 1974, le nombre des liquidations volontaires s'est considérablement accru.

accru.

L'industrie mécanique, épargnée pendant la majeur partie
de l'année dernière (parce que
la semaine de trois jours et la

pénurie des matières premières avaient légué un fort reliquat de commandes à satisfaire), est maintenant touchée à son tour.

Mais c'est dans les services financiers, commerciant et pro-fessionnels que la progression des falliites a été particulière-ment frappante. Elle a été cons-tante tout au long de 1974 et la nombre des liquidations volonnombre des liquidations volon-taires survenues au cours du quatrième trimestre a dépassé le double du contingent de la période correspondants de 1973. Dans un pays qui souffre à la fois du raientissement des affai-res et d'une forte inflation, il n'est pas étonnant que ce sec-teur ait basculé le plus vite dans l'épreuve.

> ADRIENNE GLEESON (The Times.)

# Une dégradation profonde

RISE du pétrole, récession, restriction de crédits, rares sont les firmes françaises qui n'ont pas souffert de la conjoncture. Témoin de la dégradation générale de leur situation financière : le gonfle-ment considérable du nombre de ment considérable du nombre de « défaillances d'entreprises », qui a augmenté l'an passé de plus de 36 % par rapport à 1973. Selon les chiffres du Bulletin Officiel des annonces commerciales (BOAC), on a enregistré 11974 jugements de règlements judiciaires, liquidations de biens et feithers en 1974 compre 2411 et faillites en 1974, contre 9411 en 1973. Plus significatif encore, le « taux de défaillance », qui ments prononcés au nombre total d'entreprises, est passé de 0,54 % en 1973 à 0,68 % en 1974. Tous les secteurs n'ont pas été également touchés. Le plus atteint a été celui du bâtiment et des travaux publics, dont le taux de défaillance est passé de

0.67 % à un chiffre record de 0.92 %, puis le commerce (0.78 % en 1974 contre 0.61 %) et les entreprises de services (0,70 % contre 0.56 %). Dans l'industrie, ce taux reste plus faible, mais îl a progresé, passant de 0.42% en 1973 à 0.53% en 1974.

L'accélération des dépôts de bilan a surtout êté sensible à partir de l'automne 1974. En septembre, le nombre de règlements judiclaires, liquidations de biens et faillites a plus que doublé par rapport à septembre 1973 (747 contre 357). En octobre, il a été supérieur de 90 % à celui d'octobre 1973, en novembre de 59 %. Après une légère accalmie en décembre, la situation s'est à nouveau aggralégère accalmie en décembre, la situation s'est à nouveau aggravée au début de l'année 1975. On a enregistré en janvier et février 3 061 défaillances d'entreprises, soit 3 % de plus qu'en 1974 et près du double du chiffre correspondant de 1973, dépassant ainsi les chiffres record

etteints an premier semestre 1970. Compte tenu du fait que ces statistiques comportent un décalage de publication de trois mois la dégradation brutale qu'elles enregistrent s'applique au second semestre 1974

qu'elles enregistrent s'applique au second semestre 1974.
Cette dégradation correspond à l'évolution de la conjancture économique française l'an passé. Pendant la première moitié de l'année, l'activité — encore sur la lancée de 1973 — est restée très soutenue, ce qui a permis à la plupart des firmes de ne subir que fablement les contrecoups de la « crise énergétique ». Certains secteurs ont considérablement augmenté leur c'hlffre d'affaires (+ 65 % dans la chimie + 40 % dans la sidérurgie). d'affaires (+ 65 % dans la chi-mie + 40 % dans la sidérurgie). Le plan de refroidissement de l'économie mis en place après l'élection présidentielle a brutalement cassé cette expan-sion. Argest plus rare et plus cher, contrôle des prix renforce, auxquels se sont ajoutés les

effets du raientissement éconoeffets du ralentissement écono-mique des pays voisins et la grève des postes en septembre qui a paralysé toute activité commerciale : la plupart des firmes ont vu dès l'automne leurs carnets de commandes se dégonfier brusquement. Encom-brées de stocks qu'elles ne pou-vaient financer, dans l'incapacité de recourir à l'appul des banques dont elles avaient jusque-là de recourir à l'appui des banques dont elles avalent jusque-là abusé, génées de surcroît par le marasme profond dn marché boursier et la baisse de l'épar-gne des ménages, la majorité d'entre elles ont été obligées de recourir, pour survivre à des expédients divers (appel au marché financier international

marché financier international pour les plus importantes, ponction dans le capital propre pour les plus modestes). Les plus fragiles se sont effondrées.

Au-delà de cette explication conjoncturelle, le phénomène est autrement plus inquiétant. Cette véritable « hécatombe » traduit

en effet une dégradation finanen effet une dégradation finan-cière constante des entreprises françaises de puis plusieurs années. Le taux d'autofinance-ment moyen en France est tombé de 54.8 % en 1960 à 44.8 % en 1971-1972. D'où une augmenta-tion de l'eudettement extérieur des firmes, qui a accru dange-reusement leur vuinérabilité. Les syndicats patronaux accu-sent le contrôle des prix, et expliquent cette dégradation par l'incapacité des entreprises de répercuter, correctement dans leurs prix la hausse de leurs charges (notamment salarlaies).

charges (notamment salariales). Il semble cependant on une poli-tique de credit trop laxiste ait encourage la plupart des entreencourage la plupart des entre-prises, notamment petites et moyennes, à alourdir, parfois inconsidérément, leurs charges financières et à pratiquer la politique de la « fuite en avant ».

VÉRONIQUE MAURUS (Le Monde.)

GENES

#### **Faute** de combattants...

ROME ANS la plus sombre année de la crise, les faillites in-dustrielles ont diminué en Italie alors qu'elles allaient jus-Italie alors qu'elles allaient jusqu'à doubler et quadrupler dans d'autres pays, pourtant moins gravement touchés par la hausse brutale du prix du pétrole. En 1974, un pen plus de mille quatre cents entreprises industrielles ont fait fallite en Italie, soit 3,5 % de moins que l'année précèdente. Dans le commerce, oit figure pour une partie importante le tourisme pourtant frappé par la réduction du trafic automobile, les faiilites ont même diminué de 18,4 %.

Il est même possible que, cette année, on assiste encore à une nouvelle réduction de ce nom-

bre. C'est que les actes de création de firmes passés devant notaire ont nettement diminué, ainsi que les licences d'exploitation de fonds commerciaux et industriels. C'ette diminution des nouvelles initiatives en 1974 provoque une chute des dépôts de blian, car, en Italie, c'est presque toujours peu après son iancement qu'une entreprise fait faillite: lorsqu'elle a dépensé le capital apporté par l'investisseur privé. Par la suite, lorsque augmente le nombre d'emplois et que sont consentis les premiers préts bancaires, le « système » tente, à n'importe quel prix, de sauver l'entrepreneur.

Un exemple nous a été cité par le professeur Luigi Grassini,

président d'un office public (SEPI) qui est spécialisé dans le sauvetage de firmes industrielles en difficuité. Une industrie ayant un capital de 1,5 milliard de lires a perdu, l'an demier, 4 milliards, mais sans déposer son bilan pour autant. Du fait de la dissimulation fiscale, le capital réel est probablement le double du capital déclaré, mais il n'en reste pas moins que la perte de l'exercice dépasse le capital social d'an moins un tiers. Pour quo l'ny a-t-il pas eu faillite? Parce que l'entreprise a déjà reçu au moins 25 milliards de prêts bancaires, soit plus de huit fois son capital La faillite mettrait donc en cause le sèrieux des banques qui

préférent soutenir l'affaire en attendant un « renversement de tendance »:

Faut-il s'attendre cette année à un tel renversement ? Certaia un tel renversement? Certai-nement pas, puisque consom-mation et production sont en baisse tandis que les prix de vente diminuent et que ceux des matières premières sont en hausse : le stock se dévalorise. Les raisons de l'attitude des

Les raisons de l'attitude det banques tiennent largement à l'absence d'un véritable marché financier et au manque de liai-son entre l'épargne et le capital engagés dans des opérations ris-quées. Les banques regorgent constamment de liquidités, alors que la loi leur interdit de courir

des risques industriels. Elles con-sentent donc des prêts, mais leur manque de moyens de con-trôle des entreprises leur fait courir des risques encore plus lourds qu'avant la réforme fas-ciste qui leur a înt crdit de prendre des participations di-rectes dans les sociétés.

En fin de compte, pour qui recourt au prêt bancaire pour la première fois, l'argent est très cher en Italie. D'autant plus cher que des sommes immenses sont investies sans utilité dans des eotreprises au bord de la faillite...

GIULIO MAZZOCCHI (La Stampa)

#### La C.E.E. demain

N ce printemps, l'Europe vivote. L'heure n'est pas à la relance et les Neuf, lorsqu'ils se retrouveront à Bruxelles, devront sans doute se

contenter de gérer, à vue, quel-ques dossiers sur lesquels ils ont

peu de prise. Les ministres des affaires étrangères, on le comprend, ne

A VENDRE

Avion d'affaires

Beech King Air Turbo

Propulseur type E90

peuvent mettre en chantier de grands projets tant que l'hypo-thèque anglaise, d'une manière ou d'une autre, ne sera pas levée. En attendant le référen-dum, toote initiative, même mo-deste, susceptible de donner des arguments aux partisans du « non » est ainsi interdite.

Il faudra cependant que les Neuf tirent les conclusions de l'échec de la conférence de Paris eotre pays producteurs et pays consommateurs de pétrole. Com-ment faire pour reprendre un indispensable dialogue? L'en-treprise, apparemment, n'est pas désespérée; la rupture de Paris

était sans doute difficilement évitable tant les positions de départ des pays industrialisés et des pays du tiers-monde étalent éloignées.

dioignées.

On peut considérer que le bilan est loin d'être entièmement négatif : les positions se sont quelque peu rapprochées et il n'est pas indifférent non plus de noter que les Neuf (ou plustôt la France et ses buit partenaires), qui, depuis la conférence de Washington en février 1974, n'avaient cessé de se heurter à propos de l'énergie, sont parvenus, durant ces dix jours de tractations, à rester à peu près unis. Il serait évidemment heureux pour la Communauté qu'elle prenne l'initiative d'une relance.

Les Neuf examineront s'ils

d'une relance.

Les Neuf examineront s'ils peuvent concent l' quelques concessions supplémentaires afin de rendre entin possible la conclusion d'accords préférentiels avec les pays du Maghreb, et par la même développér leur tentative de « politique méditerranéenne », en panne depuis de longs mois. La situation difficile des viticulteurs et des producteurs de fruits — les principaux produits agricoles intéressant le Maroc, la Tunisie et l'Algérie — rend cependant problématique une amélioration effective de l' « offre » communautaire.

PHILIPPE LEMATTRE. (Le Monde.)

# **VOUS PERDEZ VOS CHEVEUX?** Ce n'est pas irrémédiable...

...si vous agissez sans délai pour conserver ceux qui ne sont pas tombés.

Votre chevelure u'est pas à l'abri des agressims de la vie moderne des agressims de la vie moderne des spécialistes reconnus. Ils estration des sont à votre disposition pour cheveux s'encrassent. Ils ns respirant plus. Vous commances à l'institut Capillaire s'ours charge vous exercises des produits des charges des produits de hasard, mais sur la possibilité d'amélionation.

Entre pour vous et vous remediare des produits de hasard, mais sur la possibilité d'amélionation.

Entre pour vous et vous remediare des produits de hasard, mais sur la possibilité d'amélionation.

Entre pour vous et vous remediare de l'Institut sair l'application pour l'application que l'application pour l'application des province un traitement à l'institut capillaire site pour vous et vous remediare.

Entre pour vous et vous chevelure des produits des produits des produits des produits de l'application pour l'application que l'application que

Scrives on teléphones pour un rendez-vous. L'Institut Capillaire EUROCAP est ouvert sans inter-ruption de 11 heures à 20 haures, le sanzedi de 10 heures à 17 heures

#### INSTITUT CAPILLAIRE EUROCAP (8)

Produits exclusits EUROCAP pour l'hygiène capillaire PARIS : 4, rue de Castiglione. — Tél. : 260-38-84

59 - LULE, 18. rue Faidherbe

51 - HENNES, 12. q. Dugusy-Trouin

13 - MARSEULIE, 58, r Saimt-Ferred

76 - ROUEN, 18, a venue de Brotagne

53 - BORDEAUE, 34, place Gambetts, 761

45-80-88

54 - NANCY, 27, rue des Carmes Tél. 52-05-14 57 - METZ, 2-4, en Chapterue Tél. 154-05-11 21 - DLJON, 19, place de la Liberation Tél. 25-04-27 32 - TOULOUSE 42, r. de la Pomme Tél. 21-06-94 63 - CLERMONT-PERRAND, 46, pl. de Jande 93-67-93 44 - RANTES, 3 bla, place Reptune Tél. 13-31-73

A pou près 400 heures depuis neuf en décembre 1973. Piloté et entre-tenu par professionnel. 6 sièges luss, rusto cabine entièrement pressuriate et climatisée. Equipe-ment moio catégorie I. Prix 275.000 livres Stadresser à : Captain J.J. Bruidcoo, Ceotral Air Services - Birmingham Airport U.K. - Tx : 338742.





SUR LES

#### ossier

# LES GRANDES VILLES SONT-ELLES INGOUVERNABLES?

EST presque un slogan international : les grandes villes sont ingouvernables. Il veut mieux y regarder de près. a Europa a choisi quaire exemples : Gênes. Francfort-sur-le-Main. Manchester et Granoble. Les difficultés et leurs causes sont de nature plus différente de ville à ville qu'on ce pourrait le supposer au départ.

Premier point commun et positif : aucune des quatre grandes villes n'est particulierement frappés par le fléau numéro un de l'Europe à l'heure actuelle, à savoir le chômage, Les chiffres sont inférieurs à la moyenne de chaque pays considéré. La raison doit sûrement en être cherchée dans la variété des ressources

économiques de chaque ville. Autre convergence : à l'exception de Grenoble, les villes accusent une diminution de leur population. Les exsonnes qui en ont les moyens vont vivre à l'extérieux. Les jounes et les vieox restent. Avec eux, les charque sociales augmentent. A Francfort, cette évelution est masquée seulement par le nombre des travailleurs etrangers et de leurs enfants. Phénomèce effrayant partout : l'endettement,

Malgre tout, la banqueroute d'une grande ville apparaît impossible. Manchester fait ses « fin de mois » Maigre rout, la banqueroure d'une grande vine apparant impossible, mauchesser rau ses «un de mon» avec des crédits d'Etat et Francfort avec des emprunts lancès sur le marché privé des capitaux. Dans tous les cas, la part relativement modeste de l'autofinancement pour toutes les grandes tâches communales conduit petit à petit à la disparition de l'indépendance des villes. - G.-H. N.



34 J Maly

r.

 $x_1, \dots, x_d$ 

ADVIENNE GE

440173

CHARLES

elevery.

Gerfreit in

ALCOTO I

. લંગ :\_

94.55 g .5 m

. . . . . .

(metasis)

. .

1.4

417.5

~

HEVEUX

their consider

CAP

 $q_{xx} \leftarrow \phi$ 

有多有力的 高速板

\$250.00

#### FRANCFORT

«Le ventre ouvert de l'Allemagne»

PARTOUT en République fédérale, quand on parle du sort des grandes cités, apparaît le nom de Francfort. Ce n'est ni la ville la plus importante ni la plus riche, ct. pourtant, c'est là, « dans le ventre ouvert de l'Allemagne » (selon le mot de l'écrivain Horst Krusere) que les discussions Krueger), que les discussions sont les plus vives at les plus apres, les oppositions les plus

àpres, les oppositions les plus affirmées.
Francfort est, après Stuttgart, la ville où sont payés les plus gros salaires d'Allemagne fédérale. Elle compte 659 000 habitants (dont 119 700 étrangers), qui occupent 285-982 appartements, dont 12 % sont la propriété de leurs occupants. Les automebiles immatriculées dans la ville sont au uombre de 225 644. Le principal employeur est l'industrie chimique. Le nom-225 644. Le principal employeur est l'industrie chimique. Le nombre des chômeurs représente 3 % de la population active, soit un taux sensiblement inférieur à la moyenne du pays (5,2 %). Francfort n'est certes pas une ville pauvre. Le budget 1975 de la ville atteint 1986 millions de deutentements auvenile calente. la ville atteint 1986 millions de deutschemarks, auxquels s'ajontent 821 millions de recettes domaniales et 1100 millions d'impôts d'erigine communaie (principalement contributions des patentes et impôts sur les revenus). Mals la ville est, ellerevenus). Mais la ville est, elle-même, soumise à diverses contri-butions et doit reverser globa-lement 6400 millions de deutschemarks à l'Etat fédéral et aux Länder. Elle en récupère une partie sous forme de sub-ventions. C'est ainsi due le Land

de Hesse l'a dotée, en 1974, de 135,3 millions de deutschemarks. L'Etat fédéral participe égale-

L'Etat fédéral participe égale-ment, dans une mesure impor-tante, au financement des grands projets de la ville, notamment pour la construction de son réseau métropolitain. C'est précisément à cet égard que se pose, pour le maire de Francfort, Rudi Arndt (qua-rante-huit ans, très dynamique, appartenant à l'aile gauche dn S.P.D. mais très fréquemment en accord avec les jeunes socia-listes de l'extrême gauche), un problème crucial : être obligé de frapper à la porte des seigneurs de Bonn qui, en définitive, de-meurent maîtres des décisions à prendre.

Les dettes de la ville s'élèvent à 1500 millions de deutsche-marks. Dans le budget 1975, le poste « amortissement de la dette » s'élève à 39 millions et le poste « montant des intérêts » le poste a montant des intérêts à à 126 millions. A cela s'ajoutent 600 millions de dettes provenant des entreprises de transport et de distribution d'énergie. Une résorption de cet endettement ne paraît pas envisageable à court terme. Les impôts locaux sont à Francfort plus lourds que dans toutes les autres villes allemandes de même poids. Et des mesures d'économie sont difficilement applicables du fait de l'importance des dépenses incompressibles, Jusqu'à présent, la ville n'a renoncé à aucun de ses grands projets. Seule la construction de son métro, qui a englouti déjà plusieurs milliers de millions de

deutschemarks, a été différée Les doutes se multiplient quant à l'opportunité de poursuivre ce

a l'opportunité de poursuivre ce projet gigantesque. Les hausses de tarif des transports urbains (Tramways et Autobus) qui, en 1974, avaient provoqué des batailles de rue et nécessité le recours à quel-ques centaines de pelielcrs venus du Land veisin de Rhé-nanie-Palatinat, ont été fina-lement acceptées.

C'est d'ailleurs la jeunesse qui cause le plus de soucis au maire Rudi Aradt qui n'a accepté cet office ingrat de premier magistrat de la ville que sur les instances du chancelier Willy Brandt Le ehômage des jeunes a fait remonter la criminalité, qui paraissait en voia de régression. Par ailleurs, la spéculation foncière a en des conséquences graves : elle a multiplié le nombre des immeubles géants à usage commercial qui restent pratiquement inutilisés. De plus, il existe 2000 à 3000 appartements inoccupés faute de locataires rebutés par les prix des loyers. C'est d'ailleurs la jeunesse qui

layers.

Quoi qu'il en solt, M. Arndt estime que l'une des conditions impératives pour assurer la survie de Francfort a été remvie de Franciort a été rem-plie : le I'm mars dernier s été créée une Fédération de l'envi-rennement devant permettre, pour uu assez large périmètre antour de Franciort, de définir et de mattre en œuvre une poll-tique de planification de l'In-frastructure et des implantations industrielles. industrielles.

industrielles.

Villa lugouvernable? M. Rudi
Arndt s'emperte dès qu'il
entend ce met. Il ne serait
jamais devenn le maire d'unc
ville ingouvernable, cit-il. Dans
une grande enquête effectuée
récemment sur le thème de la
peur, il a été le seul à répondre
sans hésiter qu'il n'avait jamais
peur. Mais les habitants de la
ville ce Francfort ne sont pas
tous certains que cela puisse
être considéré comme une garantie pour un avenir meilleur.

G.-H. NEANDER

G.-H. NEANDER (Die Welt)



#### GRENOBLE

En route vers l'autogestion

VILLE d'avant-garde exem-plaire à blen des égards, Grenoble doit sa réputaion au dynamisme de ses industries et à le valeur de ses universités, mais également à la qualité de son environnement. Ces atouts lui ont longtemps vaiu un des plus forts taux de croissance démographique (entre 4 et 5 %). En deux décennies, la population de l'agglomèration (vingt-quatre communes) a doublé. Elle est aujourd'bui de 380 000 habitants (180 000 à Grenoble) avec une proportion de 380 000 habitants (180 000 a Grenoble) avec une proportion élevée d'étudiants (25 000, dont 4 000 étrangers) et de scientifiques (6 0001. Le niveau de vie y est supérieur à la moyenne française. On compte 276 voitures pour 1 000 habitants et on estime que 42 000 logements. restime que 42 000 logements appartiennent à des propriétai-res tandis que 55 000 sont soumis au régime locatif. Le salaire annuel d'un euvrier est supé rieur à la moyenne nationale (ceux d'un cadre supérieur et d'un cadre moyen sont légère-ment inférieurs). L'emploi a été jusqu'ici relativement préservé grâce à la diversité de l'incus-trie.

Cette situation n'exciut cepen-dont pas les laceuts de l'encus-

dant pas les inégalités. Pour les combattre, la municipalité — socialiste, — élue en 1965 et réélue en 1971, développe un vaste programme social. En 1975, sur un budget de fonctionnement de 224 millions de francs, 38 mil-lions — soit 17 % — seront consacrès aux « affaires socia-les ». En dix années, le budget de fenctionnement a plus que

triplé (en valeur absolue). Cet accrolssement est directement lié à la multiplication des équipements collectifs — centres sociaux, résidences pour personnes âgées, crèches, etc. — et à l'augmentation des charges qui en découlent (en dix ans, le personnel du bureau d'alde sociale est passe de 66 agents à 336). L'effort est tout aussi considérable dans le domaine de l'babitat : la Villeneuve — 10 000 log:ments à terme, 50 % déjà occupés — u'a pas été conçue comme une cité-dortoir, mais propose toute une série mais propose toute une série d'équipements « intégrés » où sont multipliées les expériences scolaires, médicales, culturelles.

En tenant compte de tous ces investissements et de ceux qui ont été effectués en 1965 et 1968, ont été effectués en 1965 et 1968, dans la perspective des Jeux elympiques d'hiver (166 milhens d'emprunts à 5,25 % sur trente ans pour des éq ui pe men t s lourds : palais des sports de quinze mille places, anneau de patinage de vitesse, maison de la culture, gare de chemin de fer, etc.), la dette de la ville s'élève aujeurd'hui à 357 millions de francs. Le remboursement des annutés n'est pas excessif : en francs. Le remboursement des annuités n'est pas excessif : en 1973, par exemple, il a été de 28 millions de francs (intérêts : 17 milliens, capital : 11 mil-lions), soit un peu plus de 13 % du total des recettes budgétaires (maximum légal autorisé 30 %).

La programmation des projets dépend essentiellement de l'im-portance des subventions accor-dées par l'Etat. Le système, s'il ouvre aux communes la possi-

bilité de centracter des emprimts garantis, conduit en contrepartie le gouvernement à exercer un contrôle exórbitaut sur les collectivités locales. De plus, cette contribution est illu-

plus, cette contribution est illusoire : en 1973, Grenoble a reçu 10 millions de subventions, mais a dù verser à l'Etat 12 millions de taxes (T.V.A.).

En revanche, l'Etat tend de plus en plus à abandonner aux communes la charge financière de leurs besoins nouveaux. La participation des Grenobiois aux dépenses de fonctionnement et d'investissement sera en 1975 de 40 °c. soit 103 millions sur un budget de 251 millions (la différence est couverte par des taxes rence est couverte par des taxes
— sur les salaires et le foncier
bâtl notamment — reversées par
l'Etat — pour 140 millions, et
par les recettes de certains ser-

par les recettes de certains services municipaux, pour 27 millions).

Le morcellement communal, qui conduit à des discriminations sociales insupportables — en matière d'habitat par exemple, — est une autre source de contestation. Pour ne pas rendre excessive en 1975 la part de chaque habitant, la municipalité de Greneble s'est vua contrainte de surseoir à des dépenses ou à repousser l'ouverture de certains établissements (une hibliothèque, une piscine).

certains établissements (une hi-bliothèque, une piscine). L'exercice d'un réel pouvoir communal qui ne consisterait pas, comme e'est le cas aujeurd'hui, à corriger les insuffisances de la politique natiens le impose une large délégation des res-ponsabilités et des moyens. C'est pourque le maire de Granchie pourquei le maire de Grenoble, M. Hubert Dubedout, se déclare « carrément pour un système sutogestionnaire » et pour une structure d'agglomération « élue structure d'agglomération « élue au suffrage universel ». Il est très peu prebable que la réforme proposée en principe à l'autemne au Parlement sera aussi radicale. Au moins a-t-on le sentiment aujourd'hui, à droite comme à gauche, que le gouvernement a compris que la « cote d'alerte » est atteinte.

BERNARD ELIE



#### GÊNES

Un dangereux dépeuplement

VOICI d'abord la « Fiche express : de Géoes. 300 000 babitants vivent sur une superficie de 230 kilomètres car-

Le réseau de routes et d'autoroutes atteint 500 kilomètres.
L'hygiène publique est déficiente en dépit de la mise en service de quatre dépurateurs d'eau. Douze hôpitaux offrent 9667 lits. 624 écoles — de la materneile au primaire supérieur — sont fréquentées par plus de 136 000 enfants. Une seule université compte plus de 26 000 étudiants. Grimpant à l'assaut des collines, la ville manque d'espaces verts et d'installations sportives : cette cité maritime possède blen peu de piscines, et les quartiers périphèriques ent deux terrains de boules en tont et pour tout contre vingt-neuf courts de tennis pour le quartier résidentjel d'Albaro.

Le mai dont la ville soufre Le réseau de routes et d'auto-

Le mal dont la ville souffre de la façon la plus criente est le dépeuplement : les Génois émigrent en masse et gagnent les petits centres urbains de la les petits centres urbuns de la côte. Rn. 1974, 15 000 habitants ont abandonné la ville. Pour les cinq dernières années, le chif-fre atteint 75 000. Les maladies infectiouses, en revanche, comme l'hépatite virale et la typhoïde, sont en proprès. sont en progrès.

sont en progrès.

Le trafie se reasent de l'existence de 230 000 voitures en circulation. Un mètro, actuellement projeté, pourrait résoudre ce problème mais fi se heuris à des difficultés de financement. Génes va devoir prandre une décision pour la restauration du centre historique. La crise économique a affecté, en tout premier lieu, le secteur de la construction et selon le recensement de 1971, la ville compte 285 000 maisons pour 1 174 000 pièces. Vingt mille maisons sont inoccupées 275 000 personnes habitent les 109 000 demeures privées en qualité de demeures privées en qualité de propriétaires, tandis que plus d'un demi-million de locataires

se partagent 167 000 logements. Il n'existe pas de chiffres officiels sur le revenu par tête. La ville serait, croit-on savoir, au cinquième rang en Italia. La population active — déjà ocou-pée ou en quête d'un premier emplei — atteint 287 000 per-sonnes. Les chômeurs seraient de l'ordre de 60 000. Le secteur le plus sérieusement frappé par la crise est la construction. L'industric de transfermation, qui compte 7 125 entreprises et 73 000 employes, connaît une stagnation. Le commerce (19 000 entreprises et 56 000 employés) traverse une phase de légère re-prise tandis que les firmes de transports et les communica-tions (52 000 travailleurs) con-naissent un fléchissement d'activite.

Des estimations non officielles font état d'environ 7 500 banlieusards travaillant chaque jour en ville. Le phénomène tient particulièrement su fait que la cité s'allonge sur un front de mer de 33,5 kilomètres. De nombreuses industries sont ins-tallées au centre, et les em-

ployes doivent venir chaque jour de la périphèrie est ou ouest ou du val Polcevere. Des milliers de travailleurs doivent parcourir des distances encore plus considérables pour gagner les deux autres côtés du triangle indus-triel (Turin-Milan).

L'administration de la ville, dominée durant vingt-cinq ans par la démocratie chrétienne, qui forma d'abord des coalitions de centre droit, puis, plus vé-cemment, de centre gauche, vient d'être assumée par une alliance socialiste - communitie Les nouveaux venus disent, dans leur programme politique, cu'ils entendent faire payer les taxes à tout le monde, briser le clientělisme et la spéculation. Tou-tefois, la ville doit faire face à un déficit du budget qui ang-mente vertigineusement, et recourir à des prêts portant sur des dizaines de millards de lires.

Dans le budget de 1974 le poste consacré au rembourse-ment des prêts est passé à 50 milliards de lires tandis que près de 13 milliards vont à l'éduca-tion et à la culture, 29 milliards aux actions et interventions économiques et 4 milliards à la sécurité publique.

FABRIZIO CARBONE



#### MANCHESTER

Cent mille habitants de moins

ONNUE peut-être surtout pour ses deux équipes de football — City et United — et pour le canal accessible aux gros navires qui la relie à la mer, Manchester est la sixtème ville du Royaume-Uni

Elle ne compte plus actuelle-ment que 530 000 habitants, solt 100 000 de moins qu'il y a dix ans. Cette regressien refléte la transformation de ses activila transformation de ses activi-tés et aussi, pour une part, le reflux vers les environs d'une fraction de sa population, en quête de verdure : un phéno-mène illustré par la transhu-mance quotidienne de queique 160 000 banileusards qui enva-hissent chaque jour la cité. Un résident de Manchester sur trols habite un logis qui lui

appartient. Une famille sur trois possède une automobile La ville est elle-même propriétaire de 97 000 logements — maisons mdividuelles ou appartements — dont 22 000 sis dans la périphérie surpeuplée.

phérie surpeuplée.

Il y a dix ans, la dernière filature de coton a fermé ses portes. C'était la fin d'une ère. Aujeurd'hul, on trouve bien encore quelques industries légères, mais le gros de l'emplei est fourni par les secteurs du commerce et de la distribution, avec la banque et les assurances, attifées en ces lieux qui constituent un centre vital pour tout le Nord-Ouest du pays. Les dernières statistiques fent apparaitre un total de 11 702 chômeurs. Administrer une collectivité d'un demi-million de personnes, evec la charge de pourvoir à leur logement, à l'amélioration de leurs conditions de vie, aux besoins éducatifs, n'est pas une petite affaire. Le budget de la petite affaire. Le budget de la municipalité s'élève, pour l'exer-cice en cours, à 230 milliens de livres, dont 70 millions couverts par l'aide de l'Etat et 90 millions par les loyers et les redevances diverses. Le restant, soit 70 mil-lions, sera fourni par les contribuables, qui sont au nombre de 200 000 dont 164 000 particullers. Le montant de la dette munici-

Le montant de la dette municipale est de 420 millions de livres, chiffre qui comprend des engagements contractés pour des services qui ue sont plus sous le contrôle de la ville (autoronte et eaux). Un total de 51 millions de livres est inscrit dans le budget de cette année pour l'extinction de dettes.

Au long des dernières décennles, le gros des efferts s'est porté sur la lutte contre les taudis. Depuis la guerre, 80 000 maisons out ainsi eté démolles et 250 000 personnes relogées. Le conseil municipal espère que l'exécution du programme prévu serà à peu près achèvee pour la fin de l'année. Ensuite, en in de l'année. Ensuite, en s'attaquera à la renovation des nents amendables.

L'heure n'est évidemment pas aux grands projets de prestige. Il y en a pourtant un en cours de réalisation : lancé par la municipalité en association avec une compagnie immobilière, il vise à doter Manchester d'un centre commercial qui sera l'un des plus importants d'Europe.

Des entreprises aussi ambitieoses ne sont plus concevables dans les circonstances économidans les circonstances économi-oues actuelles : la ville n'en a pas les moyens et l'autorisatien de l'Etat lui serait refusée. En conséquence, aucun plan n'est mis à l'étude s'il ne bénéficie pas d'une priorité absoine. Et la construction de nouvelles accels la construction de nouvelles écoles, le conseil doit remettre à plus tard d'y songer,

a plus tard d'y songer.

Le coût des services municipaux a grimpé en flèche ces dernières années (du fait, en grande partie, de l'inflation) et le public sent passer la netc. L'argent rentre pourtant sans trop de difficultés dans les caisses : le contribuable récrimine, mals il paie, car s'il ne s'exècute pas il est trainé devant les tribunaux. es tribunaux.

Le défaut de paiement des loyers met le conseil municipal dans une situation plus embardans une situation plus embarrassante : le locataire défaillant
peut, certes, être expulsé, mais
il doit ensuite être relogé à titre
de sans-abri. Sur les 21 millions
de livres attendus de levers, il
y a donc une part d'arrièrés non
négligeable et en fin d'année
le conseil sera obligé de faire
une croix sur quelque 250 000 £
irrécupérables.

Jusqu'à il y a deux ans, l'Etat
u'était pas généreux envers les
grandes villes appauvries et mal
équipées. Depuis l'avènement
des travaillistes, elles sont mieux
placées pour recevoir des sub-

placées pour recevoir des sub-ventions et bénéficient en prioventions et bénéficient en prio-rité du programme d'aide à l'urbanisme. Mais pour Man-chester, comme pour les autres, il faudrait bien davantage. Aux yeux du conseil muni-cipal (que contrôlent les travail-listes), le problème du legement garde la priorité. Quarante mille maisons ont besoin d'être amé-

malsons ont besoin d'être amé-liorées. Le conseil envisage d'en rénover 3 000 par an selon un plan échelonné sur les quinze

un plan échelonne sur les quinze prochaines années. Il souhaiterait aussi accroître les emplacements réservés aux loisirs. Manchester a un pour-centage d'espaces verts inférieur à la moyenne nationale. Cette carence est même à l'origine des problèmes de la municipalité. Cherchant un melleur environnement, les familles pourvues de ressources autonomes sont par-tles au loin sans se soucler du sort de ceux restant sur place et qui — personnes agres, famil-les uombreuses — appartiement aux catégories de la population ayant le plus besoin d'êtra

Maigré toutes ces difficultés, les édiles de Manchester sont fier: des résultats de leur administration. Ils répudient la thèse selen laquelle les grandes villes ne sont plus gouvernables : leur cité ne fournit-elle pas la preuve du contraire ?

CHRISTOPHER WARMAN

#### COLLOQUE SUR LE REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL

PARIS PALAIS DES CONGRÈS

27 MAI-LE REDEPLOIEMENT INTERNATIONAL DE L'INDUSTRIE FRANCAISE.

28 MAI-L'INDUSTRIALISATION FRANÇAISE: AUJOURD'HUI ET DEMAIN.

29 MAI-LA CONCERTATION ENTRE L'ÉTAT ET LES AGENTS ÉCONOMIQUES POUR L'ÉLABORATION DES POLITIQUES DE REDEPLOIEMENT.

POUR OBTENIR LES PROGRAMMES ET CARTES DE PARTICIPATION S'ADRESSER AU:

SECRETARIAT GENERAL DU COLLOQUE REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE 101, rue de Grenelle, 75007 Paris Tél. 551,17.36 - 551.52.49

PARTE DI CINCUL

÷

pays européens.

E panorama des gestions à court terme compa-rées de l'Allemegne de l'Ouest, de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie est réalisé par une équipe de conjoncturistes européens nvec la collaboration de Ca-Ont été selectionnés six in-

dicateurs (taux de croissance da la production industrielle prix. è le consommation teux de chômage, équilibre des echanges commercioux, goulets de production et investissement, degré da sensibilité eu marché international). Les quatro premiers font l'objet de graphiques, de manière é montrer eussi nettement que possible le position relativa de chaquo pays. Ce qui per-met ensuite de les noter (pour les dour derniers indicateurs ou se limitera à ces uotes).

obteuues par regroupement des résultats eutour des trois objectifs majaurs d'une bonne gestion é court terme : e) croissance le plus fort essible: b) croissance de possible: D) Clussesson et bonne qualité linflation et taux da chômage limités) : c) croissance pouvant être maintenue (rythme d'investissements suffisant, échanges équilibras, degre da sensibi-lité eu marché international

prochaine? Notre graphique des productions industrielles

permet de constater, certes, non

une remontée male une moindre

dégradation dans les quatre grande

En Allemegne, et c'est lé un fait

nouveau remerquable, il y a même pour la première fois baisse du

teux de chômage corrigé des

ment, autre signe tavorable, les

offres d'emptol eugmentent tou-

jours : elles sont remontées ainsi

de cent quatre-vingt-quatorze mille à fin décembre à deux cent

soixante milia é fin mera, ce qui signifierait que les chefs d'entre-

On constate une reprise des com-

mandes des biens d'équipement

dapule le début de l'année 1975.

Toue ces lells sont concordants et

semblent sinsi confirmer les quel-

ques espoirs qu'on pouvait nourrir

à le euita des Indications partielles

disponibles au début du mois

Melheureusement, l'exemen de

le altuation des Etats - Unis, la

deuxième pays à avoir projeté,

n'est pas aussi réjouissant. Certes,

tout comme en Allemagne, on

#### de masse critique PEUT-ON espérer une reprise prochaine ? Notre

fevorables : plafonnement des des, baisse des taux d'intérêts, la prime rate se situant meintenant é 7,25%, et cependant le production continue à baisser encore plue au premiar tri-mestre 1975, le produit national minuant au rythme annuel de 10 % et le chômege se reppro-

L'ITALIE REPREND SON CONTROLE

chant des 9 à 10 % de le popula-

Ainsi, el l'Allemagne apparaît de plus en plus comme pouvant être le moteur d'une reprise occidentale. les Elate-Unis, eux, menacent toujours encore de l'hypothèquer : car non seulement leur production ne reprend pas male de plus, an raison de la baisse du doller, certaines de leurs industries commencent à géner sériousement laurs homologues européens. C'est le cas de l'Industrie textile américaine, qui profite de le baisse reletive du coût de le main-d'œuvre et d'un prix de naphta favorable, ou encore de l'Industria eéronautique l

netional, qui reste difficile et qui n'apportere guère de soutien avant

la Grande-Bretagne et le France eherchent é maintenir leur ectivité et à éviter le décrochage. Elles ne peuvent elles-memes relancer franchement et essayent tant blen que mai d'assainir leur situation.

Le succès reletif obtenu per l'Ita-

lle se confirme : il est surtout net pour la balance comm repproche rapidement de l'équilibre, at, dans une moindre mesure, pour l'Infletion. La stratégie appfiquée est comperable à celle de le France : austérité générale imposée avec vigueur, mais tempérée par un certain nombre d'actions sélectives blen choleles, eppliquées dans les secteure les plus sensibles, construction et agriculture, ce qui est une méthode pour échapper peu é peu au cercle vicieux dans lequel elle paraissait enfermée. Ajoutons aussi qu'elle met de son côté le facteur psychologique, qui n'est nullemant négligeable dens les circonstances ectuelles. La remboursement anticipé de 500 millions de dollars de sa dette à l'Allemagne lui e déjà permis de retrouver une certains oredibilité internationale. La récente suppression des cautions à l'importation l'e encore renlorcée tout en étant tavorable é un soutien de l'activité par la réinjection des 1 200 millards de lires que cette mesure mmobilisait à le Banque centrale.

UNE GRANDE - BRETAGNE TOUJOURS FLOTTANTE

Si sa production industrielle a chuté très fortement, l'Italie a du moins su en tirer quelques bénéfices. Ce qui est encore loin d'être le cas pour le Grande-Bretagne, dont la eltuetion contraste de plus en plus evec celle de l'Italie ; pour l'infletion d'ebord, où il y e divergence accentuée (comme le montre notre graphique). Faute de pouvoir meitriser des saleires qui eugmentent à un rythme de plus de 30 % le Grande-Bretagne contrôle de moins en moins sa situation,

La récente présentation du budget le 15 evril, qui eurait dù être l'occasion d'une mise eu point cleire de la politique économique, a flustre le difficulté qu'il y e dans un tel contexte à définir des orientations termes, Ainsi la Grande-Bretagne e peu d'espoir, à court terme,

#### relance de sortir du dilemme relance-intiation dans lequel elle est enfermée. Et les résultats qu'ella peut ettein-

dre sur certains points, ainsi mellieur taux de couverture du commerce extérieur obtenu sans beauçoup de mêrite par une contraction des importations, restent encore beaucoup plus fragiles que dans les eutres pays. . A tortiori, elle ne peut guère contribuer é l'assainissement et à certes toute modeste, i'Italie et plus

le reprise mondiele, comme es-sayent de le telre d'une manière, encore le France. Cette demière vient de marquer, avec les mesures du 23 evril, une nouvelle phase de son action, et peut-être même un changement de stretegle : en effet, jusqu'é présent, elle mettati au premier plan de ses objectifs le rétablissement de sa balance commerelale et le réduction de l'infletion Les résultats sont bons sur le premier point, puisque, comme le montre notre graphique, l'équilibre est pratiquement etteint é fin mars, cet équilibre demeure néanmoins frapile pulsque obtenu, comme dans les autres pays, par une réduction de l'activité et des importations.

Les résultata da le lutte contre l'inflation sont beaucoup moine probants et moine repides que prévu. Or l'activité, par contre, a chuté devantage et le chômage e'est eccru plus tortemant que ne l'escomptait le gouvernement français. Le risque de décrochage permanent de l'ectivité est nant réel, comme l'ettestent les derniere pronostics des chefs d'entreprise qui envisagent de réduire leurs investissements de 1975 de 3 à 4 %a.

Comme nous l'avons vu plus haut, le relance internationele que prévoyalt le gouvernement pour prendre lui-même des mesures sans merciale tarde à se produire.

SEULS. LES ETATS - UNIS PEUVENT FAIRE LE POIDS

Le changement de cep du 23 avril an France mise essentiallement sur le rélance par les invessements. La manœuvre est déficate car il taut faire investir les cheis d'entreprise à contre - courant alros que les marchés sont menacés, l'équipement sous - utilisé. l'endettement élevé et l'aut cement obéré. On leur demande de faire un pari our l'evenir.

Pourtant l'Allemagne semble commencer à réussir dans cette voie. Le détaxe fiscale temporaire de 7,5 %, complétée, à le différenee de le France, per les mesures de déficit budgétaire et une réinlection très forte du pouvoir d'echet, semble propre à reisnos le consommation, et le production en faisant contrepoids au relentissement de le demande externe.

Il est probable que le Frence sere amenée, à bref délai, é compléter son dispositif dans le même sens melgré le risque d'inflation qu'it comporte. Elle pourra ainsi, en cas de réussite, rentorcer aussi la relance de l'Aliemagne par un etfet International absolument indispensable pulsque le point faible du dispositif ellemend réside dens le piafonnement, sinon le recui, des

Meis le France et l'Allemagna euront-elles la masse critique suf-fisante pour c'erracher à un cercle vicieux, alore que leure économies sont liées à l'ensemble du système économique occidental ?

On peut en douter. Seuls les Etats-Unis peuvent faire le polds el permettre d'atteindre la masse critique de le relance occidentele. Or, comme nous l'evons vu plus haut, leur croissance tarde, si bien que le reprise tranche n'est pas encore en vue et qu'il est probeble que durant le plus grande partie de l'année 1975, la situetion occidentale restere encore difficile.

MAURICE BOMMENSATH.

#### NOTATION DES GESTIONS À COURT TERME COMPARÉES

| 1                   | Married Street, or other Publisher, |        |                           |           |                                                |
|---------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| ISSANCE             | Pinx* k                             | Employ | Capacité<br>de production | Extendes. | Semilalinet<br>Interpetional                   |
|                     | +                                   |        | +                         | +++       | ++                                             |
|                     | :: ( <del>3.</del> );               |        |                           | 40        | (5) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 |
|                     | —<br>Defendan                       |        |                           | ++        | +                                              |
| ·— ·—               | . <del></del>                       |        | <u>.</u>                  | +         |                                                |
| Z-ci Yami "A. Fizza |                                     | _      |                           | _         | <del></del>                                    |
|                     |                                     | +<br>  | +<br>                     | + +<br>   | + + +++<br>+ ++<br>+                           |

(\*) La seurchilité interpationale, appréciée par repport à la structuré des échanges n'est pas comparable d'un pays à l'autre. Pips elle est élerée, plus elle constitue nu haudicap pour la gestion à court terme.

#### I. — TAUX DE CROISSANCE INDUSTRIELLE

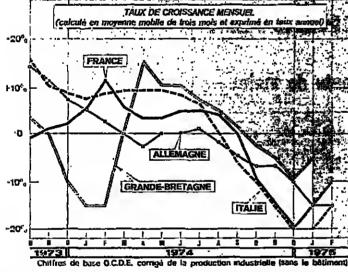

Le recut des productions industrielles se poursuit dans les quatre pays, blen que tendant à s'inflèchir nettement à partir de janvier 1975. La Grande-Bretagne revient à nn sythme de décroissance annuel de —5 C, ta France à —10 S et l'étaite à —15 %.

# II. — ÉVOLUTION DES PRIX

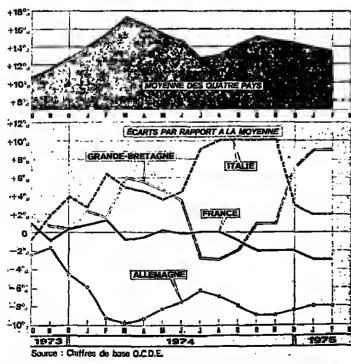

Le sythme moyen d'inflation est toujours en baisse et se situe, à fin février, à 13,5 %. La France et l'italie améliorent légèrement teur position avec des taux d'inflation respectifs inférirurs à 11 % et à 15 %; u en est de même pour l'Allemagne avec un taux de 3 %. Seote la Grande-Bretagne va toujours à contre-courant, avec une inflation de pins de 23 % !

#### III. - NIYEAU DE L'EMPLOI



Les taux de châmage out encore augmente, en mars, en France (4,3 %), en Grande-Bretagne (3,2 %) et probablement aussi en Italie. En Allemagne, en revanche, si ou tient compte des corrections sonnières, on observe un léger retournement, qui coincide avec nue

#### ÉCHANGES EXTÉRIEURS

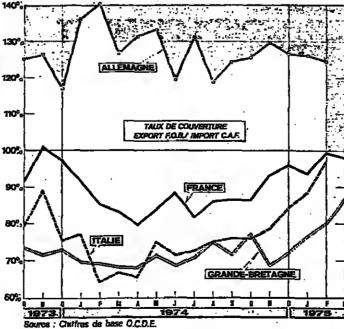

Le retour à t'équilibre se généralise. Après la France, qui confirme son redressement avec un taux de converture prochs de 198 %, l'Italia et la Grande-Bretagne, à teur tour, se rapprochent de l'équilibre avec des taux respectifs de 97 % et 87 %. Rappelone que les taux O.C.D.E. sont calculés FOE-CAP.



La croissance seule, à moinz d'être effrénéa et accompagnée des nuisances que l'on connait est donc insuffisante à résoudre le problème de l'emploi.

Il faudra donc recourir à des mesures qualitatives redéfinis-sant le mot « plein emploi ». Ce sont d'abord des mesures qui sont d'apord des mesures qui tendent à diminuer la durée du travail, par exemple : réduction de la durée sffective du travail à quarante heures par semaine, abaissement de l'âge de la re-traite, sous certaines conditions, généralisation du travail à temps partiel, etc.

Ce sont ensuite des mesures qui visent à améliorer les conditions de travail et qui sont, elles-mêmes creatrices d'emploi. C'est un sujet qui me paraît personnellement très important. Il s'agit d'améliorer les conditions de travail avec les intéressés eux-mêmes, qui dolvent, à cet effet, disposer de crédits d'heures pour s'exprimer et donuer leur avis sur leurs conditions de travail en présence de leur encadrement et de leurs représentants. Ceci intéresse en France selze millions de salariés.

#### La lutte contre l'inflation

Nous avons chiffre globale-Nous avons chiffré globale-ment l'impact de l'ensemble de ces mesures dans notre groupe : elles nous permettent de satis-faire l'objectif de 0,5 % à 1 % de créstion d'emplois par an dans un contexte de croissance générale de 4 à 5 %. Mais leur-coût est considérable et pas sup-portable dans l'état ectuel de nos markes. Elles na pourront portante dans l'état ectuel de nos marges. Elles nu pourront donc être appliquées qu'à deux conditions: application progressive, obligation pour l'Etat de faire respecter les nouvelles règies du jen par toutes les antreprises, par voie légale, afin qu'il n'existe pas de distorsion su niveau des conditions de congre reace des conditions de concur-rence industrielle. Cette ques-tion dépasse même le cadre strictement national.

Après l'emploi, la iqtte contre

l'inflation est un objectif natio-nal auquei doit et peot partici-per l'entreprise. Si la croissance est trop forte, le montant des investissements pour répondre à la demande devient déraisonna-ble, ainsi que le niveau de l'emprint, par rapport à la struc-ture du bilan : la seule solution reste l'augmentation de l'autofi-nancement qui ne peut s'obtenir que par l'augmentation des prix de vente.

APRÈS L'OPÉRATION SURVIE

En sens inverse, le « refroidis-sement » qui aboutit à une ré-cession brutale peut être aussi un facteur d'inflation; si le niveau de la demande devient nettement inférieur à la capanettement inférieur à la capacité de production, comme c'est le cas aujourd'hul, les cotts unitaires de production augmentent fortement par suite du nonétalement des frais fixes : l'entreprise ne dégage plus alors l'autofinancement indispensable au palement des charges financières et des investissements d'entretien et de productivité : le seul remêde pour la survie passe alors aussi par l'augmentation des prix de vente. C'est pourquoi le retour rapids à une croissance entre 4 et 5 %, loin d'être inflationniste, peut sans donte, au contraîre, aider à contenir les coûts et nous éloigner de la stagnation et de ses unisances.

L'entreprise doit naviguer à vue entre les récifs, tout en gardant le cap sur les objectifs à long terme. Les nouvelles procédures de gestion permettant des décisions très rapides seront des de de l'économie de guerre celles de l'économie de guarre qui exige une mentalité de « sanveteur », une connaissance parfaite des indicateurs à court terme et un retour à un très strict contrôle des dépenses.

ANTOINE RIBOUD.



Redaction : Pierre Droui Jecqueline Grapin (= la Monde e). Piero de Garzarolli Gianni Gambarotta (\* la Stampa »), John Greig. coor donnateur, David Spanie (\* The Times -), Fritz Wirth, Elmar Biebl (Die Welt =). Publicité : Michel Gérard (« le Monde »), Riccardo di Corato (« la Stampa »), Garry Thorne. coordonnatear (. The Times s). Dietrich Windberg (« Die Welt «). Copyright « le Monda ».

ar Gran

rateria filosofia

 $\mathrm{cr}(S^{k} \alpha) \leq 1 \leq 1$ 

A to

4-25 D.7.1

Advis

NATION OF 44.0

.5555

14 J. C

· · <del>ja</del>n i are to

1000

49 .12

1. 616 1111

Ç.,.;

28 - 2 - 34

ig promot

ter ment

9.15 10 . ....

en a maria.

DRICE SCHARWING

SURVE

Europa N

permanente des ministres de l'éducation des Laender.
L'examen des grades académiques est fait généreusement mais scrupuleusement. Ainsi le service central de Bonn a-t-il récemment exclu de ses listes dix obscures « fabriques de docteurs » britanniques. Le transfert des grades de docteurs est relativement facile. Le doctorat est reconnu presone automati-

relativement facile. Le doctorat est reconnu presque automatiquement, mais dans la forme ecrite usitée à l'étranger comme « P.H.D. », et non « Dottore » ou « Doktor » .

La reconnaissance des diplômes scolaires dépend aussi des ministres de l'éducation. Toutefois, la plupart du temps, les universités décident seules d'accueillir ou non les étrangers. Selon quelques critères précis—ainsi, si un Egyptien titulaire d'un bachot « littéraire » n'a pas le droit d'étudier la médecine dans sa patrie, la République fédérale n'est pas libre, elle non plus, de lui en donner l'autorisation.

Pour la médecine, il est fatt

Pour la médecine, il est fait

Four la médecine, il est fait appel aux autorités supérieures de la santé publique. Mais, dans les secteurs non académiques, il se présente aussi peu de difficultés. La République fédérale défend, depuis longtemps, l'opinion que toute personne ayant exercé son métier à l'étranger pendant de longues années doit aussi avoir le droit de l'exercer en Allemagne.

Le système d'expertise a fait ses preuves, et le Conseil de l'Europe a recommandé aux autres pays de s'en inspirer. Mais les experts ont aussi une tâche peu agréable : celle de dépister les certificats falsifiés. C'est ainsi qu'à Hambourg un Africaln a dû cesser récemment un commerce florissant de certificats de cè genre.

H. J. MELDER

(Die Welt.)

# UICONQUE a acquis à l'étranger un diplôme universitaire, un titre académique, ou una qualificati on professionnelle sérieuse peut être à peu près certain qu'en République fédérale la reconnaissance de ses titres ne lui sera pas refusée, qu'il soit Allemand ou non. La libéralité est, à cet égard, traditionnelle en Allemagne. Les processus de reconnaissance ne aoulévent pour ainsi dire pas de problèmes, blen qu'il n'existe rien de « légal », donc aurun accord dit d' « équivalence ». Peutétre est-ce une chance... ? Il n'y a guère qu'en matière d'établissement des médecins qu'il existe, après des préparatifs qui ont duré dix années, une ligne de conduite légale de la Communauté européenne, laquelle il est vrain'est pas encore entrée en vigueur. En outre, trois conventions européennes sur les diplômes de bacheliers, la recounaissance des temps d'étaide et les certificats académiques ont été signées. Mais il convient de les interpréter plutôt comme des déclarations d'intentions apportant peu de règlements concrets.

Les nationaux et les étran-gers qui, après des études uni-versitaires à l'étranger, veulent travailler en République fédé-rale doivent obtenir du minis-tre compétent de l'un des onze Laender l'autorisation d'exercer leur profession, ou de se pré-senter avec leur qualification professionnelle : les dossiers sont examinés cas par cas

La procédure n'est cependant pas déclenchée à la suite de chaque demande. Les adminis-trations des Laender s'appuient sur les expertises modèles du service central pour les ques-tions d'éducation à l'étranger, qui est rattaché à la Conférence

#### Beaucoup de libéralisme De nombreuses chicanes

LIBERTÉ DE CIRCULATION ET VERROU DES DIPLOMES

#### ES ressortissants étrangers déstrant exercer en France certaines professions exi-geant un haut niveau de quali-fication se heurtent ancore à un certificat est ouverte exclusivecertificat est ouverte exclusive-ment aux étidiants de quatrié-me année de licence. Les étran-gers, quel que soit le diplôme dont ils sont pourvus dans leur pays d'origine, ne peuvent obtenir une équivalence supérieure à la deuxième année de licence franfication se neurent encore 2 un grand uombre de chicanes. L'architecte étranger voulant s'installer dans l'Heragone doit faire une demande individuelle. En cas de réponse positive, la liberté d'exercice lui est accordée sans difficulté. Cependant, les architectes étrangers désirant. deuxième année de licence fran-çaise et celle-ci dolt être de-mandée au président de l'uni-versité ou l'étudiant désire s'inscrire. Par différence avec la médecine, cette sévérité s'ex-plique par les particularités des différents droits nationaux. Une tradition foodée sur la récipro-cité veut toutefois que les avo-cats étrangers puissent à l'occa-sion venir plaider en France, assistés d'un confrère français. Les nombreux obstacles rele-vés ici s'expliquent par l'exis-tence en France d'ordres pro-fessionnels contrôlant l'exercice et l'accès aux professions les architectes étrangers désirant tout de même obtenir un diplôme français — soit pour faciliter leur intégration dans la faciliter leur intégration dans la profession, soit pour poursuivre des recherches — sont généra-lement admis directement en troisième cycle, c'est-à-dire en cinquième année — sur six — des écoles françaises. De plus, des directives en préparation à Bruxelles devraient ouvrir pro-chainement aux ressortissants

Bruxelles devraient ouvrir pro-chainement aux ressortissants de la Communauté européenne les portes de certaines fonctions officielles, encore réservées aux seuls ressortissants français : architectes des bâtiments civils, de l'Etat ou des palais natio-naux, par exemple. et l'accès aux professions d'architecte, de mèdecin et d'architecte, de mèdecin et d'avocat.
Les enseignants de nationalité étrangère peuvent être nommés par l'Etat professeurs dans une université française sur proposition de l'une d'entre elles et du comité consultatif des universités. Il s'agit d'une dérogation exceptionnelle au statut de la fonction publique. Les nominations tiennent compte des titres universitaires des postulants et de leurs travaux scientifiques. Les étudiants étrangers dési-rant préparer un diplôme fran-çais de docteur en médecine peuvent obtenir une dispense de scolarité équivalente aux quatre premières années d'études au maximum. Encore leur faut-il auparavant avoir subi avec suc-cès les sévères émeuves de élas-

tifiques. auparavant avoir subi avec succès les sévères épreuves de classement organisées pour leurs camarades français à l'issue de la première année. Mais la liborté d'établissement des médecins, décidée récemment à Bruxelles, doit permettre à ceux-ci d'ouvrir, quelle que soit leur nationalité, un cabinet dans l'un quelconque des neuf pays de la Communauté européenne. Il n'existe pas de règles juri-diques limitant l'obtention en France, par les ressortissants étrangers, d'un titre d'ingénieur. Les directeurs d'écoles accor-dent des équivalences en fonc-tion du niveau des études atteint par les can d'id at s. Les em-ployeurs apprécent de leur côté. ployeurs apprécient de leur côté librement la valeur des diplomes d'ingénieurs des ressortis-sants étrangers qu'ils embau-chent. Le certificat d'aptitude à la

BERTRAND LE GENDRE

#### **GRANDE-BRETAGNE**

#### La fin de la suprématie

# OUE or soit chez les mede-cins, chez les juristes, ou ailleurs, on a depuis longailleurs, on a depuis longtemps abandonné, en GrandeBretagne, la conviction que l'on avait de l'indéniable suprématie britannique. John Bull et lord Palmerston vont se retournar dans leur tombe, mals la plupart de nos corps professionnels ont favorablement accueili l'idée de la reconnaissance mutuelle des diplômes dans tous les pays de la Communauté européenne. Cuand en 1981, M. Macmillan

Quand, en 1961, M. Macmillan quand, en 1961, M. Macmillan annonça la candidature de l'Angleterre à l'entrée dans la C.E.E., le Dr Elston Grey-Turner, de l'ordre des médecins, procèda à une sèrie d'investigations qui conduisirent à l'admission de la Grande-Bretagne en qualité d'observateur à la commission permanents des médecins de la Communauté européenne.

Communante europeanne.

Il fait aujourd'hui remarquer que cette association joua un rôle extrémement important durant les années de négociation qui ont conduit à une reconnaissance mutuelle. Elle sera probablement effective à la fin de 1976 plaçant ainsi le corps médical au premier rang dans ce domaine. Au cours des trois dernières années, les médecins britanniques ont occupé les trois postes les plus importants au comité permanent et de nombreuses discussions, parmi les plus décisives, ont eu lieu à Tavistock Square, dans les locaux londoniens de l'association.

Le Dr Grey-Turner souligne qu'une reconnaissance qui ne Le Dr Grey-Turner souligne qu'une reconnaissance qui ne serait pas rapidement suivie d'une coordination, notamment pour les honoraires, n'aboutirait qu'à un exode des médecins vers les « postes plus iutéressants » qu'ils pourraient trouver ailleurs en Europe, La Grande-Bretogne est le seul prevament. Bretagne est le seul pays-mem-bre à avoir nationalisé la santé

et beaucoup de médecins préfé-reraient exercer dans un système médical non nationalisé. Nombre d'entre eux déplorant la dispa-rition progressive des lits privés dans les hópitaux. Aussi, le nombre de médecins décidés à partir exercer ailleurs en Eu-rops le jour où le reconnaisrope, le jour où la reconnais-sauce des diplômes prendrait effet, s'est-il multiplié.

effet, s'est-il multiplié.

Une enquête menée en Belgique, et qui sera publiée prochainement, fait apparaître la différence considérable qui existe entre les gains des médecins britanniques et ceux des autres pays d'Europe. Le docteur Grey-Turner n'en est pas moins convaincu de l'équivalence des niveaux de compétence dans toutes les universités d'Europe, bien qu'il é met te cependant quelques réserves pour l'Italie où les effectifs sont beaucoup trop importants.

Les architectes montreraient eux aussi, semble-t-il, une cereux aussi, semble-t-il, une cer-taine réticence à reconnaître l'équivalence de leurs diplômes avec l'Italie. Ainsi M. Alexander Gordon, l'ancien président de l'Institut royal des architectes britanniques, considère que l'on fait une certaine confusion en Italie, entre architectes et ingé-nieurs, certains cours dits d'ar-chechure ne correctate en fainieurs, certains cours dits d'archecture ne comportant en fait
qu'une maigre part d'enseignement de cet art, «plaqué» en
quelque sorte à la fin des
études. Les Fachhorschschules
allemandes l'inquiétent aussi
quelque peu, en préparant en
cinq ans un diplôme qu'il faut
sept ans pour obtenir ailleurs.
Mais l'association, dans son ensemble, accueille favorablement
la reconnaissance muitelle et
se déclare prête à sacrifier un
peu de l'autonomie dont les architectes bénéficient en GrandeBretagne — l'Etat exerçant dans Bretagne — l'Etat exerçant dans les autres pays un contrôle plus serré — pour faire un pas vers

l'Europe.

Les juristes quant à eux, nous indique Miss Babett Brown, de la Société de droit, représentant la profession, sont prêts à accueillir dans leur pays les accueillir dans leur pays les autres membres de la Commu-nauté européenne. On a beau-coup débattu de la possibilité de donner aux avocats étrangers de donner aux avocats étrangers des chances de plalder à la court. Mais la reconnaissance des qualifications n'a pas été abordée, la divergence des systèmes juridiques rendant une telle éventualité impossible acquellement. Les choses évolueront sans doute progressivement avec la formation d'associations internationales de juristes, spécialisées chacune dans certains aspects particuliers de la loi. Scules à s'opposer à l'idée de reconnaissance mutuelle : les infirmières. Miss Eve Bendall, qui les représente, a récemment les représente, a récemment déclaré que leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté pourrait conduire à la présence en Grande-Bretagne d'infir-mières dont la connaissance de la largue anglaire parait joursla langue anglaise serait insuf-

TIM DEVLIN

#### ITALIE

# EUROPE tatonne encore pour reconnaître les études faites dans les pays qui la composent. Les ministres de l'éducation de la Communante se saisissent périodiquement du problème, promettent une « charte » pour le régier, et l'on s'en tient là. La dernière réunion s'est close sur un engagement solemnel et un nouveau renvoi. Même les sentences de la Cour de justice de la Communant en parviennent pas à faire avancer les choses.

avancer les choses. Un exemple : la Oour-a été appelée à se prononcer sur le recours d'un citoyen néerlandals, titulaire d'un diplôme belge, mi titulaire d'un diplôme belge, qui avait demandé à être admis a l'ordre des avocats de Bruxelles. La requête avait été rejetée en raison de sa nationalité. La Cour de justice a estimé qu'en raison de l'article 52 du traité de Rome on ne pouvait pas re-

Seulement avec l'Autriche fuser à un clioyen d'un Etat membre le droit d'exercer libre-ment sa profession dans un au-tre Etat. Elle a ajouté que cette disposition était d'application immédiate et n'exigeait pas d'ar-sités existeur d'exigeait pas d'arimmédiate et n'exigeait pas d'arrètés spéciaux d'exécution. Un
tel jugement porte sur deux
questions distinctes: la nondiscrimination quant au libre
exercice d'une profession et la
reconnaissance réciproque. Le
premier problème a été réglé sur
le papier — car en pratique rien
n'a été changé a la situation
existante. Le second est encore
sans solution, les ministres ne
partenant pas à en trouver une.
Aussi la situation en Italie estelle la sulvante: le ministre des elle la sulvante : le ministre des affaires étrangères dispose d'une liste des diplômes de fin d'études secondaires des différents pays européens, et des diverses facultés auxquelles ils donnent accès Lorsqu'un citoyen étranger

sollicite son inscription à l'uni-versité, les conseils de faculté décident, en fonction de cotte liste, s'ils peuvent admettre directement le postulant, procé-der à des examens compièmen-teires ou encora grierr un berder à des examens complémen-taires, ou encore exiger un bac-calauréat italien. Il en va de même à la fin des études supé-rieures. Les recteurs, au vu du nombre et de l'importance des examens soutenus, décident d'ac-cepter ou de refuser le titre d'étude. Une exception : l'Italie et l'Autriche ont signé un accord d'équivalence, de sorte qu'un décret donne la liste des titres ayant validité de plein droit chez le voisin, et précise ceux qui appellent un examen com-plémentaire.

profession d'avocat est, en principe, exigé pour s'inscrire au barreau. La préparation à ce

plémentaire.

En l'absence d'une « charte » sur les équivalences, chaque pays doit prendre des initiatives pour ne pas porter préjudice à ses nationaux. Dans un décret pris

en février dernier, l'Italie a fixé en février dernier, l'Italie a fixè les normes d'équivaleuce pour les diplômes de fin d'études se-condaires obtenus à l'étranger par les travailleurs italiens émigres et les membres de leur famille. Une procédure accélérée et décentralisée — la décision appartenant aux proviseurs — a établi les équivalences admises et les examens complémentaires éventuels.

Pour ce qui est du libre exer-cice de la profession, ou s'ache-mine vers la reconnaissance réciproque du diplôme de docteur en médecine.

Ce premier pas semble un grand succès aux autorités de Bruxelles. En fait, il n'en est rien. Dans la séance du Parle-ment européen du 13 janvier 1973, M. Brunner, membre de la commission, déclarait : « Où iratt l'Europe si nous voulions

appliquer, jusque dans les pro-jessions libérales, l'esprit corpo-ratiste du Moyen Age? Ce ne serait guère un progrès. » Il faut toutefois préciser que, dans ca domaine, le Moyen Age se mon-trait empériaux à poire énouve trait supérieur à notre époque, Le célèbre médecin Paracelse, né à Einsiedeln en Suisse, exerça son art dans de nom-breux pays d'Europe et acheva sa vie à Salzbourg. C'était au selzième siècle. Gouvernements et orranisations professionnelles et organisations professionnelles devraient avoir assez de conflance en eux-mêmes pour admettre que les médecins, les architectes et les ingénieurs formes dans leur pays d'origine sont tout anssi qualifiés que d'autres et peuvent faire face aux « concurrents » venus d'autres pays de la Communauté.

FELICE FROID

# Un «face à face » Edmond Maire-Heinz-Oscar Vetter

(Suite de la page 21.)

H.O. VETTER. - Je pense que votre conclusion est accepque voire conclusion est accep-table pour tous les syndicalistes malgré les différences qui exis-tent entre les pays les plus industrialisés et les autres. C'est

pourquoi j'aimerais pouvoir en-fermer tous les syndicalistes du monde dans un hôtel jusqu'd ce qu'une jumée blanche apparaisse que nume councie apparaisse pour indiquer qu'une solution commune a été trouvée au pro-blème posé, comme cela se juit pour l'élection du pape.

#### Un réformiste

EINZ-OSCAR VETTER est né en octobre 1917, à Bochum, dans la Ruhr, d'un père fonctionnaire dans l'administration municipele. Il devint mécanicien après evoir suivi l'école primaire et plusieurs ennées d'apprentissage. A vingt ans, il reprit l'écola secondaire, ca qui lui permit, eprès seules de l'apprentissage. ment deux années d'études, de passer son baccaleuréet. Mobilisé, il se retrouve officier d'evietion evant d'être fait pri-sonnier par les Angleis. Libéré, il redevient mécanicien, de mei 1948 à octobre 1949, eu lond de la mine du puite Robert-

C'est durant cette période qu'il edhère eu syndicet des mineurs et devient l'un des délégués euprès de le société Herpener Bargbau. Il s'inscrit elors aux cours de l'ecadémie d'économie et de politique de Hambourg at suit un staga dens le sidérurgle. La 1° septembre 1952, Il deviant secrétaire principal de le Fédération des mines et de l'énergie, et c'est en 1953 qu'il devient membre du perti socaliste. A Dortmund, le congrès de se fédération l'élit membre du bureau exécutil en 1960, puis vice-président chargé de la cogestion, de la culture et des questions de personnel en 1964. Il ee trouve alors aux points cheuds des luttes pour les revendications de salais dans la Rhur, et quand Ludwig Rosenberg, président de l'Union des syndicete ellemends (D.G.B.), renonce à se faire réélire en raison de son âga. La huitième congrès du D.G.B. élit Heinz-Oscar Vetter président, la 21 mai 1969, à Munich, par 267 volx contre 427, dont 133 abstentions. Cinq ans plus tard, il est porté également à la têta da la Conlédération européenne syn-

L'actuel président du D.G.B., qui compte quelque sept mil-lions d'adhérente, est réputé travailler étroitement en équipe avec les seize présidents des lédérations membres et donnée à l'ection syndicale en République tédérale une impulsion

E. MAIRE. — Sortir de la crise aujourd'hui me semble nécessiter des changements radicaux de la part des pays industriels, tant à l'intérieur que vis-à-vis des pays du tiers-monde. Des syndicalistes ne peuvent accepter qu'il continue à y avoir « développement du sous-développement », dans le quart-monde. Ni que les pays industrialisés favorisent se u le me n't des industries de seulement des industries de main-d'œuvre à bon marché ou polinantes dans ces pays, gar-dant ches eux les centres de recherche et de haute technolorecherche et de haute technolo-gie. Il nous semble donc qu'il y a une solution de coopération en fonction de rapports de forces nouveaux. Il faudrait pour cela que les pays producteurs réali-sent un front uni pour chacune des matières proprières courses des matières premières comme cela a été fait pour le pétrole et que les nouveaux échanges se fassent sur une base beaucoup plus équilibrée entre matières premières revalorisées et biens d'équipment Ce type de salud'équipement. Ce type de solu-tion, loin d'être catastrophique pour nos pays, est une solution de raison. Elle implique une retructuration de l'industrie et de l'exportation des pays dévelop-pés, mais dans un sens qui ser-vira solidairement le développe-ment des deux parties.

H.-O. VETTER. - Il faut prendre garde de ne pas rem-placer un monopole par un autre. Il jaut certainement rejeautre. Il jaut certainement reje-ter une politique qui ne servi-rait que les grands groupes, mais il jaut aussi s'assurer qu'une politique démocratique permettra le respect des inte-rets de tous les pays. En Alle-magne fédérale, nous avons cette chance que les retations avec les pays en voie de développe-ment soient traitées par un mi-nistère dont l'animateur a de bons rapport avec les syndicats. Cela évite au moins que su po-litique ne soit seulement orientée vers la recherche de profits maxima et permet de tenir compte des intérêts de l'Etat et des travailleurs.

Aucun d'entre vous n'est pour la croissance zero?

E MAIRE — Il ne s'agit pas de diminuer la croissance des uns pour augmenter celle des autres. La croissance zéro est autres. La croissance zero est une absurdité quand on sait qu'il y a au moins deux mil-liards d'êtres humains qui sont en-dessous du minimum vital. Cela montre plutôt qu'il faut qu'il y ait croissance dans les pays développes pour qu'ils ex-portent. Mais cela suppose que les pays sous-développés aient des ressources suffisantes pour établir un niveau d'échanges saétabir un niveau d'échanges sa-tisfaisant avec les pays indus-trialisés, d'où l'importance des prix des matières premières. Au lien d'être un épouvantail, l'aug-mentation des prix de ces ma-tières devrait être considérée comme un moyen de croissance, parce qu'elle ouvre des marchés nouveaux. Mais l'essentiel reste la modification du type de crois-sance et de développement. sance et de développement.

● La Confédération europeenne syndicale, crese il y a un an, dont vous êtes le président, a été surtout absorbée par les confroverses relatives a ux candidatures d'adhésion posées par les C.G.T. itslienne et française. Pensez - vous que la porte puisse êtra ouverte à des syndicats affilies à la F.S.M. (Federation syndicals mondiale)?

H. - O. VETTER. — Après la seconde guerre mondiale, nous avons vréé une organisation internationale, la F.S.M., constituée par des ennemis du juscisme et de la guerre et jondée

sur l'expérience du passé. Quand nous avons du aborder les ques-

nous avons du aborder les questions concrètes, nous a v o n s
constaté que c'était impossible
pour une organisation jondée
sur l'enthousiusme et construite
dans l'euphorie. La guerre froide
jut un jacteur supplémentaire
pour la scission.
Quand nous avons créé la
C.E.S. (Conjédération européenne syndicale) nous nous
sommes mis d'accord entre surdicats se réjérant à un minimum de mêmes principes. Nous
avons constaté que les conceptions de base des trois confédérations italiennes étaient conjornons ae vase des trois confédérations italieunes étaient conformes à celles des autres organisations affliées à la C.E.S. Nous avons donc decepté l'adhésion de la C.G.I.L., qui s'était éloignée de la F.S.M.

gnée de la F.S.M.

» Lorsque nous avons essayé
d'élaborer un programme d'action commun, nous n'avons pu
arriver d un accord minimum.
Je souhaite sincèrement trouver
une plate-forme commune et
c'est ma demande à tous les
dirigeants des organisations affiliées d la C.E.S. Pour la C.G.T.,
d est, à notre avis, très douteux dest à notre avis, très douteur qu'elle soit prête à remplir les obligations qui ont été acceptées par la C.G.I.L. Nous ne voulons pas que nos adhérents aient une double affiliation internationale.

· C'est nourtant le cas pour la C.F.D.T. qui est toujours affiliée à la CMLT. (Confédération mondiale du travail, ex-Confédération internationale des travailleurs chrétiens).

H. - O. VETTER. - La C.M.T. et la C.I.S.L. avaient annonce l'an passé des consultations réciproques dans le but d'arriper éventuellement à une uni-fication. Elles sont donc très proches l'une de l'outre.

E. MAIRE. — Je partirai d'un

autre point de vue : les réalités autre point de vue : les réalités syndicales européennes sont très en retard sur l'internationalisation économique des capitaux et sur la coordination propre des Etats. La C.E.S. est encore largement une structure vide, capable de discuter avec les institutions, mais encore incavelle d'animer des actions incapable d'animer des actions convergentes. La situation de crise internationale que nous ren rencontrons devrait nous donner dés possibilités de progresser.

» Il ne faut pas être trop am-bitieux. Les confédérations bitieux Les confédérations d'Europe ne sont pas en état de constituer, d'emblée, une grands plate-forme revendicative engiobant tous les domaines. Mais il est possible de rechercher quelques « créneaux », des points-clefs qui répondent à la situation d'inflation et de chômage. Nous souhaitons que les prochains débats de la C.E.S. permettent d'arrêter quelques revendicad'arrêter quelques revendica-tions-cless sur lesquelles a'en-gagerait l'action.

gagerait l'action.

» C'est parce que nous avons en vue cet objectif d'action convergente que nous disons, à la C.F.D.T., que nous ne pouvons nous priver de personne, parmi les syndicats des pays démocratiques. C'est pour cela que nous voulons que la C.G.T. soit dans la C.E.S. Cela dit, si l'adhésion de la C.G.T. à la C.E.S. est une condition nècessaire pour une bonne action de la C.E.S., ce n'est pas une condition suffisante. En fait, nous détenons entre nous la soludétenons entre nous la solu-tion : nous avons déjà la C.E.S. que nous méritans. Nous au-rons, aussi, demain, la C.E.S. que nous mériterons. >

> Propos recuelliis par JACQUELINE GRAPIN et JOANINE ROY



NE REPOR

installer des usines. Beaucaup de

beaucaup avoir l'occasion, au caurs d'un entretien personnel et confiden-

tiel, de vous expliquer les avantages

d'une implantation au Nebraska.

M. Moseman, natre représentant,

sera en Eurape jusqu'au 17 mai. Il

visite pour vous faumir des rensei-

gnements détailles sur toutes les

# L'Europe discrète des petits actionnaires

Pourse et de la finance, le peu de succès des actions auprès des épargnants italiens tient à la protection insuffisante que la loi assure aux petits in-vestisseurs. Les rapports des sociétés sont succincts et souvent

obscurs. Les bilans consolidés en sont presque toujours absents tandis que les opérations d'aug-mentation de capital, da fusion ou de transformation sont indiquées avec des explications plus que réduites.

En outre, si l'on en excepte

LE NEBRASKA ? C'EST AU CŒUR MÊME DES ÉTATS-UNIS

firmes internationales sont en train vous avec M. Moseman, contacter:

de le découvrir. Et nous aimerians à Londres: Archie Andrews. am-

se fera un plaisir de vous rendre à Paris: Mme Georgette Anter, am-

ÉTAT DU NEBRASKA Nebraska Department of Economic Development

Box 94762. State Capitol Lincoln, Nebraska USA 68509.

Téléphone: (402) 477-8984.

Cela en fait l'endrait idéal pour possibilités que le Nebraska affre à

l'industrie. Paur arranger un rendez-

bassade des États-Unis. - Télé-

en Allemagne: Güstaf Coontz, am-

bassade des États-Unis, Bonn-Bad

Godesberg. — Tél.: 02221-8955;

bassade des États-Unis. - Télé-

phone: 265-74-00 (poste 7248).

phone: 499-9000;

l'O.P.A. sur Bastoggi que le finan-cier Michele Sindona lança avec une audace sans precedent, sorte de défi aux pouvoirs publics — ceux-ci d'ailleurs réussirent à la faire échoner, — les petits ac-tionnaires n'ent jamais tiré bénéfica des gains réalisés par de

puissants groupes dans le cas ou da gros paquets changent de mains on encore si des actions

da gros paquets changent de mains on encore si des actions sont cédées hors marché.

L'année dernière, le Parlement a approuvé ine «lo! 216 du 7 juin 1974» qui mentionne un certain nombre de procédures destinées à ranimer le marché boursier et à éviter les conséquences des spéculations trop audacieuses qui — récemment — ont fait scandale et éloigné un peu plus les investisseurs.

Après l'adoption de l'impôt cédulaire se substituant au précèvanent — mesure réclamée à corr et à cri par les petits éparguants. — on a mis en place, conformément au précèd an t français de 1967, une CONSOB (commission nationale pour les sociétés et la Bourse) et dotée de larges pouvoirs pour réformer les Bourses, contrôler les sociétés financières. Toutefoia, les cinq commissires ont été nommés, il y a quelques semaines seulement, et les décrets d'application définitifs, qui de valent être pris avant le 31 mars 1975, doivent encore è tre légèrement recounées et n'ont pas été publiés au Journal officiel.

La loi prévoit une présentation asandardisée des comptes

La loi prévoit une présenta-tion standardisée des comptes des sociétés financières, Celles-di ont tenu lieu en Italie de véri-tables banques d'affaires, et ont assumé ce rôle de façon partois assume ce role de laçon partos maladroite en provoquant des scandales en cascade et de grosses pertes pour les peuts porteurs. Les bilans des sociétés cotées en Bourse devront être révisés par des sociétés de certification mais les nouvelles porrévisés par des sociétés de certi-fication, mais les nouvelles nor-mes ne sont pas, aux yeux des experts, suffisantes pour rassu-rer complètement les action-naires. On attend de la CONSOB, de toute urgence, la réforme d'une Bourse encore régie par la loi bien dépassée de 1913.

Au cours des années passées, des réformes plus ou moins pro-fondes ont été adoptées dans divers pays européens pour dé-fendre les petits porteurs, mais

elles n'ont pas abouti, à proprement parler, à une protection
totale. En France sculement, la
création de la COB (Commission des opérations de Bourse)
a permis de contrôler davantage
les O.P.E. (offras publiques
d'échanges) et les achats en
Bourse par les sociétés intéressèes, qui doivent recevoir une
publicité immédiate. Dans le cas
des opérations sur capital, les
O.P.A. et O.P.E. doivent donner
lieu à publication d'un nombre
important de données afin que
les analystes puissent se livrer
à un examen approfondi. Les
simples actionnaires doivent,
eux, pouvoir d'is pose er d'une eux, pouvoir disposer d'une note da synthèse plus facile à

interprêter.

Un effort a été fait aussi en Allemagne où una loi de 1965 se propose surtout de donner à des groupes minoritaires de porteurs de parts la possibilité de provoquer des assemblées extraordinaires (il y suffit de 5 % des voix), d'axercer un contrôle particulier en cas de réévaluation de l'actif (12 %), on encore pour s'opposer à une ausmentation

de capital (25 %). En Grande-Bretagne, il n'existe pas encore de législation moderne rassemde législation moderne rassem-blant des dispositions de pro-tection des petits porteurs ou des mesurea destinées à leur donner une vue ana-lytique de la marche de la so-ciété et des postes du bilan. Les actionnaires ont seulement li-cence d'intervenir à l'occasion des assemblées et d'attaquer en justice délibérations et bilans. En Italie, on déplore généra-

des assembles et dataquer en justice délibérations et bilans.

En Italie, on déplore généralement le petit nombre d'actionnaires qui assistent aux assemblées générales, considérées plutôt comme un rite que comme l'occasion d'un échange franc d'idées et d'informations entre administrateurs et porteurs de parts. Il n'en va pas autrement, d'ailleurs, en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Les participants y sont tout aussi rares; il s'agit généralement de retraités qui disposent de temps libre ou de représentants d'associations d'épargnants ou de porteurs qui se limitent à poser quelques questions précises.

#### Des spécialistes à l'américaine

Quelques groupes de « pro-fessionnels des assemblées » sévissent toutefois en Italie comme aux Étais-Unis. Il s'agit, pour une part, da spécialistes qui interviennent dans les as-semblées générales en posant de longues listes de questions — les interventions n'étant pas limitées dans le temps — et qui, même, s'affrontent entre eux. Ce sont souvent les mêmes hommes, bien connus des admi-nistrateurs qui, pour se concinistrateurs qui pour se conci-lier leurs bonnes grâces, les reçoivent peu avant la séance, leur fournissent à l'avance bi-lans et renseignements divers et lans et renseignements divers et les dédommagent grassement en leur confiant des tâches rému-nérées mais purement symbo-liques. Le travail de ces spécia-listes est très intéressant finan-cièrement, ce qui incite d'autres personnes à entrer dans le jeu. On cite le cas d'un retraité plus que démonstratif out il van que démonstratif out il van On cite le cas d'un retraité plus que démonstratif qui, il y a quelques années, se manifesta à l'assemblée pour critiquer et louer en même temps l'activité de la direction d'une grande société et vit arriver, quelques jours plus tard, un petit mot de remerciement du président accompagné d'un chèque d'un demi-million de lires, L'homme prit gout à la chose et son zèle oratoire lui vaut, aujourd'hui, de gagner beaucoup d'argent. Il existe, d'antre pett, des spé-

Il existe, d'antire part, des spé-cialistes « à l'américaine ». Il s'agit d'avocats qui votent contre les bilans, les attaquent en jus-tice et ne retirent leurs plaintes que sous conditions. Toutefois, la récente ioi sur la Bourse va limiter leur activité car elle exige désormals une minorité qualifiée

certains financiers ont coutume certains financiers ont continue d'accaparer de gros paquets d'actions — 10 % du capital et parfois plus — et livrent batsille ensuite aux groupes qui contrô-lent l'affaire en demandant à réaliser leurs titres à de bonnes conditions. S'ils n'y parvieunent pas, ils e x lg en t des postes de conseillers de l'administration ou des opérations fructueuses sur le capital (distributions d'actions gratnites, angmentation des dividendes, fractionnement des

Récemment, les « spécialistes des assemblées » ont franchi les frontières Italiennes et ont commencé à envahir la pacifique Suisse. Auparavant, les assemblées y étalent une simple formalité Aujourd'hui, surtout dans le canton du Tessin, la situation a chan gé et les interventions le canton du Tessin, la situation a c b a n g é et les interventions des porteurs Italiens ont troublé la tranquillité des administrateurs qui do i ven t désormais écouter de longs discours incobérents ou d'interminables griefs touchant à la connaissance insuffisante de l'italien dont témolgne le rapport accompa-guant le bilan. Fort heureusegnant le bilan. Fort heureuse-ment, on a licence en Suisse de faire voter par l'Assemblée le calendrier des travaux et de hi faire limiter la durée des inter-ventions, ce qui permet da con-jurer le péril et ces discours-lieuves — parfois quatre heures et plus — qui dénaturent l'objet de la réunion.

RENATO CANTINI

(avec la collaboration de Franç

## 1974 Rapport Annuel aux Actionnaires Notre 150° anniversaire 1973 %accroissement 1974 Chiffre d'Affaires \$ 1.5 milliards 29% \$ 2.0 milliards BénéficeNet 23% \$73.9 millions \$90.5 millions





AU SERVICE DE L'ENERGIE, DU TRANSPORT/DISTRIBUTION ET DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE MONDÉ

Pour obtenir copie de notre Rapport Anniel, écrire à IU Corporate Affairs 1500 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19102.

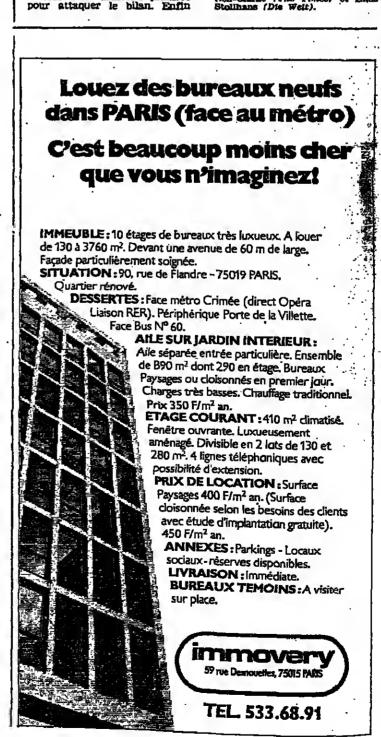



méricaire

(1 t) .

10.11

· 1 1000 100

. - . . . . . . . .

A-11-

T-1

53 } . . .

CENTRO CANE

wax neufs au metro)

noins cher

aginezi

HARTTON A

**"** 

A TECHN

**建筑** 

# LES CHEVEUX NE REPOUSSENT PLUS EN SOIXANTE-DOUZE HEURES

Un des premiers cas où l'anteur d'une publicité fut condamné à tenir ses engagements envers un client décu rémonté à 1938. La Le-trick Company, qui fabriquait des peignes électriques, affir-mait dans sa publicité :

« Vos cheveux repousseront en soixante-douza heures grâce au peigne électrique Letrick. Enfin du nouveau pour les handicapés du cheveu! De quoi soufrez-vous? Vous avez des cheveux gris? Ils disparaîtront en dix jours. 500 livres de ga-

> XIIes FETES MUSICALES EN TOURAINE Grange de Meslay et de la Besnardière de 26 juin an 6 juillet

JEUDI 26 JUIN 21 houres Arturo Benedetti Michelangeli VENDREDI 27 JUIN 21 houres Beaux-Arts Trio de New-York SAMEDI 28 JUIN 15 L 30 Orchestre de Chombre du

Philharmonique de Prague SAMEDI 28 JUIN 21 heures Sviatoslav Richter
DIMANCHE 29 JUIN 11 heures Zuzana Ruzickova DIMANCHE 29 JUIN 20 h. 30 Irina Arkhipova JEUDI 3 JUILLET à 21 houres Maurizlo Pollini VENDREDI 4 JUILLET 21 heures SAMEDI 5 JUILLET 11 heures 15 h. 30 et 21 h. DIMANCHE 6 JUILLET 11 h., et 20 h. 30

Ensemble Musique Vivants-Schola Cantorum de Stuttgart Direction : Pierre Boulez Diégo Masson et Clytus Gottwald. Avec Christoph Eschenbach, Sashko Gawriloff, Luciano Berio, Ross, Robert Tear, Philip Ledger.

Renseignements et location : Fêtes Musicales en Touraine, Mairia de TOURS 17032. Tél. : 65-61-95, poste 744.

rantie. Un début de calvitie?
Elle disparaîtra Six ceut
soixante et un mille pelgnes
électriques letrick détà en
service dans tous les milleux
sociaux, et même dans la famille
royale. Jamais d'échèc i

Le plaignant avait acheté un peigne et l'avait utilisé matio et soir pendant onze jours, sans résultat. Il réclams — et ob-tint — les 500 livres promises

La légielation, dans la plupart des pays développés, interdit maintenant des escroqueries aussi flagrantes, et les propriè-taires de « media », de même que les autres responsables, considérent qu'ils ont intérêt à la respecter d'eux-mêmes pour protéger leur image de marque. Mais il existe tout un domaine où la publicité, sans être mai-hounête aux termes de la loi.

#### Une pluie de textes

Ces dispositions sont appliquées sons le coutrôle de l'Advertising Standard Society, chargée de veiller «à la légalité, au respect des bonnes mœurs, à l'honnêteté et à la véracité de la publicité ».

Plus de soixante textes concer-uent la publicité en général ou certal us domaines particu-liers. L'un des plus importants est le Trade Description Act de 1958, qui interdit toute affirma-tion erronée ou mensongère concernant les biens et les ser-vices, y compris les prix.

En France également la loi interdit formellement toute af-firmation erronée ou menson-gère dans la publicité, qu'elle soit écrite, parlée ou visuelle Les fonctionnaires charges du contrôle ont autorité pour exi-ger de tout aunonceur la preuve de ses affirmations, faute de de ses affirmations, faute de quoi il peut êfre contraint à publier un rectificatif La loi française interdit également dans la publicité toute compa-raison avec les concurrents de l'annonceur, aux termes de l'ar-ticle 1382 du code civil, concer-nant les dommages causés à autrei averne dienocition and autrui. Aucune disposition ana-logue n'existe en Grande-Bre-tagne, qu'il s'agisse des rectifi-

catifs ou de la concurrence de-loyale.

désirable à d'autres égards, par exemple comme contraire aux bonnes mœurs, au bon goût, à la morale. Ce domaine est actuellement l'objet d'une atten-tion toute particulière, notam-ment en Grande-Bretagne.

peut être considérée comme nui-sible au consommateur d'une manière ou d'une autre, ou in-

Les règles délà fixèes d'un commun accord par les annonceurs, les agences de publicité
et les propriétaires de « media »
eux-mêmes ont été renforcées
l'an dernier. Depuis janvier, un l'an dernier. Depuis janvier, un prélèvement volontaire de I % sur toutes les annonces publi-citaires (télévision et radio exceptées) sert à financer les nouvelles mesures adoptées, no-tamment à propos des boissons alcooliques. D'autres concernant le tabac entreront prochaîne-ment en vigueur.

Il existe su France, comme en Grande-Bretagne, un orga-nisme de contrôle volontaire, le Bureau de vérification de la publicité, dont l'efficacité a été également renforcée l'an der-nier, ce qui le rapproche en-core du système britannique

En Italie, les nouvelles règles que s'imposent volontairement les membres de la Fédération nationale des annonceurs publicitaires depuis le 1<sup>st</sup> mars sont désormais très proches ègalement de celles qui existent en Grande-Bretagne. Grande-Bretagne.

Du point de vue légal, cependant, une certaine confusion subsiste en Italie en matière de publicité et de promotion. Le seul texte qui protège les in-térêts de l'annonceur est celui — très général — du code civil.

En Allemagne, la loi exige formellement que toutes les affirmations soient exactes; toute référence directe ou indirecte à la coucurrence est inter-dite, si elle est de nature à gêner celui qui est cité. D'eutres dispositions légales concernent les opérations de promotion et le plagiat publicitaire. Les annouceurs, les agences et les cuedia » eux-mêmes sont responsables de trute infractiona ve

textes légaux. Il existe en outre en Allemagne des organismes contrôlés par l'Etat, disposant de pouvoirs d'intervention en cas

Un peu partout, la publicité à la télévision et, dans une moindre mesure, à la radio est soumise à des contrôles plus etricts que celle qui passe par les autres « media »: l'influence particulière de la publicité télévisée u est plus à démontrer; et, la plupart des organes de radiotèlévision européens dépendant des gouvernaments, ils sont plus faciles à contrôler.

En Grande-Bretagne, la pu-blicité à la télévision est limitée à une moyenne de six minutes par heure, avec un maximum de sept minutes. Les spots publici-taires ont une du rée de 7 à 60 secondes. Il n'existe pas de programmes subventionnés par des annonceurs.

En France, le maximum de publicité par jour est fixé à 8 minutes, mais peut atteindre exceptionnellement 15 minutes.

En Allemagne, la publicité est limitée à 20 miuutes par jour; elle est interdite le dimanche et les jours de fêtes légales, et

En Italie, les téléspectateurs sont également beaucoup mieux protégés que les lecteurs de journaux et de magazines contre un excès de publicité.

En Grande-Bretagne, l'Inde-pendant Broadcasting Autho-rity Act de 1973 est générale-ment considéré comme l'une des lois les plus énergiques que le Parlement ait votées pour la défense du consommateur e l'honnéteté du cummerce L'« Authority » précise qu'elle n'est directement chargée que de la prévention des infractions par les aunonceurs, et non des poursuites qui peuvent en résui-

Le contrôle préalable des « scripts » publicitaires à la té-lévision a été conflé à deux organismes différents : l' « Ad-vertising Control Department » de l' « Authority », et un groupe de lecteurs créé par les sociétés de production. Les contrôles de la publicité

d'infractions concernant les médicaments, les produits alimen-taires, les cosmétiques et le

Sévérité accrue pour la télévision créés par la télévision indépen dante cont approuvés par les organismes britanniques de défense du consommateur qui, en

revanche, contestent l'efficacité des contrôles dans les antres media. Les améliorations récem-ment entrées en vigueur ont été adoptées pour tenir compte de

PATRICIA TISDALL (The Times). (avec la collaboration de Josée Doyère (le Monde), Sandro Casezza (la Stampa) et Elmar Biebl (Dis Welt).

#### DÉPENSES TOTALES EN PUBLICITÉ (1972)

'- (en millions de dellars U.S.)

|                      | Total      | Presse  | TV    | % dn P.N.B. |
|----------------------|------------|---------|-------|-------------|
|                      | -          | _       |       |             |
| France               | 1 660      | 599     | 128   | 0,76        |
| Allemagne de l'Ouest | 2 339,7    | 1 533,6 | 248,3 | 9,82        |
| Italio               | <b>550</b> | 334,4   | 94,6  | 0,45        |
| Grande-Bretagne      | 1 734,6    | 1,220,1 | 431,2 | 1,14        |

Sources : International Advertising Association. 

World Advertising Expenditure >, édition 1974.



Pansement adhésif hypoallergique. Vendu exclusivement en pharmacies.

# Logabax l'informatique que vous pouvez regarder à la loupe

Ce n'est pas par hasard que nous sommes le leader de la mini-informatique de gestion

> 10 000 installations dans 20 pays 200 secteurs d'applications professionnelles

LogAbax

la mini-informatique de gestion

Logabax-146 av. des Champs Elysées-75008 Paris-tél.3596124

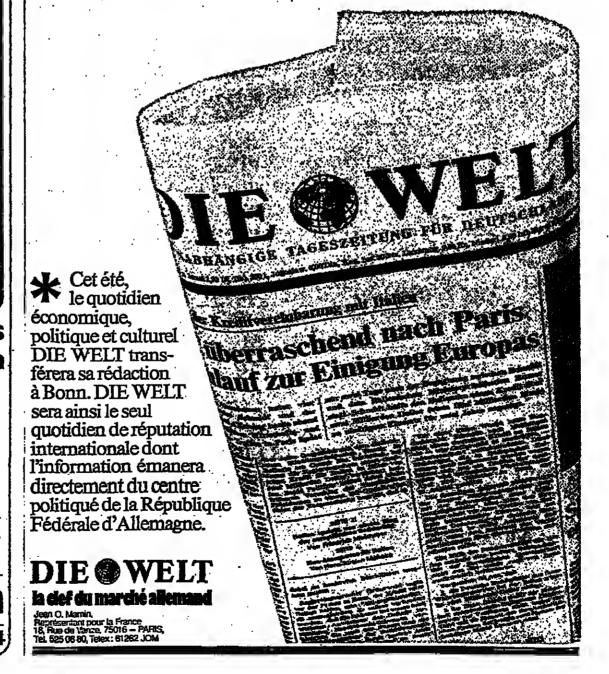

1,3

novery

\_533.6<sup>9.91</sup>

# Les gnomes gardent bien leur trésor...



ZURICH est la plus grande ville de Suisse, es capitale viecé-rele ; Berne en est le capitale tédérele. la pramière des villes étrangères. L'une, capitale selon le cœur, l'autre, selon l'esprit.

Pour qui le prononce aujourd'hui, le nom de Zurich felt surgir les gnomes. Cette rece de lutins mai-falsants, émanetion des Enfers, attaquée jadis par des chevallers du Labour - comme Wilson et Brown, dens les caves de la . Bahnhofstrasse », eccrouple sur son trésor de devises et d'or, ourdissant sans relèche de nouvelles intriques. Les gnomes existent, ils ont bel'et bien été inventés. Ces créatures sata-niques, nàes de l'imagination caricaturale étrangère, inscrivent tout de même à leur actif certaines réalisations positives. Elles ont fait de Zurich la nouvel Eldorado, la ville spécifique de l'or (le mar-chè de l'or contrôlé par les trois grendes banques du peys est plus important que celui de Londres); elles ont hissé la Bourse de Zurich au premier rang européen; elles sont parvenues à enraver la fièvre

que le chômage reste à l'état de

spectre, dont tout le monde parle,

Finition exportation. Faible kilometrage.

Garantie usine. Tous coloris disponibles.

male que personne ne voit jamais.
Les rumeurs malignes, la ville e su les utiliser à son profit. Elle en e teit le merchepted qui lui e permis de gravir un nouveau degré de développement. Puis, un beau jour, peu avant la deuxième guerre mondiele, de la petite ville qui avait toujours veillé à se tenir à l'heure européenne en évitant les pièges du provinciellame, est sortie une grande cité internationale. Mais elle n'est jemais devenue une grande

Les distances géographiques sont souvent trompauses. Zurich est plus proche de New-York et de Franciort que de Seint-Gell ou de Lausanne. Son arrière-pays est Kloten, avec son séroport international et le cention de même nom, avec ses paysages parsemés de cités dortoirs, où s'entassent plus de cent mille êmes qui n'habitent pes

la ville parce qu'elles prétèrent vivre à l'air pur tout en payent moine d'impôts.

Zurich perd chaque année des habitants. Sa population residente (quatre cent dix milie ames environ) e dimiruà d'environ 10 % depuis 1964. Il en résulte que l'assiste de l'impôt se fait chaque année un peu plus lourde pour chaque Zurichols, su bénéfice du nombre croissant de ceux qui vont s'établir en banileue. C'est le raison pour laquelle les contribuables de le ville refusert systémaliquement depuis quelque tempe à leurs édiles tout crédit destiné à sméliorer le confort collecti. Les pouvoirs publics ont do se résignes à tatre tour douit de projets tels que la construction d'un anneau routier, d'un nouveau théâtre, de lardina publica et d'un mètro.

#### Une espèce particulière

Si le richesse de Zurich est bien de ca monde, elle est cependani d'une espèce particulière. La ville n'e jemale été obsédée par l'ambition de devenir à tout prix riche ou puissante. Si effe y est effectivement parvenue, c'est soue l'empire des circonstances. Les vrais Zurichola ont toujoure été, depuis des siècles, saisis d'une angoisse toute puritaine devant la pauvreté. Et, paradoxa du comportament, catte peur viscérale e exercé sur le ville un effet roboratil.

Seul le bien-être - stricto sensu engendre le considération. La pauvrete a queique chose d'humiliant, de cuipabilisant. Qui par contre fait étalage de sa richesse risque fort de vivre su-dessus de ses moyens. A Zurich, on s'efforce de garder la ton juste. A preuve les dirigeants des grandes banques et

mêmes leurs voitures. Au grand dem des cheutieurs de meitres qui trouvent plus facilement à e'employer à Venisa. La piupari des Zurichois se lèvent tôt... et na se réveillent

retardetaires sont au travall à

des Konzern qui pliotent eux-

8 heures sonnant. Celui qui ee complatt sur l'oreiller n'est peutàtre pas un mauvals bougre, male il n'est adrement pas un bon Zurichols.

Le grand responsable d'une telle éducation e st le réformateur Ulrich Zwingll qui, à partir de 1519, prêche le nouvelle religion, d'abord contre Rome, ensuite contre Luther. Zurich accuellit le Réforme dans le discipline et dans le calme, sans grands bouleversemente historiques.

Les Zurichols ont su, depuis cette époque, garder les deux pieds sur la terre dorée de leure traditions artisanales et commerciales, ne se permettant tout eu plus que le luxe de rêves eccessibles. Tous les personnages politiques de quelque envergure qui tentèrent d'asservir la ville et son peuple eu joug de leur orgueil turent impitoyablement éliminés, expatriés ou snvoyés au gibet corde eu cou. Une fois morts, le ville reconnaissante leur élevait des abaties » in memoriam ».

Cette-ci fut plus indulgante à l'égard des célébrités étrangères, comme si elle voulait recheter sa sévérité envers ses propres entants. D'Altemagne, effluèrent les quaranthultarde , de Russie l'aristocretie, puis Lénine et, plus fard, les juits persècutés. Thomas Mann, en compagnie de lous ses enfants prodiges, Bertoit Brecht, Ignazio Silone. Si peu que Zurich elt abrité de ces hommes célàbres, sille leur e otiert le recours de ses lois el a veillé, avac un sens avisé de la qualité, à l'épanouissement de leur génie. C'est grâce eux

turges et écrivains exilés par le nazisme que le Théâtre de Zurich e ecquis sa réputation de grande scène européenne.

Quelques phrases impera ont housse Zurich au rang de capitale financière de l'Europe. La iol-cadre sur les banques stipule en son article 74 : • Quiconqui dirigeant ou employé de banque entreint involontairement ou de propos delibéré le secret profespose, einsi que celul ou celle qui l'y e éventuellement incité, à une amende de 20.000 FS ou à une pelne de six mole de prison. - Ce respect du - silence des banques euisses • n'edmei aucune dérogation : l'Etat est également tanu de a'v conformer et cette obligation egala de la profession. Ella s'est tellement enrecinée dans les esprits per ne plue s'appliquer seulement eux personnes, mais eussi à leur

Personne ne conneît le montant global de monnale tant fiducielre que acripturale détenu sous forme de liquidillés de trésorerie, de dépôts et de crédits par le système bancaire du peys, dont le produit netional brut est estimé, pour 1974, à quelque 140 militards de francs suisses. Le président d'une grande benque estime qu'il avoisine 500 militards de france suisses. Pintôt jaloux de leur frèsor, les Zurichole enlendent blen le

ROLF R. BIGLER (Die Welt.)

# Exposition permanente (8 h - 20 h) de 200 CITROEN de la 2 CV à la SM. Assurance gratuite (48 h) à tout acheteur. Toutes possibilités de crédit. Demander Monsieur Lemaire. 3 bis rue Scheffer 75016 Paris 553.28.51

# EBIC-LA COMMUNAUTE BANCAIRE EUROPEENNE POUR LES AFFAIRES INTERNATIONALES

L'Ebic (European Banks International) de sont sept grandes banques européennes indépendantes avec 9000 agences: Amsterdam-Rotterdam Bank, Banca Commerciale Italiana, Creditanstalt-Bankverein, Deutsche Bank, Midland Bank, Société Générale de Banque (Belgique) et Société Générale (France).

Chacune a sa propre individualité juridique et nationale mais toutes ensemble peuvent vous faire bénéficier de leur puissance financière sur quelques-uns des marchés les plus concurrentiels.

Voici comment:

En Europe, la Banque Européenne de Crédit (BEC) à Bruxelles et l'European Banking Company (EBC) à Londres sont à même d'intervenir dans les financements internationaux des projets de grande envergure. (L'European Banking Company a également une agence à Chicago.)

Aux Etats-Unis, vous trouverez les European-American Banks. L'European-American Banking Corporation a des bureaux à New York, Los Angeles et San Francisco.

L'European-American Bank and Trust Company a plus de 100 agences dans le périmètre de New York.

Dans le Sud-Est Asiatique, l'European Asian Bank est présente sur les principales places commerciales et financières (Singapore, Hong-Kong, Jakarta, Karachi et Kuala Lumpur).

En Australie, l'Euro-Pacific Finance Corporation est installée à Melbourne et Sydney.

Pour entrer en relation avec ces organismes, il vous suffit de prendre contact avec l'une des 9000 agences des sept banques de l'EBIC.

# Grain de sel

#### VACANCES: La révolution par le travail

TOUTES les consommations vont-elles se contracter?

Augures, pythonisses, astrologues et prospectivistes n'ont jamais en autant de travail pour savoir ce que sera demain. L'optimisme ne règne pas. Mais, en même temps que le pessimisme s'empare de l'industrie, les agences de tourisme, de voyages organisés, les vendeurs de loisirs découvrent, émerveillés, que leur activité continuera, mais qu'elle ne sara plus la même !

Les inactifs que nous sommes devenus n'ont plus besoin du même genre de vacances. Autrefois occupés quarante - huit-semaines par an (moins les week-ends, les fêtes légales et illégales, les grippes prétextes et les céphalées-alibis...), fourbus d'heures supplémentaires, nous révious d'un mois de farmiente total, absolu, d'étendre nos muscles usés et nos cerveaux saturés au milieu des muscles et des cerveaux semblables de cent ou deux cent mille travailleurs et employés presque nus sur les bords d'une Méditerranée encombrée. Maintenant qu'ils ne fout rien ou qu'ils travaillent beaucoup moins, à quoi révent tous ces gens ? A ce qui leur manque, à leur drogue : le travail. De quoi ont-lis besoin pour passer de bonnes vacances ? de travailler.

Organiser les loisirs aujourd'hul, cela revient à vendre du travail à ceux qui n'en ont plus ou pas assez. Prochainement, donc, si le marketing et la stratégie signifient quelque chose, on verra Neckermann proposer en tête de son catalogue : « Construisez des Coccinelles (et emportez-les si elles marchent l). Trois semaines de vacances dans une usine Volkswagen désaffectée. Hébergement en dortoirs de travailleurs émigrés. Nourriture abondante. Animation : jeux de la promotion commerciale, de la grève, du rendement, du sabotage. Trois semaines : 300 D.M. 1 »

Et Cook d'offrir aux employés désœuvrés de la City un week-end en train de plaisir chez Aston-Martin. Ou le camping dans un « industrial estate » où poussent l'herbe et les contradictions capitalistes. Quant à la France, c'est l'embarras du choix. Soyons sûrs que le Club Méditerranée, à l'affût des promotions retentissantes, va nous proposer : « Titan-Coder, joyau de la sous-traitance au bord de la Grande Bleue » ou bien : « Apprenez à tailier des pantaions, des chemises : grand choix de résidences secondaires actives dans les belles provinces de France ». Et, pour les amateurs de grand air et de santé musclée : « Notre fichier de constructions abandonnées : des grands ensembles aux pavillons individuels, on choix de varances occupées à gâcher du plâtre en famille ». Avec, naturellement, une réduction aux travailleurs du bâtiment en chômage.

GERARD LAUZUN.

#### Contactez la Georgie (Etats-Unis) à Bruxelles

L'État de Georgie (États-Unis) accueille avec joie les demandes de renseignements et les visites des hommes d'affaires européens. Si vous avez l'intention de vous rendre aux États-Unis, notre bureau de Bruxelles, grace à son service complet, peut rendre votre voyage plus payant. Pour tous les renseignements dont vous pouvez avoir besoin, ainsi que pour vous aider à fixer des rendez-vous, contactez s.v.p.:

Mr. John L. Turbiville
Managing Director, European Office
Georgia Dept. of Community Development
Rue dn Congrès, 33

1000 Bruxelles, Belgique, Téléphone: 18-50-05 et 19-34-34 Télex: 25.327 EUROF. B.

GEORGIE - ETATS-UNIS





LE MONDE - 6 mai 1975 - Page 29

# SEULE TWA PEUT OUS OFFRIR AUTANT POUR L'AMERIQUE.

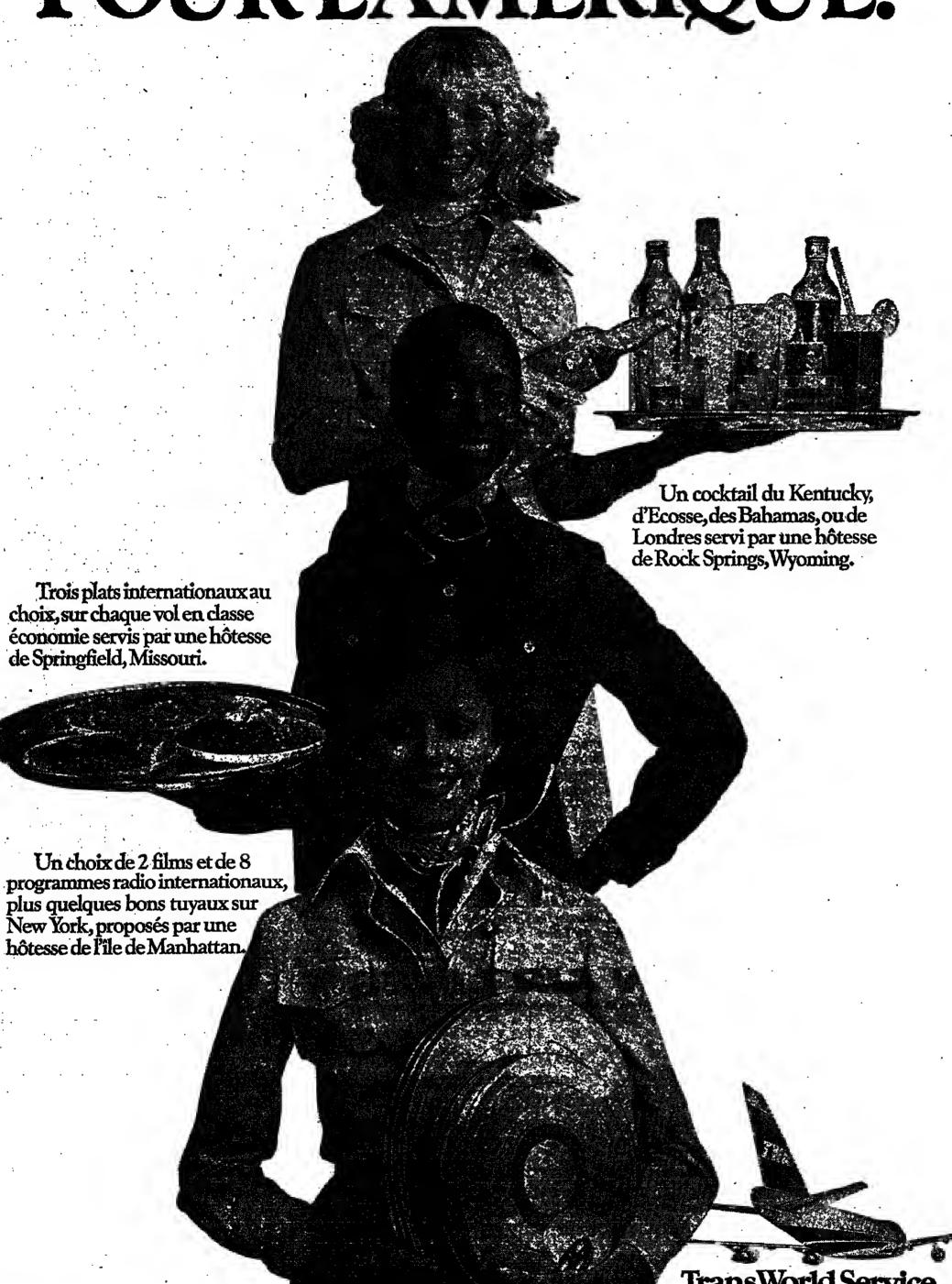

i**e** (Etats-U

Un choix de 2 films et de 8

TransWorld Service TWA.

#### DEFENSE

#### LE REMPLACEMENT DES AVIONS F-104 EN EUROPE Les quatre pays clients reprendraient leur liberté de décision

De notre correspondant

Bruxelles. — A l'issue du som-met belgo-néerlandais du samedi 3 mai consacré à l'achat d'un 3 mai consacré à l'achat d'un avion pour rempiacer les F-104 Starfighter eu service dans les forces aériennes belge, néerlandaise, danoise et uorvégienne, l'impression domine que chacun des quatre pays reprend sa ilberté et que chaque capitale prendras a décision «en toute indépendance». L'expression a été utilisée par l'un des six ministres belges assistant à l'échange de viles, mais le premier ministre belge, M. Leo Tindemans, d'accord avec son collègue uéerlandais. Joop son collègue néerlandais. Joop Den Uyl, a cependant précisé que « les quatre recherchent toujours une solution commune ».

De toute évidence, la décision n'interviendra pas avant la fin-mai. Le vendredi 9 mai, à Paris, le premier ministre belge doit évoquer le problème au cours d'un entretien qu'il aura avec M. Gis-card d'Estaing et où le président de la République rappellera sans

● La municipalité de Saint-Dizier (Haute-Marne) a refusé que les troupes de la base aérienne 113, située au sud de la ville, défilent dans les rues à la ville, défilent dans les rues à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'armistice, le jeudi 8 mai prochain. M. Marius Cartier, maire (P.C.F.), a expliqué cette décision, d'une part, par le fait que le calendrier des manifestations était déjà arrêté lorsque les autorités militaires ont présenté leur demande; mais également parce que la municipalité veut protester contre la présence, aux portes de la ville, d'une base qui « constitue un frein à l'expansion de la cité ». La délimitation des sones de bruit empêcherait la constuction de la ZUP de Marnaval, d'une capacité d'accueît de mûle cinq cents logements sur 63 hectares, et pour laquelle la ville s'est déjà engagée financièrement. s'est déjà engagée financièrement.

doute à son interlocuteur belge qu'il est «*M. Europe* ». L'achat fera aussi l'objet d'un échange de vues, cette semaine ou la semaine prochaine, consacré à la création d'une industrie aéronautique eud'une industrie aeronautique elropéenne et auquel participeront
la France, la République fédérale
d'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie et la Grande-Bretagne. On doit y discuter d'aviation civile et militaire. Cette rencontre avait été décidée an cours
d'une réunion préliminaire, le
mercredi 30 avril, à Bruxelles.

Tous les participants ont considéré qu'une industrie aéronautique européenne est souhaitable et que les moyens de la réaliser existent.

draient qu'elle se limite aux cons-tructions civiles, alors que la France et la Belgique souhaitent qu'elle couvre aussi les secteurs militaires

militaires.
Au cours de cette réunion, le République fédérale d'Allemagne u'a pas formulé d'appréciations particulières concernant les secteurs d'activité militaires ou citeurs d'une telle industrie se situe après les aunées 1980 alors que le

• Le porte-avions nucléaire

« Nimitz » est entré en service
sanedi 3 mai à Norfolk, Virginle,
en présence du président des
Etats-Unis, M. Gerald Ford. Le
bâtiment jauge 95 000 tonnes.
C'est le plus grand navire de
guerre du monde. Il transporte
six mille marins et aviateurs.
svec cent appareils, et se déplace
à une vitesse supérieure à 30
nœuds. Il a cotté 692 millions de
doilars (environ 2 800 millions de
francs). Le Nimitz appartiendra
à la flotte américaine de l'Atlantique. — A.F.P.J

Vous vous faites probablement la même

Ali! les petites femmes, les petites femmes de Paris...

Car Séoul est la capitale financière et le centre d'affaires de la Corée.

Air Lines inaugure à partir du 15 Mars un vol direct Paris-Séoul deux fois

Alors quand on parle de Séoul, si vous pensez geishas, pousse-pousse,

fumeries d'opium, etc... vous commettez la même erreur. Et c'est bien dommage pour vous.

C'est pour faciliter les rapports d'affaires entre la France et la Corée que la Korean

par semaine par la route polaire. Et quand vous êtes

un "saut" jusqu'à Tokyo. Vous voyez que la Korean

à Séoul, pour le même prix, vous pouvez faire

idée de Séoul gu'un Coréen se fait de Paris.

Cet air connu dans le monde entier, on le fredonne aussi à Séoul. Là-bas Paris, c'est le Moulin Rouge et à la

limite encore, la Goulue. le French Cancan, etc... Comme vous le voyez, tout le monde peut se tromper.

#### RELIGION

# LE SYNODE NATIONAL DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DE FRANCE Franchir les obstacles à la transmission de l'Évangile

Carry-le-Rouet - Oni songe ? Les protestants sont sensiblement moins nombreux que les musulmans en France. Si éloigne que soient leurs prohlèmes religioux respectifs et différente leur situation dans la société. les uns et les autres souffrent des difficultés propres à toute minorité. L'ensemble des Eglises chrétiennes se heurient à la crise religieuse contemporaine mais il est incomperablement plus facile an catholicisma, fort de ses etfectifs, de la supporter qu'en protestantisme (1). d'autent plus que les fidèles protes-tants. suriout ruraux il y a

vingt aus, sont de plus en plus disséminés et isolés dans les

villes en raison des migrations

Les Pays-Bas, notamment, von-

Enit pour cent des paroisses de l'Eglise réformée de France, soit quarante-six sur cinq cents trente-cinq, sont dépouvues de pasteur tandis que les ministères non paroissiaux connaissent cer-tains debeux connaissent certains échecs cuisants. En 1975, vingt pasteurs atteignent l'âge de la ratraite, six étudiants seuleles années 1980, alors que la France estime que de réelles opportunités existent des mainte-nant. PIERRE DE VOS. que la moyenne nationale de la population française est d'un re-traité pour trois actifs.

Telles sont quelques-unes des indications qui ont été fournies au synode national de l'Eglise réformée de France qui vient de se terminer à Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône.

A ces inquiétudes s'ajoute celle du nombre de pasteurs qui re-noncent à leur poste pour se reclasser dans des situations civi-les. Les expressions de « lassi-tude » et d'« usure » reviennent fréquemment dans les rapports, De notre envoyé spéciol

c Le pasieur voit de plus en plus mai, ilt-on, par exemple, l'emprise de son ministère sur la vie. Le pasteur Roger Mehi stus, pour sa part, le malaise à trois niveaux: insuffisance de la place faite à l'évangélisation faute d'une impulsion d'ensemble: renaissance du piétisme qui s'exprime potamment par un res'exprime notamment par un re-fus de la « politisation » de l'Eglise; enfin une prédication au « conienu incertain qui ennuie parfois jusqu'au prédicateur hui-même ».

Pour essayer d'y voir plus clair et d'attaquer le mal à sa racine, le synode a choisi de traiter cette année de la « transmission de l'Evançue ». Pour la première fois, et devant les unitiques qui s'étaient élevées de toutes parts à propos des méthodes inadaptées de l'assemblée, les membres du synode ont travaillé en petits groupes. Ils ont élaboré eux-mêmes, sans schéma préétabit, leurs réllexions qui ont été finalement synthétisées dans un document « provisoire et partiel » dont on espère qu'il sera prolongé dans les paroisses. Voici quelques-uns des axes de ces réflexions : des axes de ces réflexions :

• La foi évangélique est, avant ■ La foi évangêtique est, avant tout, « rencontre du Christ », c'est-à-dire dialogue et interpellation par une personne. L'Evangile est libérateur, il délivre l'homme de ses allénations et de ses idoles, il permet la réconciliation. La transmission de l'Evangile n'est pas une affaire de répétition, de doctrine, de traditions, mais elle doit être innovation et invention.

Les méthodes ne sont pas primordiales. Ce n'est pas leur renouvellement ou l'élaboration d'une stratégie qui parmetira d'annoncer l'Evangile. C'est la conversion qui compte et la prise de conscience que l'Eglise n'est pas propriétaire de l'Evangile.

La transmission doit se faire dans une relation de réciprocité et dans l'écoute des autres. Il u'y a pas d'un côté ceux qui trans-mettent, et de l'autre ceux qui reçoivent. Tous sont indissocia-blement des transmetteurs-ré-

Le synode a enregistre que les groupes de travail, à l'exception d'un seul, n'avaient mentionné ni Dien ni la Bible. Comment interpréter cette double lacune? La question est demeurée sans

An fil des interventions publi-ques, une double mise en garde a été faite : d'une part, ne pas faire du christianisme une idéo-

#### UN RÉFÉRENDUM SUR LES CENTRALES NUCLÉAIRES ?

Apres aveir summer detects his intions, le synode a adopte, par 53 voix contre 4, une motion concernant les centrales unclésires, qui fait allustinu à l'opportunité d'un référendum.

e Conscient du fait que le développement de la construc devangpement de la construc-tion de centrales uncléaires sou-lèse de nombreuses inquiétudes et nécessite l'étude approfondie des problèmes de sécurité et de répercussion sur l'environne-ment, la synode demande à la Pédération protestante de France de bien vouloir attirer l'attention des pouvoirs publies en les priant de ne pas prendre de mesures définitives sans de serienses assurances sur le plan scientifique et sans information phiective et consultation du penple français. »

D'autre part, un vieu concer-nant les femmes déplote que celles-ci n'aient été que treixe bres des groupes de travail du synode. Il téclame la remise en question, à tous les niveaux de la vie de l'Agiise, d'une image de la femme véhiculée traditionneilement par les liturgies, la catéchèse, les prédications et cartains mass media (57 out,

logie en se référant exclusivement Agge en se reierant excusavement aux notions de paix, de liberté, de justica, sans les relier au Christ. D'autre part, ne pas faire du Christ une idole immuable, lointaine et rassurante, qui n'au-rait rien à dire de précis aux hommes de notre époque.

#### « Lire le journal »

Life it juilled so Le pasteur Jacques Maury, président du conseil national, a regretté pour sa part le caractère « ahistorique » de l'exposé final, qu'il aurait aimé voir compléter par des exemples de situations concrètes. Il est vrai, et cect compense peut-être cela, que les mambres du synode avaient reçu à titre de document préparatoire à l'assemblée une longue analyse de grands thêmes d'acractive, essentiellement faite à partir du Monde (progrès techniques, relations humaines, la vie et la mort, les femmes, la jeunesse, l'alcoul, la drogue, etc.). Ce rapport s'initialait Lire le journait, sans doute pour rappeler le grand théologien Karl Barth, qui disait que le chrétien doit tenir la Bible dans me main et la journal dans l'autre.

et is journal dans l'autre.

La presse confessionnelle denne d'ailleurs de graves motifs d'inquiétude à l'Eglise réformée de France. Le synode a dû prendre acte de la disparition du magazins interrégional Horizons protestants, ainsi que des sérieuses difficultés de l'hebdomadaire Réforme, dont la survie ne serait pas assurée à plus ou moins longue échéance. Comment les protestants résoudrontifs ces problèmes? Il ne semble pas, à première vue, qu'il y at là-dessus une idée viable, à moins — mais les esprits sont-ils moirs pour cela? — que l'on trouve une solution ceruménique. Un grand hebdomadaire catholi-

co-protestant est-il déjà pos-sible en France?

Dès maintenaut, en tout cas, les relations de bon voisinage sont de règie entre les deux confessions. Et même au-delà, La Père René Beaupère, dominicain, était invité à prononcer l'une des interventions lors du culte syno-dal du 2 mai. Il y a parlé de l'assemblée à la première per-sonne : « Notre synode. » « Nous ne sommes pas appelés, a-t-il dit,

sonne: « Notre synode. » « Nous ne sommes pas appelés, a-t-il dit, à transmettre l'Evangile comme on le jait d'un paquet, mais d'un trésor vivant. Après trois quaris de siècle, comment être assez borné pour imaginer que nous pourrions continuer à annoncer, chacun de notre côté, le Seigneur?

Deux évêques catholiques ont participé, à tour de rôle, pen-dant plusieurs heures, aux tra-vaux du synode : Mgr Charles de Provenchères, archevêque d'Aix-en-Provence, et Mgr Roger Etchegaray, archeveque de Mar-

Au total, ce synode a bénéficié du renouveau de ses méthodes de travail et du choix heureux d'un thème fondamental dans la conjoncture actuelle. Il a pentetre laissé paraître, pour une part à cause du vieillissement de ses participants, qui ne se renouvel-lent guère, un certain raidisse-ment. La témérité de certaines exment. La temerite de certaines ex-périences progressistes faites ces dernières années a-t-elle contri-bué à ce reflux ? Il est vrai qu'on le constate aussi dans l'Eglise cale constate aussi dans l'Egiise catholique. Mais peut-on généraliser ? Les synodes régionaux sont
souvent plus combatifs. En voici
un exemple particulièrement plus
intéressant puisqu'il rejoint la
querelle de l'aumonerie catéchuménale chez les catholiques : le
synode de la région de l'Est (Châlons-sur-Marne) a demandé à
l'unanimité de remettre en cause
la manière d'administrer le baptème.

tême.

Depuis 1951, en effet, le nombre des enfants baptisés et qui ne sont pas allés au catéchisme a cri jusqu'à 60 % dans certaines paroisses.

Voilà des chiffres qui donnent à méditer au-delà de toute opinion personnelle.

HENRI FESQUET.

THE MANAGES OF

(1) L'Eglise réformée de France, majoritaire, comprend environ trois cent cinquant mille membres, auxquels il faut ajonter des réformés de l'Alesce-Lorraine et des luthériens, Soit au total sept cent mille personnes. Les musulmans, en France, sont anviron deux millions.

● Dans le cadre de PUER de théologie et de sciences religieuses de l'Institut catholique de Paris, l'Ecole des langues orientales anciennes décisre vacant, pour la anciennes déclare vacant, pour la rentrée universitaire d'octobre 1975, l'ensaignement de la langue syriaque. Les déclarations de candidature, accompagnées du dossier nécessaire (tilres, publications, etc.), doivent être adressées à M. le Directeur de l'ELOA, 21, rue d'Assas, 75270 Paris, Cedex 06, avant le 1 fuin 1975.

#### Demain l'été... des sites d'exception

- POGNOCHIUSO PUGLIA Le côte sauvage de l'Italie
- LES TRULLI PDGLIA
- Les charmes de l'Italie barroqu **PUNTA ALA**
- La piaga la pius privée de Toscano
- M'DIQ
- LE CDRBIER Savoie Sports et Montague

POUR DES VACANCES INTELLIGENTES

30, Av. de Friedland Paris 8

Tél. 755 95 31 / 227 44 78



espérant\_ contre toute espérance

B.Bro o.p.

Nous sommes pris entre une angoisse partout pré-sente et un besoin fou Est-ce évasion ou illusion? Faut-il se résigner à ce que le désespoir n'ait

Retrouver l'espérance, n'est-ce pas ce dont nous avons tous le plus grand besoin pour vivre.

Ce livre complète les Conférences de Notre

256p. 26F.



Armen Land  $\mathbf{F}(t_{i} = t_{i+1, \dots, i_{k}})$ 

1000

Table 1

1.000

- 184 QX

L'affaire du « Canard enchaîné » devant la chambre d'accusation de Paris

#### Un secret de la défense nationale?

Ca n'était pourtant qu'une « farce « pour le président de la République d'alors, mêms si M Pierra Masamar, la pramter ministre, suggérait d'y voir la main de la C.I.A. Dix-huit mols après la découverte de micros dana les locaux du Canard enchaîné, le 3 décembre 1973. catte attaire va-t-elle devenir un exemple eupplémentairs de le soumission du pouvoir judi-

ciaira su pouvoir exécutif? - La justica est salais, à sils de faire son métier », déclarait M. Raymond Marcellin, interlage - le 14 décembre 1973, à l'Assemblée nationale. La séparation des pouvoirs devenait un marveilleux prélexte pour na pas répondre : male que d'entraves apportées depuie à cette Justice par caux - là mêmes qui truction pour se taire!

Le 1º\* mars 1974, M. Guy Xoual, soue-directeur de la direction de le surveillance du territoire (promu depuis à un sutre poste), interdit à ses collaboreteurs de déférer aux convocations du juga d'instruction, M. Alain Bernard, parce que, dit-il, les agents de ·le D.S.T. sont couverts per le escret de le défense nationale. le moment où l'on e la certitude que des membres de la D.S.T. Honore (mais, selon eux, pour une autre mission).

La définition de ce secret de le défense nationale va alors devenir l'objet principal d'une instruction qui n'avançait déjà que sous les coups de boutoir

Les 19 juillet et 29 soût 1974, è le requête du premier ministre, le conseil d'Etat commettre deux avis, dont l'ambiguité perqu'il y cherche. Recuella de principes, ces evis rappellent que - quiconque est détenteur d'un ne peut le divulguer. Cette obiigation doit être opposée même à la juridiction ». Mais lie disent aussi que le code pénal - fait obligation à toute personne cités à comparaître de se présenter devant l'autorité judiciaire. Aucune exception n'est faite en ce qui concerne les fonctionnaires, quelle que soit la nature du service où lis exercent leur

activité professionnelle -. Enfin, ces avis affirment que « l'existence d'une personne phyfait qui, des lors qu'elle est établie, ne peut être couverte natura que ca soit «.

#### Un risque

Fort du premier principe, M. Michel Ponietowski (qui sembiait plus soucieux des libertés Individuelles loreque son propre téléphone était écouté) justifie, le 22 novembre 1974, dans me lettre au juge d'instruction, le refus de quatre lonctionnairee de la D.S.T. de déférer à la - Les traits du visage et les caractéristiques de la personne physique, écrit le ministre d'Etat, constituent des élàments d'Identification qui, lorsqu'ile s'sjoutent à des éléments d'état civil déjà connus, permettent d'ettribuer, en l'occurrence à des nnaires de la D.S.T., dont le eignalement a pu apparaître en d'autres circonstances, une Identité précise. Ces éléments itent par là même un risque de . compromission (...) d'un secret de la défense nationale dont le fonctionnaire est gardien ou dépositaire per

fonction ou par qualité. -Une injonction de l'evocat du Canard enchelné, quatre mola plus tard, obligera le parquet é se prononcer sur ce secret de détense nationale et, le 18 mars 1975, M. Alain Bernard

pour apprécier « l'epplication de la notion de secret de la défense netionale », rejette cettenotion dans la procédure en cours et affirma son Intention de procéder eux confrontations qui lui semblent necessaires.

Les guatra agents de la D.S.T. n'ont-lis pas déjà été controntés aux témoins, et leur identification no sera t-alle pas imposble en raison des précautions prises (- les noms des personintées parmi des groupes de figurants n'étant en sucune façon révélés em têmoins, meis couchés sur un procès-verbal séparé -) ?

Le parquet e'est pourtant empressé de faire appel de cette ordonnanoe. Il aurait soutenu que rien n'étayait la thèse d'une participation d'agents de la D.S.T. & le pose de microe rue Saint-Honoré, alnon les affirmations du Canard encheiné, et que, des fora, les confrontations melliaur moyen de mettre le pes de laisser l'instruction se dérouler normalement ?

Parts, salele samedi 3 mel de l'appel du parquet, a antendu de M. Marcel Sacotte, les observations de M. Gaston Cornadesu pour le ministère public, et de Mº Roland Dumas pour la partie civile. Par son arrêt, le 31 mai prochain, elle dira non esulament si l'inetruction de l'aftaire du Canard enchaîné doit être considérés comme entergorle de citoyens — les policlara de le D.S.T. -- est audessus des règies de noire droit pénal. Comment ne pas voir dans cet arrêt je degré de liberté des megistrats devant un pouvoir apparemment peu soucieux que justice eost felte?

BRUNO DETHOMAS.

#### LA FUSILLADE DE PUTEAUX

#### La cour d'appel déclare M. Charles Ceccaldi-Raynaud civilement responsable

La onzième chambre de la cour d'appel de Paris a rendu son arrêt, samedi I mai dans l'affaire de la fusillade de Puteaux, réformant partiellement la sentence prononcée en première instance, la 25 avril de l'appel de l'ap le 25 avril de l'année dernière, par la seizième chambre cor-rectionnelle (le Monde des 16, 19 mars, 26 avril 1974 et daté 13-14 avril 1975).

Dans la nuit du 26 au 27 février 1971, an cours de le cara-pagne des élections municipales

#### CORRESPONDANCE

#### A propos de l'escroquerie au crédit de Grenoble

L'Association professionnelle des ctablissements financiers nous a odresse le communiqué suivant :

L'article paru dans le Monde daté du 2 mai, sous le titre « Des magistrats et des avocats appor-tent leur soutien à plusieurs centent leur soutien à plusieurs cen-taines de personnes victimes d'une vaste escroquerie au crédit », met en cause les sociétés de crédit qui poursuivraient actuellement des débiteurs maiheureux de Greno-ble, victimes des ngissements de la Société Marlinge, spécialisée dans la commercialisation des meubles et articles ménagers.

Les sociétés de crédit, membres de l'association, ont pour politi-que, dans des cas de ce type, de ne pas poursuivre les débiteurs de bonne foi qui n'anraient pas reçu livraison des matériels comman-

Cette attitude est d'ailleurs conforme aux recommandations de l'association, qui déplorerait que des organismes de caution, non membres de son organisation. puissent avoir une attitude diffé-

 Quatre pardiens de la maison d'orret de Nice, MM. François Calatraba, Jean Katarynezuk, Calatraba. François Depigny et Marcel Gugielmy, ont été condamnés, mercredi 30 avril, par la 6 cham-bre correctionnelle de Nice à avec sursis chacun pour corrup-

de ses partisans condumnés

des équipes des partisans de M. Charles Ceccaldi - Raynaud.

maire sortant, élu avec l'appui de l'UDR. Pour avoir atteint de plusieurs coups de feu des partisans de M. Dardel, lors d'un autre affron-M. Dardet, lors d'un autre all'ron-tement que celui au cours duquel fut tué M. Kaced quelques instants plus tard, l'un des pré-venus, M. Pierre Debrossard, dè-claré coupable de coups et bles-sures volontaires et violences avec arme, avait été condamné par le tribunal à trois ans d'emprison-parsent La coup d'appel confirtribunal à trois ans d'emprisonnement. La cour d'appel, confirmant les conclusions qu'avait
développées M. Besnard, avocat
général, s'est déclarée incompétente à cet égard, car elle estime
qu'il s'agissait en réalité de tentatives de meurtre relevant de la
cour d'assises. La cour d'appel
a renvoyé la cause du prévenu
devant la chambre d'accusation.
Cette juridiction dira si les faits

Cette juridiction dira si les faits imputés à M. Debrossard peuvent être effacés par la loi d'amnistie du 16 juillet 1974.

Autres modifications des condamnations de première ins-tance : quinze mois d'emprison-nement avec sursis à MM. Antoine Pasquini et Serge Calle, au lisu de quinze mois dont douze avec sursis : de son côté. M. Jean Olivier bénéficie de l'amnistle, niors qu'il avait été condamné par le tribunal à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze avec sursis.

La plupart des peines cependant sont confirmées pour infraction à la « loi anticasseurs », en particulier les deux ans d'emprisonnement de MM. Antoine Glanni, Marcel Bensadoun et Antoine Canonici, les quinze mois d'emprisonnement avec sursis de M. Jean-Claude Ferrand et les treise mois d'emprisonnement avec

M. Jean-Claude Ferrand et les treize mois d'emprisonnement avec sursis de M. Pierre Lesage.
D'antre part, la cour déclare M. Ceccaldi-Raynaud civilement responsable de ceux de ses partisans qui sont condamnés à indemniser les parties civiles. C'est lui notamment qui devra verser 201443 francs à la reuve de M. Kaced, Les magistrats constatent que, selon les déclarations des prévenus et celles da M. Cection.

Il leur était reproché d'avoir fait entrer irrégulièrement dans les locaux pénitentiaires alcol, correspondance et objets divers le Monde du 18 avrill.

Lent qua seion les declarations des prévenus et celles de M. Cectain des prévenus et celles de M. Cectain des prévenus et celles des préve

#### A Paris

#### UNE QUINZAINE DE NÉGOCIANTS EN VIN (OU VINAIGRE) ONT ETE INCULPES D'INFRACTIONS DOUANIÈRES.

Un traffic international sur les

vins, dans lequel sont impliquées une quinsaine de personnes, et remontant à 1971, a suscité l'ou-verture d'une information pour vertere d'une information pour infractions douanlères confiée à M. Louis Gondre, premier juge d'instruction à Paris : du faux « vin italien », bénéficiant à ce titre des tarifs préférentiels com munautaires, avait été importé en France, en provenance des cuves de la société Vinidock, d'Anvers, gérés par les frères Michel e duit avait été fabrique grace à des manipulations astucieuses duit avait été fabriqué grâce à des manipulations astucleuses mais répréhensibles — conseillées par M. Claude Bouyet, dit Bouyet-Thury, croologue, directeur technique d'une société de Lausanne — par fermentation de mouts bulgares et grees non vinifiables.

Ont été inculpés mais laissés en liberté, avec M. Bouyet, des négociants en vins et vinalgres. MM. Paul Crémieux, président de la Sapvin, de Marseille : Bernard Dagousset, de Gentilly (Val-de-Marne) : François Boiron, gérant de la Sélection des vins de la Loire : Pierre Ramel, de Meximieux (Ain) : Jean Ecckmann, de Seelin (Nord) ; Louis Fuchs, président des Vinalgreries Etolle d'or : Raymond Sachot, président de Mancy : Guy Chastenet, de Bordeaux : ainsi que Mma Chantal Morgat, président de la fabrique de jus de fruits Sodiko, at M. Roger Thomas, de Rouen

M. Bouyet est détenu pour un autre trafic, sur mandat de M. André Fontaine, autre juge d'instruction parisienne, actue de la région parisienne, d'un vin léger du Midi, titrant 855, «re-

la region parisienne. d'un vin léger du Midi, titrunt 8-5. « re-vigoré » à 12 ou 13- grâce à du sucre glissé par une trappe secrète aménagée dans un mur d'une confiserie contigué.

de M. Wilkinson en appel. -Poursuivi pour publicité menson-gère, M. Wilkinson, fabricant d'adoucisseurs d'eau, assisté de Me Weil-Curiel, a été relaxé par la traizième chambre de la cour d'appel de Paris. En première ins-tance, la douzième chambre correctionnelle avait inflige le 14 octobre au prévenu trois mois d'emprisonnement avec sursis, et 4000 F d'amende, tenant rigueur à ceiul-ci d'avoir dénonce, dans sa publicité, les prétendus méfaits de l'eau calcaire. La cour estime que dans un tel domaine scienti-fique controversé, M. Wilkinson ne peut être considéré comme ayant agi de manvaise foi-



# UNE SEMAINE DE PRIX-CHOC, SUR 7 NIVEAUX

A TOUS LES ETAGES, UN VASTE CHOIX D'ARTICLES SELECTIONNES POUR LEUR EXCEPTIONNEL RAPPORT QUALITÉ/PRIX, ALORS... VENEZ-VITÉ, EN PROFITER!

#### LA FEMME

ROBE polo; manches courtes en coton polynosique imprimè.

80 F

JUPE imprimée, coton sur fond bleu ou vert.

50 F

Deux modèles de ROBES en tricélon imprimé. Fond ivoire.

170 F

PULL acrylique manches courtes. Rayures marine et blanc. glacier et blanc ou amande et blanc.

30 F

GILET long acrylique, sans manches. Blanc cassé.

45 F

Ensemble SLIP et SOUTIEN-GORGE fermeture devant. Polyamide. Chair. blanc, pacific ou fard.

25 F

NUIT courte, polyester et coton imprime.

SLIP mousse polyamide.

KIMONO polyamide imprimé. 80 F

#### A JEUNE FILLE 75x135 75 TEE-SHIRT en éponge,

velours, beige, saumon, amande, bleu, marron ou noir. 45 F

ENSEMBLE JUPE et TEE-SHIRT en coton délavé. Kaki ou bleu.

#### ACCESSOIRES

CARRÉ pongée, soie imprime. GANT agneau glacé ajouré. 13 F

ÉCHARPE twill, soie imprimée. 25 F

ESPADRILLE fantaisie couleur, talon compensé.

45 F

**COLLANT mousse 15 D** 

2,50 F

TEE-SHIRT coton M.C. Nombreux coloris.

Du 6 au 16 ans. 9 F

ROBE BAIN DE SOLEIL en polyester et coton imprimé. 12

avec chapeau assorti. Du 2 au 7 ans. Le 4 ans.

Coloris mode.

PARAPLUIE pliant,

PARAPLUIE long.

coton patchwork,

poignée bois.

90 F

imprime coloris mode.

55 F

35

CRÉTONNE imprimée,

dessin "liberty". largeur 130.

200 F

NATTES mais importées de Chine.

45x75 28 F

fabrique en IRAN, taille approximative 100×200.

1.200 F

#### **LA MAISON**

Lem 10<sup>F</sup>

DÉCORS de fenêtre, coton imprimé, orange ou bleu, doublé de satinette coton, la paire avec embrasses, hauteur 280.

SPÉCIMEN HAMADAN point noué main, pure laine,

ASSIETTE faience décorée. Plate ou creuse.

Le SHORT assorti. Le 4 ans.

# SERVICE à FONDUE.

100 F SERVICE 5 CASSEROLES

émaillées.

115<sup>F</sup>

PAR ÉLÉMENTS SEPARÉS. à suspendre ou à poser, facade en pin naturel. porte à lamelles, ferrures noires,

plan de travail pin d'Orégon brillant. l'élément

1 Porte 40x70x35. 210

LA TABLE 340

LE BANC 180 F

LA CHAISE assortie. 100 F

7,1

17.

Execute the Control 20 25 .... 11 23. ye ...

Jemain l'éte..

ites d'axcepit

PUGNOTHASSILL

Report of the second

TER LEGITLE - MICH

Jee was the second of

#### FOOTBALL

VAINQUEUR DE MARSEILLE (4 A 1)

#### Saint-Etienne termine sa saison en champion

Saint-Etienne. — Ravivée par l'affaire Bereta et par l'incertitude qui subsistait à trois journées nnat. la rivalité entre l'Association sportive de Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille (O.M.) était peut-être plus vivace que jamais pour la rencontre qui opposatt les deux équipes le 3 mai. Le chômage technique de l'usine Peugeot locale, les menaces qui pèsent sur l'emploi dans la région, les fréquentes et onéreuses sollicitations avec les matches de Coupe d'Europe n'avaient pas empêché plus de trente-sept mille specialeurs, dont trois mille ou quatre mille Marscillais, de venir au stade Geoffroy-Guichard.

De cette rivalité exacerbée entre deux villes si différentes par leur aspect et leur population, mais si proches par leur passion com-mune pour leur équipe de foot-hall bâtle à leur image, il pouvait naître la meilleure ou la pire des choses : una rencontre entre deux formations ambitieuses et désireuses de démontrer leurs posdésireuses de démontrer leurs pos-sibilités on un affrontement entre

joueurs rendus nerveux par l'en-jeu du match et le chauvinisme ambiant. Pour les Stéphanois, que l'on disait fatigués et quelque peu envahis par le doute après leur constat d'inefficacité face au Bayern de Munich, comme pour les Marselllais partagés entre l'espoir de mener à bien leur folle course poursuite engagée en championnai et le désir de ména-ger leurs forces pour les ultimes rencontres de Coupe de France, le coup de sifflet initial de l'arle coup de siniet initial de l'ar-bitre fut heureusement une libé-ration. Dès cet instant, il était évident pour les spectateurs que les deux équipes avaient choisi de se livrer sans réserve et de faire de leur match le sommet tant attendu de la compétition.

Recenser les actions d'éclat et les occasions de but pour mieux les relater équivalait des lors, pour les infortunés journalistes, à se couper du spectacle tant celui-ci était permanent. Dans le premier quart d'heure, Charrier, le gardien de but marseillais, par deux fois, et Curkovic, son homo-logue stéphanois, une fois, eurent même le bonheur de se retrouver sur la trajectoire du ballon sur des tirs à bout portant.

A l'impressionnante m a î t r i s e collective des Forèziens, les Mar-selliais répondaient par l'acharne-ment rageur de Bereta, blême sous

passionnée contre l'ancien capitaine stéphanois (« Bereta, trahison ! ») ou contre le président marsettais ( Méric, salaud, le peuple aura ta peau! »), on mesurait toute cette rancœur accumulée depuis plusieurs années contre le club phocéen, coupable de débaucher régulièrement les melleurs Stéphanois : Boequier, Carnus, Keita et Bereta. Dès lors, ce combat entre l'OM.-Hercule et l'Association sportive de Saint-Etienne, qui, telle l'Hydre de Lerne, doit, pour suroivre, former constamment de nouveaux joueurs, prenait pour le public des accents de croisade pour la déjense d'une certaine idée du jootball projessionnel.

Tresor et marquer de près de vingt mètres un but exceptionnel. Trois minutes encore, et c'était au tour de Christian Sarramagna,

au tour de Christian Sarramagna, l'oublié de la Coupe d'Europe, de raviver les regrets de ses supporteurs. Tel un pur-sang lancé dans une course d'obstacles, il partait de ses propres 18 mètres, parcourait tout le terrain avant de centrer sur Bathenay, seul devant Charrier. Cette accélération tranquille et irrésistible des Stéphanois en démonstration, l'omniprésence de ses joueurs passés du trot au galop sans fébrilité sont, à coup sûr, la marque d'une grande équipe, qui a sans doute livré sur son terrain le meilleur match de sa saison.

Trois buts en cinq minutes.

Trois buts en cinq minutes.

Saint-Etilenne avait gagné en grand champion, et les Marseillais perdu, leurs dernières illusions. Avec quatre points d'avance et deux matches de retard à disputer

sur leur terrain devant Nice et Bastia, les Stéphanois pouvaient, à deux journées de la fin du

championnat, effectuer le tour d'honneur réclamé par le public

et célébrer ainsi par avance leur huitième titre national.

GÉRARD ALBOUY.

De notre envoyé spécial

mater toutes les brèches de sa défense, et par les dribbles sautil-lants de Paulo Cesar, désireux, semble-t-il, de montrer à Janvion, son brutal garde du corps, que le football est avant tout l'art de l'esquive et du contre-pied.

#### Le but de la révolte

C'est d'ailleurs Paulo Cesar qui C'est d'ailleurs Paulo Cesar qui provoqua le premier coup de théâtre à la 17° minute quand, au prix d'une belle détente, il reprit de la tête un centre de Zwunka. Loin de les abattre, ce but provoqua chez les Stéphanois un sentiment de révolte et d'injustice. Sarramagna, qui effectuait enfin sa rentrée dans l'attaque stéphanoise, expédiait une reprise de volée sur la barre transversale. volée sur la barre transversale. Mais l'égalisation ne survint qu'à la 25° minute où, après un remar-

la 25° minute où, après un remarquable travail préparatoire de Synaeghel, Patrick Revelli devanca la sortie de Charrier.

Comme deux boxeurs qui anraient recherché le K.-O. d'entrée sans y parvenir, les deux formations épronvaient le besoin de reprendre leur souffle avant la mi-temps. Mais ce calme était de ceux qui précèdent les pires tempêtes. Dès la reprise du jeu les vagues d'assaut des Stéphanois se faisaient plus menaçantes. Un rush collectif provoquait un infaisaient plus menaçantes. Un rush collectif provoquait un invraisemblable cafoulliage devant les buts de Charrier, à la 65° minute, et profitait à Christian Lopez, ce jeune arrière central qui prend, au fil des matches, une assurance de vieux briscard.

Deux minutes plus tard, Jean-Michel Larqué, ce capitaine si lucide, profitait d'un élan trop généreux des Marseillais pour a'emparer de la balle dans le rond central s'avancer au cœur de la

les huées de ses anciens suppor-teurs, par le stoïcisme dans la tempête de Trésor, applique à col-

#### CYCLISME

#### LA DYNASTIE DES DANGUILLAUME

De notre envoyé spécial

Bourges. — Depuis plus de trente ans, les Danguillaume forment la première jamille cycliste de France. Une famille dans laquella, par tradition, les garçans font du velo et les filles épousent des coureurs. C'était vrai à l'époquella, par tradition, les garçans selon des règles qui ont fait leurs pout du velo et les filles épousent des coureurs. C'était vrai à l'époque du regretté Camille, qui trouvo la mort sur le circuit de Monthléry en 1950 après avoir remporlé un mémorable Liège-Bosiogne-Liège, et c'est encore trai aujourd'hui, alors que Jean-Pierre et Jean-Louis, les deux frères, roulent côte à côte dans le rangs amateurs. Il a méthodiquement en richt son requitére sans brûler les éta-dun registre étendu qui lui per-methodiquement en richt son méthodiquement en richt son régulière sans brûler les éta-dun des étalles et dispose maintenant d'un registre é

M. Georges Gregy a été élu président de la Fédération fran-caise de tir. Ce spécialiste de la cible assurait l'interim de la pré-tident dessit le different le pré-tident dessit le different le présidence depuis la disparition de Robert Thiebault (le Monde daté 22-23 décembre 1974).

**AFGHANISTAN** 22 jours 3.850f

payscope international 6, r. de la Paix - 75002 Paris - 261,50,02

possédait sur le premier l'avan-tage de l'expérience, et sur le se-cond celui de la fraicheur phy-

cond celui de la fraicheur physique.

Quoi qu'il en soit, sa victoire a
paru logique autant que méritée:
n'avait-il pas été récemment la
meilleur Français de la Flèche
vallone et l'adversaire le plus
opiniatre de Merckx dans LiègeBastogne-Liège? Les Danquillaume ont collectionné tant de
succès sur les routes d'Europe que
chacune de ses courses ressemble
à an pèlerinage. Jean-Pierre avait
des raisons personnelles de
convoiter la première place l'autre jour à Liège. Samedi à Bourges, il a triomphé au pays de
Narcy, l'homme qui forma autrejois son oncie Camille et son directeur Maurice De Muer — deux pois son unce cumité et son un-recteur Maurice De Muer — deux amis — au sein de l'équipe Peu-geoi... de cette équipe Peugeot qui est devenue la sienne et qu'il représente brillamment.

JACQUES AUGENDRE

MORFONTAINE a remporté la coupe SCHWEPPES le 17 avril au golf de Saint-Germain en battant RACING-LA BOULIE par 9 à 4.

#### GYMNASTIQUE

#### UNE CHAMPIONNE DE TREIZE ANS

Une nouvelle championne vient de faire son apparition sur la scène internationale. Elle a treize ans. Le 4 mai à Stien (Norvège), Nadia Coma-neci a, en effet, apporté à la Roumanie un titre que l'on croyait devoir rester soviéti-que, celvi de championne celvi de championne

Nul ne se souciait, avant que ne commencent ces championnais, de ce petit bout de jemme pesant à peine 38 kilos, et qui prétendait se mesurer à des vedettes aussi confirmées que la championne mées que la championne olympique Ludmila Turit olympique Ludmila Turil cheva. Cette dernière n'a prendre que la quatrième place du concours général. C'est une nouvelle concurrente soviétique, Nelli Kim, dix-huit ans, qui a pris la deuxième place, l'Allemande de l'Est Annelore Zinke étant troisième.

Zinke etant troisieme.
On se souvient qu'aux Jeux olympiques de Munich, en 1972, les spectateurs avaient été subjugués par la jeunesse de la petite prodige soviétique Olga Korbut, qui avait alors quatorze ans. Mais celle-ci, ni à Munich ni depuis lors n'a jamais pu remporter de titre dans les concours internationaux. A chaque fois, il hi fallut câcr la place à Ludmila Turitcheva. Turitcheva.

C'est donc Nadia Comanec qui aura fait perdre sa cou-ronne à celle qui, depuis trois ans, régnait sur la gymnasti-que féminine. Il est vrai qu'Olga Korbut ne participait pas à ces derniers championats d'Europe : elle s'entraine dans le plus grand secret afin de réaliser un programme en-tièrement nouveau aux Jeux olympiques de 1976. Elle aura

#### **ÉQUITATION**

#### AU CONCOURS INTERNATIONAL DE ROME L'Italie prophète en son pays

De notre envoyé special

Rome. - La Coupe des nations, épreuve reine du concours hiprique international officiel de Rome, s'est disputée, samedi 3 mai. en place de Sienne, sous un ciel digne de l'épreuve : plein soleil sur la ville, brise exquise dans l'arene. On doit donc à cette compé. tition une relation spéciale. Nous nous en acquitterons — pourque la nier — le cœur serre, la guillotine n'ayant cesse d'opèrer dans l'équipe de France composée du commandant Pierre Durand, de Marcel Rozier. d'Hubert Parot et de Michel Roche.

laur actif une longue expérience Internationale et des victoires flatteuses, le quatrièma, sans vouloir lui causer nulle peine, ni diminuer ses mérites, doit surtout sa sélection à la position d'un des chevaux les plus igieux de notre élevaga. L'impartialité, toutefois, appella la com mentaire. Les poinge fermés eur un paquet de rênes tendues à bloc conviennent peut-être parfaltement à cet animal éruptif par excès de rosité. En équitation, comprenne qui pourra, certaines caboches ecceptent plus volontiers les costauds que les ertistes au toucher

Catte parenthèse, à l'intention des - bons amie - de M. Roche, qui se comptent surtout parmi la piétaille. Le Prix des nations, épreuve en deux manches, doit-on le rappeler, se court en additionnant les fautes - inévitables à ce niveau de difficulté - des trois mailleurs cavallars de chaque équipe (qui est composée da quatre membres). «Plazza di Siena», six nations ont pria le départ : Italie, France, Grande-Bretagne, République fédérala allemande, Irlande, Belgique. Mala, avant la premier galop, voyons le piste. Sa beauté frappalt d'admiration l'ama-teur. Jamais nous n'avions vu oblés, sur una pelouse promise

TOURNOI DE NICE

SIMPLE MESSIEURS

SIMPLE DAMES

COUPE DAVIS tour, zone suropéenne

Tennis de table

Volley-ball

GROUPE A

GROUPE B 

Jacques Secretin a obtenu à Thonon-les-Bains son dixième titre national individuel en battant en finale Christian Martin par 21-8, 21-11, 21-18. Claude Bergeret s'est imposés pour la quatrième fois en prenant le melleur sur Yveline Leclerc par 21-17, 21-17, 21-11,

CHAMPIONNAT DE FRANCE

DE PREMIERE DIVISION

Saint-Maur b. Stade Français.
Racing C. P. b. Assières.....
Montpellier U.C. b. Tourcoing.
ASPTT Montpellier b. Cannes
Sète-Rennes remis au 17 mai.

CLASSEMENT

Tennis

Les trois premiers citée ont à aux grands chocs, d'eussi merveilleux coloria, la commissaire responsabla ayant su marier an article consommé les tons les plus chauds avec les plus nuancés, chaque obstecia doté de son caractère propre, tout en dameurant très clas-

#### Les subtilités du parcours

Sur la pien technique, « la tour », effectué à pled, na samblait pas, a priori, poser da sérieux problèmes. les quatorze obstacles, dont un doubla et un tripie, soit dix-sept sauts au total, ayant plutôl bonne figure. En somme, rian qui puisse donner la chair da poula aux plus émotifs. Mais, en examinant de plus près la tracé at ses méandres, d'apparence trompeusamant anodine. la personnalité du chef da piste se sinalt progressivement et apparsignali dans touta sa subtilité latine. Un mot vient à l'esprit, un mot du théâtre Italien, appliqué à un personnage énigmelique : « Il feint de laindre afin de mieux dissimular. Traduction libre et prosaïque d'un concurrent balge après mûre réflexion : - Il y a là deux ou trois petites vacheries qui ne me plaisent

14

4

1.5

19

L'Italie, sur son terrain, et en parellia circonstance, as devait de triomphar et elle n'y manquelt point grace à ses trois championa nin de victoires olympiques, Plero d'Inzeo, qui donne une nouveile fois le mesure da son immense talent par un double - sans faule », Graziano Mencinelli, et Vittorio Orlandi, le chevaller à le trisle figure el au styla irréprochable. La Grande-Bretagne suivit, représentée par quetre jeunes galliards fonçant des azimute, triqua eu poing, un couteau

de pénalisation

A le troisièma place, on pointa

#### entre les dants Quarante-huit points

Finale: G. Chanfreau (Fr.) b.
C. Ferea (Esp.), 8-4, 7-5.
La finale du simple messieurs a été interrompue par la pluie alors que l'Australieu Crealy menati 6-5 dans la première manche, A la suite des résultats du tournol de Nice, Jean-François Caujolle remplacera Georges Goven dans l'équipe de France qui rencontrera la Belgique en Coupe Davis les 8, 9 et 10 mai au stade Roland-Garros. l'Allemegne de l'Ouest, avec pour chef de file le maître à sauter Hans Gunther Winkler. L'Irlande, le France, la Belgiqua fermaient la marche. Deux chiffres valent tous les com mentaires : l'Italia a quittà la piste, avec huit points de pénalisation : la France en accusait quarente-huit. Il erriva aux mellieurs, aux plus sûrs, d'avoir des défaillances inexpli-cables. Il a'agit, ici, de bien autre chose. Les fautes eccumulées par les cavallars français sur la rivière, leur accusateur public en place de Sienna, sont de celles qui se comprennent mai, nui obstacle ne se rapprochant plus intimement da la nature qu'un ruisseau généralement franchi d'un bond joyeux et sans bavure par tout cheval digna de ce nom. Nos cracks na peraissent pas avoir aur le sujet le même opinion. La rivière laur procure une délicieuse occasion de se refraîchir les pieds entre deux efforts giganiesques. Comment leur faira passer cette fâcheuse habitude ?

Un vœu d'ordre puremant esthétique pour finir : que les membres de l'Equipe da France abandonnent vite et tôt, et pour toujours, la tunique bleu de Frence at rubis. taillée à leur mesure, aux frais de la fédération. Il sarait étonnent qu'entre Saint-Raphael al Menton, un palace ne s'an rendit point acquéres pour le service de son parsonnel.

ROLAND MERLIN.

#### RÉSULTATS LES

Athlétisme

L'Américain John Powel a amé-lioré le record du n'inde du lancer de disque avec un jet de 69,10 m réussi le 4 mai à Long-Beach (Cali-jornie).

Le Bacing Club de France, le Paris Université Club, le Stade iran-çuis et Viry-Châtilion se sont qua-tifiés pour la finale du championna-tée France inter-clubs, qui se dérou-lera le 25 mai à Colombes.

#### Automobilisme

MILLE KILOMETRES DE SPA
(ramenés à 750 kilomètres
à cause du mauvais temps)
1. Pezcarolo-Beil (Alja Romeo
33 TT 12), 750 km en 3 h. 32 min.
58 sec. 4. mogenne 214,810 km-h.;
2. Icka-Mercario (Alja Romeo 33
TT 12), à un tour ; 3. Muller-Pellier
(BMW), à 5 tours ; 4. Hald-Béquin
(Porsche Carrara), premiers des GT ;
5. Ballot-Léna-Andruet (Porsche Carrara).

#### Cyclisme

PARIS-BOURGES
Classement. — 1. J.-P. Danzulllaume, lea 243 kilomatres en 6 h.
16 min. 36 see.; 2. Hinaukt, & 1 see.;
3. Poulidor; 4. Meingon; 5. Sezoce; 6. Van Impe (B.); 7. Talbourdet; 8. Bourreeu, tous m. t.; 9.
Grelin, & 8 sec.; 10. Leleu. m. t.

Escrime

La Hongroise Ildiko Schwarzen-berger (4 viatoires) a devancé sa compatriote Ildiko Berto (3 via-toires) et Pitalienne Convolata Colivio (3 victoires) en finale du challenge Joanty disputé les 3 ec 4 mai au stade de Coubertin, a Paris.

Football

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PREMIERE DIVISION (Treote-sixième journée)

(Treote-sixième journée)

Sì Saint-Etienne, vainqueur de Marseille, est pratiquement assuré de conserver son titre national, l'incertitude continue de régner dans le bas du classement, où les équipes mal classées se rebijfent. C'est notamment le cas de Sochaux, vainqueur de Lyon (3-1), d'Angers et de Troyes, qui ont feit match nul respectivement à Beims (1-1) et à Nimes (2-2). Les deux grands perdants de la journée sont Bennes, batta à Lille (1-0) et le Bed Star, qui est désormais condamné à descendre la saison prochaine en division II.

\*Saint-Etienne bat Marseille . . 4-1

\*Saint-Etienne bat Marseille . 4-1
\*Nimes et Troyes . 2-2
\*Lille bat Rennes . 1-0
\*Reims et Angers . 1-1
\*Sochaux bat Lyon . 3-1
\*Strasbourg bat Bastla . 3-2
\*Nantes bat Leus . 2-1
\*Monaco bat Bordeaux . 2-9
\*Metz et Nice . 2-2
\*Clascement . 1. Saint-Etienne (34 m.), 51 pts ; 2 Marxeille, 47; 2. Lyon, 43; 4 Bastla (35 m.), Monaco et Nimes, 42; 7. Nantes (35 m.) et Lens, 41; 9. Reims et Strasbourg, 40; 11. Metz (35 m.), 37; 14. Paris - Baint-Germain, 36; 15. Nice (35 m.), 33; 16. Troyes, 34; 17. Sochaux, Angers et Rennes, 32; 20. Red Star, 23. Saint-Etienne bat Marseille ..

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DECKIEME DIVISION (trente et unième journée) Dans le groupe A, le maich au sommet Rouen-Valenciennes a per-nis aux Normands, vainqueurs 3 é 1, de reprendre la première place aux Nordistes, qui comptent un match de raterd. Dans le groupe B, Nancy est depuis longtemps assuré de jouer la saison prochaine en pre-mière division, mais la deuxième place, qualificative pour un malch de barrage, reste très disputée entre Avignon, Cannes es Toulon. Demi-finales: Molina (Col.) b. Caujolle (Fr.], 6-3, 6-1; Cronly (Austr.] b. Domingues (Fr.), 6-2, 4-6, 8-6. GROUPE A

GROUPE B

En finale londonionne de la Coupe d'Angletorre. L'équipe de West-Ram a battu Pulham, un club de deuxième division, par 2 à 0.

Golf

OPEN DE FRANCE A LA BOULIE 1. Barnes (G.-B.), 281; 2. Coles (G.-B.), O'Leary (Irl.), Hayes (Afr. du Sud), D'Arcy (Irl.), 233; 6. Henning (Afr. du Eud), Pourie (Afr. du Sud), Wood (G.-B.), 284; 9. Jacklin (G.-B.), Chillas (G.-B.), Fernandez (Arg.), 285; ...I7. Charpenet (Fr.), 290; ...83. Ploujoux (Fr.1. premier amateur, 297.

Handball

Les joueuses du Paris Université Club sont devenues championnes de France en battant en finale celles de l'Association sportive universi-taire de Lyon par 14 à 8.

Hippisma

Le priz de Gravillers, disputé à Longchamp et retenu pour les paris complé pagnant et tiercé, a été gagné par Pretome, suivi de Sabbathien et d'Oreste. La combinaison gagnante est 1-9-11. Jeu à treize

Pentathlon moderne La Coupe d'Europe par équipes, disputée à Warendorf, en Basse-Saze, a été gagnée par l'Union soniétique devant la Hongrie et la

> INDE 15 jours 3.995f

payscope international 6, s.de la Palx - 75002 Paris - 261.50.02

# Chassement 1. Montpellier U.C., 32 points; 2. Racing C.F., 31; 3. Eaint-Maur, 30; 4. Stade Français, 23; 5. Asnières, 27; c. Sète, 23; 7. P.T.Tè Montpellier, 22; 3. Tourcoing, 22; 9. Rennes, 20; 10. Cannes, 17.

MOTOCYCLISME

#### CONFUSION AU TOUR DE FRANCE Réclamations, délibérations, annulations...

A 21 heures, alors que de nombreux pilotes assiégealent le bureau des commissaires pour déposer des réclamations, Rigal était en tête. Quelques heures plus tôt, toutefois, ses chances étaient

La confusion regne sur le Tour de France motocycliste, parti la samedi 3 mai de Lille. Des défaillances des commissaires sportifs, un reglement qui laisse apparaître chaque jour des lacunes, des concurrents qui se battent autant à coups de réclamations qu'à moto, un jury qui stège pendant des heures et qui revient sur ses décisions, ont fait qu'en quatre heures, dans la soirée du dimanche 4 mai, après l'aurivée de la deuxième étape néral a comnu deux leaders, le policier Jean-Paul Bertsch (Honda 600), puis le Monègasque Hubert Rigal (BMW 1000).

A 21 heures, alors que de

coures ces pénalités, puis dinan-che, en ce qui concerna Rigal, à un abattement de 40 secondes sur son temps dans la cours-de côte. Son titre de « leader » provisoire restatt alors compromis par d'autres réclamations dont les commisaires, découragés, ont ren-voyé l'examen au 5 mai au soir.

#### **AUJOURD'HUI**

#### Naissances

TIONAL DE RO — Chantal et Jean - Philippe Chauvat Benilan sont beureux d'an-noner la naissance de Nicolas, en son po le 3 gyril.

ON

diministration in the

what is a

. . . . .

the second of the second

.. %

Age of

a 1.;

16.1

continue of

\$ 17.00

26 3 7

1457

. . .

4.00

17.7

11-11

(14 <sup>111</sup>

15 (1) (-1) (5)

Water to the

Quarre :

mg - 11 - 14

M. Thierry Calliat et Mmo, née
Marline Perrier, ont la joie d'ennoucer le naissance de
Bénédiate,

TOTAL STATE le 24 avril. 40, avenue Jean-Perrot. 38-Orenoble.

The state of the s On Arran Trans Le docteur vétérinaire Hubert Calamy et Mine, n'ée Martine Bonamy, unt la joie do faire part de le naissance, le 27 avril 1975 à Didy and the second second Vichy, de

Vichy, de Thomas, 15, avenue Jean-Jaurès, L'apallisse (Allter).

- Martine et Gilbert Veyret sont heureux d'annoncer la nai Muriel, le 1-r mai 1975. 76, rue Lecourbe, 75015 Paris.

#### Adoption

subtiff ... Cu pag --- Marie-Madeleine Curon a en la joie d'accueillir la 26 avril Anh-Florence, née à Saigon le 12 Juin 1974.

#### Dece:

#### BLANCHE ALBANE

Nous apprenona lo décès de Mma Georges DUHAMER, qui fut au théâtre Blanche Albane, eurrenu dans sa quatre-vingt-neuvième année, chez ses enfants, au manoir d'Hérouville (Val-d'Oise). Les obsécues auront lieu le mermanoir d'hierotaville (Val-d'Olse).
Les obsèques auront lieu le mercredi 7 mai 1975 à 10 heures précises,
en l'église de Valmondois (Vald'Olse) où l'on se réunirs.
De la part do ses enfants
Le docteur et Mme Bernard

Le docteur et mine Jean Dubamel.
Le docteur et Mine Jean Dubamel.
M. et Mine Antoino Dubamel.
Leurs enfants et petits-enfants.
De sa belle-sænr, Mine Victor
Dubamel.

De ses neveux et nièces, Et do toute la famille.

[Blanche Albane, veuve de l'écrivain
Georges Duhamel, était la fillo d'en émiaré Italien et d'une Française. Elle entra
eu Conservaioire dans la classe de Truflier et comut onsuite une carrière passionnante à l'Odéon avec Antoine, puis
au Vieux-Colombier avec Jacques Copeau,
volentine Tessier. Jouvet, Pitoéff.
Elle abandonne le théêtre après la
naissance de son troisième enfant pour
se consecrer à l'œuvre de son mori qu'elle
seconda entièrement jusqu'à la mort de
celui-ci il y a sept ans, C'est à l'obbaye
de Créteil que Georges Duhamel et
Blanche Albane se connurent,]

- Le baron et la baronne Paul d'Arthuys de Charnisay, Le comte et la comtesse de Chaney, Le comte et la comtesse Alain de Chaney.

Channy, Le baron d'Arthuys de Charnisay, Le comte et la comtesse de Cor-

nelliao, ont la donleur de faire part du decès, survegu le 2 mat. 4 l'age de solxante-dix-buit ans, do la Jean D'ARTHUYS DE CHARNISAY, Jean D'ARTHUYS DE CHARNISAY, née Paule Constantin de Chanay, Les obséques auront ileu en la hasilique de Paray-le-Monial, le mardi 6 mai à 10 h. 30.
L'inhumation aura lieu dans le cuveau de famillo à Courbessac (Gardi et sern précédée d'une absoute dannée en l'église de Courbessac, le mercredi 7 mai à 14 h. 15.
Mi faura ni comonines.

Ni flours, hi couronnes, Le présent avis tient liou de fuire-part. 24, rue Galilée; Paray-le-Monial (Saune-et-Loire).

- Mrne Robert David, née Jeanne Braudeau,
M. et Mme Pierre Braudeau,
Le docteur Ofraud du Poyet et
Mme, née Tvonne Braudeau,
M. et Mmo Jean Braudeau, leurs
enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du
discès de

ont la douleur de faire part du decès de M. André BRAUDEAU.
directeur d'école normole honoraire, officier de la Légion d'homaux.
officiar des palmes académiques, croix de guerre 1914-1918.
survenu le 30. avril 1875, dans sa quatre-vingt-neuvième année.
Les obséques religieuses ont été célébrées en la chapelle Notre-Dame-dez-Anges à Royan-Pontaillac.
L'inhumation a ou lleu le 3 mai 1975 à Taillebourg (171, dans la sepuiture famillole.

M. Jean Fourcade,
M. et Mine André Wahlche,
Mile Marie Fourcade,
Mine René Helleu.
Et leurs families,
coul le douleur de foirs part du
décès de
Mine Jean FOURCADE,
survenu à Paris le 21 avril.
Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité à Orosrouvre (Yvellues).
Une messe pour le repos de son
aine sera célébrée le lundi 12 mai à
12 beures, en l'église Saint-Béverin,
Paris-5°.

#### THAÏLANDE 11 jours 2.795f

paryscope international 6, r.de la Paix - 75002 Paris - 261.50.02

Edité par la S.A.R.I., le Monde. Gérants : acques Fauvat, directeur de la publi acques Sauvageet.



leproduction interdite de lous arti-les, sauf accord avec l'administration.

# - Maraellia. Pointe-à-Pitre, Béziera. Les familles V. Hippolyte, Miche-lon, Floutier, Conbernaud, A. Hippo-lyte, Marre, Saingolet, Sizam, Camier, Armangau, Laures, Bertrand, nut la douleur de faire part du décès de

Mme Germaine HIPPOLYTE. veuve Armangau, professeur bonoraire au lycée de Tananarive, aurvenu le 29 avril à Marsellie.

On nous prie d'annoncer la

Manrice KAPLAN, médecin bonoraire des bopitaux de Paris, survenue lo 28 avril 1975,

survenue lo 28 avril 1975.

De la part de
Mme Maurice Kaplan, son épouse.
M. et Mme Pierre Kaplan,
M. et Mme Freddy Dumas,
M. et Mme Jean Kaplan,
M. et Mme Michel Kaplan,
Ses enfants,
De ses petits-enfants et do toute
sa famille.
Suivant la volonté formelle du
défunt, les obsèques not eu lien dans
la plus stricte intimité.
5, rue Eugène-Carrière,
75018 Paris

- Mme André Lion, M. et Mme Bernard Lion et leurs nfants, M. et Mme Guy Cadenel et leurs

enfants,
ont la douleur de fairs part du
décès subit de
M. André LION,
docteur és sciences,
ingénieur chimiste E.N.S.C.S.,
survenu à Aix - en - Provence, le
26 avril 1975.

Mme Georges de Maliniann et tous ses enfants, ont la douleur de faire part de la disparition de M. Georges DE MALLMANN, retourné vers le Pèrs le 3 mai 1975, deus sa soitante-cinquièmo année. Ils invitent à participer et à s'unir d'intention. à la célébration de l'Eucharistie qui aura lleu le mereredi 7 mai à 8 b. 30, à Saint-Ferdinand des Ternes (75017 Paris), sa paroisse. Ni Reurs, ni couronnes.

 Ses amies et amia funt part avec une grande tristesse du décès de Sutanne MARTINON, survenu le 29 avril 1975. suryenu le 29 avril 1875.
Poète et romencière, sociétaire des Gens de leitres, füle du regrellé Philippe Martinon, professeur agrégé de l'Université et savant auteur de travaux de linguistique et da versi-Corps à la faculté de médecine.

— Sa familie et ses amis ont la douleur d'annoncer le décès do M. Sam MISRAHI, survenn le 16 avril 1975 au Piateau d'Assy, sprès une longue maledie. 23, boulevard d'Argenson,

M. Jean Rosenthal.
 M. et Mme I. Salansky et leur fils.
 M. et Mme R. Salansky et leur fille nut lo douleur d'annoncer le décès de Mme Jean ROSENTHAL.

née Renée Salansky. survenu le 29 ovril. Les obsiques auront lieu mardi 6 mai à 11 heures, au cimetière Montparmasse. 4, rue Masserau, Paris (7').

— Mme Robert Rousselet, née So-lange Bellamy, son épouse, Les docteurs Gérard et Nadine Rousselet. M. et Mme Christian Astruc, ses anfants. enfatts.
Vincent, Laurence et François, ses
petits-corients.
Mino venve Albert Rousselet.

S. 1 - Mobil. de château, dessins et
tableaux anc. Céremiques, Mbles et
tableaux anc. Céremiques, Mb mère, M. et Mme Rene Rousselet, ses

frère et belle-sour,
M. et Mme Michel Rousselet,
M. Guy Rousselet, ses Deve

On nous prie d'annoncer le

décès de

Mime Henri VERV.

le lundi 28 avril 1975 dans sa quatre-vingt-skième année.

Les obsèques relicieuses ont eu lieu dans l'intimité familiale à Connantre le mercredi 30 avril 1975.

\$1230 - Connantre.

23, rue Paul-Daviolaine,

02200 - Solssons.

Nes abonnés, bénéficiant d'una ré Incum no les miertions du . Carnet du Monde », sont priès de somdre à leur envos de texte una des dernières bandes pour sustifier de cette qualité

#### Remerciements

- Le docleur Claude Breite Rim baud.
Mile Isabelle Chaumell.
Mile Brighte Rimbaut.
remercient vivement toules les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Anniversaires

-- Pour le sixième anniversaire de la mort de M. Maurice LEMOINE. une pensoe affectueuse est demandée à ceux qui l'ont connu el almé.

Communications diverses -- L'exposition de tapisseries de Jean Pieart Le Doux et de Caly. Que présente la galerie Passali. 33, rue de Miromesnii, sera ouverte le jour de l'Ascension.

- S. E. Kapella KINDUELU, ambasadeur du Zoire, à Paris, a été désoré de la médaille d'or de la société académique cAris - Sciences - Lettres . La cérémonie a eu lieu au Palais de la Mutualité, le 77 avril dernier, sous les auspices du centre amilie France - liersmonde.

Bitter Lemon de SCHWEPPES. Le Ritter Lemon digne de SCHWEPPES.

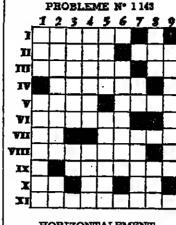

I Forme avec l'air un mélange

VERTICALEMENT 1. Avec lui, on ferme 1; Points de suspension. — 2. Vanités; Progresse normalement. — 3. Il est bon de savair l'aborder; Abréviation. — 4. Dans la Somme; Coule en Irlande. — 5. Son cours intéresse surtout des Autrichiens; Se trompait. — 6. Très raisonnables. — 7. Orientation: Reud poli. — 8. Fait son trou (à moins de mal tourner!); Moyen de communication ferro-Moyen de communication ferro-viaire. — 9. Certains attendent la nuit pour l'aborder.

Solution de problème nº 1142 HORIZONTALEMENT

HORIZONTALEMENT

I. Ecossaise. — II. Ue; Vus.

— III. Immense. — IV. Laine;
Tua. — V. Net; Etel. — VI. Lit;
Alésa. — VII. Aétius. — VIII.
Ire; Raide. — IX. Teste!; Sus.

— X. Ue; Lei. — XI. Escargots. VERTICALEMENT

1. Exil; Laitue. — 2. Maniérées. — 3. Miettes. — 4. Suent; Tua. — 5. Séné; Aure. — 6. Elsa; LG. — 7. Ivette; Iséo. — 6. Su; Ues; duit. — 9. Escalades.

GUY BROUTY.

#### A L'HOTEL DROUOT

Mordi

VENTES

\*\*\* series debut du XVII\*, S.C.P. Cou-turier, Nicolsy. S. 4 - Bons meubles, S.C.P. Laurin, Guilloux, Buffetaud. S. 6 - Objets d'art, meubles XVIII\*, Porcelaines, faiences anc. M. Lacoste.

M. et Mine Michel Rousselet.
M. Guy Rousselet, ses nevelx et nièce.
Jérôme Bellamy, son filieul, et la familie Bellamy,
M. et Mine P. Lefaure,
Ses parrents el amis.
ont la douleur de faire part du décès de

M. Robert ROUSSELET,
survenu le 28 avril.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de feire-part 49, rue Lacépède. Paris 15").
On nous prie d'annoncer le décès de

# FAITS DIVERS

#### INCIDENTS AU QUARTIER LATIN

Plusieurs petits groupes de jeunes gens casqués et armés de matraques, qui se réclomaient d'un « comité antitastiste du centre universitaire Jussieu », se sont éparpillés dans Paris, samedi 3 mai après-midi. Tant sur la rive

3 mai après-midi. Tant sur la rive droite (rue de Turbigo et rue des Lombards) que sur la rive gauche lau carrefour des boulevards Saint-Germin et Saint-Michel). les manifestants, qui avaient pour objectif de s'attaquer aux militants d'extrême droite du centre universitaire à sana et à la permenants d'extreme droite du centre universitaire Assaa et à la permenence d'Ordre nouveau, ont commis de muitiples déprédations: bris de vitrines de diverses imprimeries idont celle du Figarol, mise en feu de pollssades et d'une voiture.

voiture.

Des forces de police importantes

Des forces de police importantes out été nécessaires pour rétablir l'urdre vers 19 heures. Quatre jeunes gens ont été mis à la disposition de la police judiciaire, l'un d'entre eux pour port d'arme prohibée et les autres pour déprédations à la nermaneure d'un des les autres pour de l'acceptations à la nermaneure d'un des les autres pour de l'un de les autres pour de l'un de l'entre de la nermaneure d'un de l'entre de la nermaneure d'un de la leur de l'entre de l'entre de l'entre les autres pour de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre les autres pour de l'entre de l'entre les autres pour de les autres pour de les autres pour les les autres pour les les autres pour les les autres pour de les autres pour les les autres les autres pour les les autres les autres pour les les autres pour les les autres dations à la permanence d'un parti politique.

 Meurtre d'un médecin à Montpellier. — Un médecin du centre hospitalier de Montpellier, le docteur Jean-René Sube. àgé le docteur Jean-René Sube. âgé de trente et un ang, a été poignardé d'un seul coup en plein cœur, dans la soirée du le mai. Les anquêt eur signorent si M. Sube a été tué dans sa voiture — dans laquelle il a été retrouvé i — ou si, blessé, il a tenté de reprendre le volant pour aller chercher des soins

#### **MOTS CROISÉS**

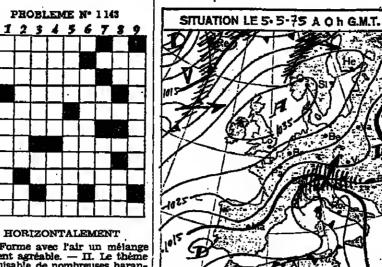

I. Forme avec l'air un mélange souvent agréable. — II. Le thème inépuisable de nombreuses harangues politiques; Second terme d'une fâcheuse progression. — III. Oiseaux; Possessif. — IV. Paniers percés. — V. Article d'usage courant; Une fois perdu, ou est tont désorienté. — VI. Ont du poil aux jambes. — VIII. Ensemble de rochers rouges. — IX. Providence de clochards transis. — X. Abréviation; Conjonction; Pronom. — XI. Prolongeaient la durée de certaines pompes.

6 henre et le mardi 6 mal à 24 henres :

pressions.

Mardi 6 mel, sur l'ensemble du pays, le temps sera médiocre, frais et souvent très nuageux, Il pleuvra passagèrament dons le plupart des régions, mais ces piules seront plus durables de la Manche occidentale aux Pyrénées, einsi que sur l'Est et le Sud-Est, où elles prandront parfois un caractère orageux.

Les vents, de secteur nord-est, resteront assez forts au nord de la Loire,

Sont publiées au Journal offi-ciel du 4 mai 1975 :

• Des candidats autorisés à

• Des candidates autorisées à

prendre part au concours ouvert eu 1975 pour l'entrée à l'Ecole normale supérieure de jeunes filles (section des lettres).

DES LISTES

#### Journal officiel Visites, conférences

prendre part au concours ouvert en 1975 pour l'entrée à l'Ecole normale supérieure (section des

94, bld dn Montparnasse,



du 26 ovril ou 11 moi Section amenblement Bat. 5 - Allée D - Stand 12

# Le Monde

'5, rue des Italiens 75127 PAR1S - CEDEX 09 C. C. P 4207 - 23

ABONNEMBNTS 3 mois 6 mois 8 mois 12 mois

PRANCE · D.O.M. - T.O.M. ex-COMMUNAUTE (want Algérie) 99 F 160 F 232 F 300 P TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALB 144 P 273 F 402 P 530 F

ETRANGER par me-sagerles I - BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS - SUISSB 115 P 216 P 307 F 406 F

avant leur départ

IL - TUNISIE 125 P 231 F 337 F 448 P Par voie aétienne tacif sur demande

Les abonnés qui paient par cheque postal (trois voieta) vou-dront blen joindre ce chèque à leur demande Changements d'adresse défi-nités on provisoires (deux semaines ou plusi, cos abonnes sont invites à formuler leur demande une semaine au moins

Juindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance Venillez uvoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en caractères d'imprimerie.

#### MÉTÉOROLOGIE



Lignes d'égale hauteur de baromètre cotées en millibars (le mb vaut environ ¾ de mm) 

Front chaud ........ Front froid ......... Front occlus Evolution probable du temps en France entre le lundi 5 mai à chengement.

Lundi 5 mai, à 7 beures, la pression etmosphéricque réduite au niveau de la mer était, à Paris, de 1019.4 millibars, soit 764.6 millimètres de mercure.

L'anticycione eentré prés de l'Ecose se décalera vers le nord-est, tandis que les basses prassions de Méditerranée occidentale se déve-lopperont vers le golfe de Gascogne. La plus grande partie de la France restera sous l'influence de ces basses pressions.

mêtres de mercure.

Températures (le premier chiffre indique lo maximum enregistré au cours de la journée du 3 mal; le second. le minianum de la nuit du 4 au 5): Ajaccio, 15 et 9 degrés; Blarritz, 12 et 6: Bordeaux, 15 ct 5; Brost. 12 et 4: Caen, 11 et 7; Cherbourg, 10 et 6: Clermont-Ferrand, 11 et 4: Dijon, 12 et 5: Grenoble, 9 et 5: Lille, 12 et 8: Lyon, 9 et 5: Marceille, 14 et 6: Nancs, 12 et 5: Marceille, 14 et 6: Nancs, 12 et 5: Marceille, 14 et 6: Pau, 14 et 3: Perpignan, 14 et 8: Rennes, 13 et 5: Strasbourg, 11 et 6: Tours, 14 et 4; Strasbourg, 11 et 6: Tours, 14 et 4: Toulouse, 13 et 6: Pointe-à-Pitre, 25 et 20. Températures relevées à l'étran-

#### MARDI 6 MAI

VISITES OUIDRES ET PROMENADES. — 15 b., musée du Louvre ;
« La fin de la Grèce » (Mins Angoti,
— 14 h. 30, 34, boulevard do Veugirard : « Le Musée postal » (L'art
pour tous). — 15 b., l., rue SaintLouis-en-l'He : « Les hôtels de
l'He Saint-Louis » (A iravers Paris).
— 15 b., melro Charenton-Ecoles ;
« Toute l'histoire du pain dans un
charmant grenier » imme Hageri.

charmant granler > 1Mme Hagerl,
CONPERENCES. — 20 h. 30, sallo
Mabilion, 3, rue de l'Abbaye. M. Philippe Lavasline ; « Le dieu-ogre
de la Bhagavat Glitat ». — 20 h. 30,
26, rue Bergère ; « Méditation
transcendaniale technique de développement et do réalisation pour
l'homme actif » (L'homme et la
connaissance). — 12 b., Chambre
américaine de commerce. 21, evenue
Ocorge-V, M. Marcel Banassat : « Le
Paris insolire à travers les âçes e.
— 21 b., 36, rue Jacob. M. Pierro
Ordioni : « Le secret de Darlan,
1940-1943 » (Andrée Geutler-La
Tisanlère).

Les lempératures subitont peu de chengement.

Lundi 5 mai, à 7 beures, la pression stimosphéritque réduite au niveau de la mer était, à Paris, de 1019.4 millibars, soit 764.6 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffre indique lo maximum enregistré au cours de la journée du 4 mai; le second. le minimum de la nuit du second. le minimum de la nuit d

#### P.T.T.

Falaise (Calvados) par l'automatique. — Les abonnés au téléphone de la région parisienne peuvent obtenir directement depuis le 12 avril leurs correspondants de Falaise en composant le 16, puis, après audition de la deuxième tonalité, l'indicatif 31, puis de la composant le 10 deuxième tonalité, l'indicatif 31, puis de la composant le 10 deuxième de la deuxième suivi des six chiffres du numéro

#### Stages et séjours

- ◆ Le Centre d'études, de recherches et de formation insti-tutionnelles (CEP.FI) organise, dans le Midi, pendant la première quinzaine de juillet, un stage de perfectionnement musical pour adultes (instruments, voix, solfege, musique d'ensemble). S'adresser au CERFI, 49, rue Dalayrac, 94120 Fontenay-sous-Bois, tel. 875-03-11.
- Université occitane d'été. ■ Université occitaue d'été. —
  La quatrième université occitame
  d'été se tiendra au lycée d'Egletons (Corrècel, du 6 au 12 juillet.
  Au programme : étude de la langue uccitane, discussion sur différents t h é me s économiques,
  musicologiques, géographiques, juridiques et expression libre.

  \* Renseignements et inscription : M. Alain Lame. 24. rue tion : M. Alain Lame, 24, rue Bachellerie, 19300 Egletons.

1,1



Vous qui cherchez des informations sérieuses sur l'U.B.S.S. de source soviétique sur les questions économiques, sociales, scientifiques, culturelles et touristiques

ABONNEZ-VOUS à

#### < ÉTUDES SOVIÉTIQUES »

Revue mensuelle remarquablement illustrée l an — 17 Pr. seulement

2 ans - 25 Fr.

An sommaire du noméro de mai ; Des temoins racoutent : le Maréchal Vassiliovski, lo Colonel Paviov, l'éctivain Cholokhov, Ponomarenko, ancien commandant de l'état-major central du mouvement des partisans.

· Lettres bouleversantes de soldats soviétiques disparus.

Autres articles: — L'U.R.S.S. au Salon du Bourget,
 — Ville rurale on village de l'avenir, etc.

Cadeaux (contre cette annonce), Abonnement 2 ana: Almanach « U.R.S.S.-75 » (document de 300 pages, indispensable à tous ceux qui étudient l'Union Soviétique).

Abonnement l'an : Brochuras : « Culturs » - « Scianca » - « Industrie e - « L'ultime assaut ».

Jusqu'à épuisement des stocks

ETUDES SOVIETIQUES — 8, rue de Prony — 75817 PARIS C.C.P. Paris 4629.39 . En vente dans les klosques Spécimen gratuit sur demande ETUDES SOVIETIQUES vous attend aussi à la Foire de Paris

# croisés de la loterie nationale

#### concus par Guy Brouty

#### TRANCHE DU MUGUET

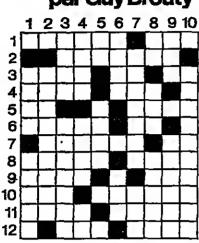

Solution demain dans ce journal MCLN 1

tanières : Le mois du muquet, pieda de muguet ; Abrite, atl 2/ Equipersi. - 3/ Sent èvi- aussi, du muguet de qua demment le muguet, le jour du 2/ Évêque français, rivière du 1º Mai; Possassif; Elle est au courant (épelé). - 4/ Sous les ponts de Complègne; Compli- signalement des pinsons; On que quelque peu le tâche du les dresse en vue de les exhi-colffeur. - 5/ Élever (épelé); Lac ber dans les cirques. - 4/ Joue colifeur. - 5/ Elever (épelé); Lac d'Italie. - 6/ Adapté par des sportifs au des aportives; Terme musical. - 7/ Allongée; Interlection. - 8/ Ne manque pas d'un certain charme; Groupe de aporanges chez les four prélat; Perd tous aes charmes au coura de l'étà. - 6/ Falt des eignes, à l'occasion; - 10/ Lettres de "crédit"; Se rencontre dane les bois. 11/ Si an les emprunts, ce n'est pas voie boite tracée; Raréfie le annu certain intérêt; Bien muguet lorqu'il est tardif. - 8/ Possassif; Préfixe; Ville de entouré. - 12/ Souligne généra- Possessif : Préfixe ; Ville de ment une chose incroyable ; Belivie. - 9/ Exhale un partum L'un d'entre eux vous sera peu discret Extrême, pour un peut-être actroyé par le sert, certain nombre de Mulsumans. lars du tirsge de cette tranche.

- (PUBLICITE)

Horizontalement. - 1/ Odorante Verticalement. - 1/ Voient pério 10/ Constituent la parure d'un pied de muguet.

#### DIRECTEUR GÉNÉRAL ACHATS

#### 180.000 F

Un des premiers graupes industriels français, de puissance mandiale, recherche pour Paris un Directeur Général des Achats. Il devra définir el graniser la fonction « achats » de l'entreprise dans un esprit de Direction Générale en intervenant au niveau de la palitique, des strolègies, des procèdures, de la farmatian et de la gestian du persamel. Il animera un service important et complexe comportant un département central et des départements apératiannels décentralisés. Le talt que le budget « ochats» représente la moitié du chiffre d'affaires du graupe situe le paids de lo fonc-tian. Ce poste conviendrait à un codre supérieur agé d'au mains 38 ans, possédant une expérience confirmée des achais dans les secteurs électricité et (au) électro-mécanique acquise à un haut niveau de respansabilité, ainsi qu'une pratique du « management » et de l'arganisation garantissant un sens politique et une enver-gure personnelle absolument indispensable dans ce poste. Une bonne pratique de la langue anglaise est sauhaitée. La rémunération annuelle de départ, de l'ardre de 180,000 francs, sera fonction du niveau de compétence atteint. Les informations camplementaires seront faurnies au cours d'un entretten strictement confidentiel avec notre consultant chargé de cette recherche. Écrire à Paris. Ref. A/2253M

#### DIRECTEUR COMMERCIAL

#### 130,000 F

Une saciélé française spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de biens ur son siege situe a raris teur Commercial. Membre du comité de directian, il sera responsable devant le Direc-teur Général de la Palitique produits et du développement des ventes auprès des diffé-rents canaux de distribution (grossistes, délaillants, grandes surfaces, installateurs). Il antmera différents services : ventes et après-vente, promotion et études commerciales, export, distribution. Ce poste convient à un cadre confirmée de formation supérieure commerciale ou de niveau équivalent âgé de 35 ans ou mains. Sa carrière antérieure lui aura permis d'acquerir une solide expérience de la vente et de l'onimatian d'une équipe commerciale, des problemes de marketing, de publicité et de distribution, de prétérence, dans le damaine des biens de consommation durables au d'équipement. Des qualités d'animateur et de gestiannaire sont nécessaires. La pratique de l'anglais est indispensable. Lo rémunération annuelle de départ sera de l'ordre de 130.000 francs. Écrire à Paris.

#### DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER 110,000 E

Une jeune société trançaise occupant déjà l'un des taut premiers rangs de la parfumerie française, lant en France qu'à l'étranger, et oppeté à un développement considérable dans les prochaines années, recherche un Directeur Administralil et Financier pour son siège a Paris. Rendant compte au Président et en étraite callaboration avec les directions cancernées : commerciale, achats et usine, il aura, dans le cadre d'une Irès grande outonomie d'action, à animer une équipe de 10 personnes et à exercer une responsa-bifité directe sur la comptabilité, le compte d'exploitation prévisionnel, la trésorerie et les relations bancaires. Il sera également chargé du cantrâle de gestian, des questians administratives et fiscales ainsi que de la politique générale du Personnet. Ce poste ne peut convenir qu'à un codre confirme, ogé d'au moins 35 ans, de formation supérieure, possédant le niveau expertise complable et justifiant d'une solide expérience dans la fanctian acquise au sein d'une société industrielle de moyenne importance. Una banne maîtrise du traitement informatique des données comptables est exigée. La connais sance de l'anglais constitue un atout appréciable. La rémuneration annuelle de départ ne sera pas inférieure a 110.000 francs. Écrire o Paris. Réf. A 2255M

#### RESPONSABLE AUDIT INTERNE

#### 110,000 F

Un impartant graupe industriel français (2,5 milliards de francs) recherche pour son siege silve en proche banlieve Ovest un Chef de Service Audil Interne. Au sein de la direction financière, il prendra en charge el développera l'ensemble de la fonction pour le graupe : cantrale des activités complables et financières de la société mère, assistance et vérification des comptes des tiliales. Il préparera tautes les actions correctrices nécessaires et prapasera des améliarations de procédures en liaison avec les services ou unités de production intéressés. Occasionnellement, il participera à l'évaluation de sociétés dons le cadre de prises de nouvelles participations. Ce poste convient à un specialiste confirme de l'audit interne àgé de 30 ons minimum du niveou de l'expertise complable. Il cura acquis une solide pratique de la fonction soll en cabinat soll au sein d'une importante entreprise. La remunérahan annuelle prévue se situe aux envirans de 110.000 francs. Écrire o Poris.

#### FISCALISTE

#### **Banlieve Ovest**

Ce même groupe industriel (cf. Réf. A 2256) recherche pour sa direction financière un liscaliste. Sa missian consistera à examiner, tant pour la société mère que pour les filioles, les declarations fiscales, prévenir les erreurs en lo mahère, veillar à ce que les complabilités :aient conformes et adoptees aux prescriptions officielles, infarmer les inlaresses de l'évalulion de la législatian. Ce poste convient à un spécialiste àgé d'au mains 28 ons, diplame de l'École Nationale des Impôts ayant acquis une bonne pratique de la fiscatile des societes soil dans l'odministration soit en cabinet ou en entreprise. La rémunération annuelle de déport liendra compte de l'expérience acquise. Écrire

Aucun renseignement ne sera transmis sans l'accord préalable des candidats. Adresser C.V. en rappelant la référence à :

PA CONSEILLER DE DIRECTION S.A. 8, rue Bellini, 75782 Paris - Codex 16 - Tel. 727-35-79 19, Résidence Flandre, 59170 Croix - Tél. (20) 72-52-25 9, rue Jacques-Moyron, 69006 Lyon - Tel. 52-90-63

Amsterdam - Battelona - Britisellet - Copenhague - Franciert - Londres - Madrid - Milan - Piew Yark - Stockholm - Zurich

## RADIO-TÉLÉVISION

#### SCÉNARIOS DE LA VIE

L'Image télévisée neil rerement de le rencontre lortulle d'un abjectif et d'un sujet. Le - sujet ., bien souvent, est ailleurs, dans une règle, derrière la ca-mèra, qu inscrit sur une feville de papier : on le nomme alors conducteur ». Ce qui est tilmé est un . ablet . (eu sens au an dit - temme abjet -) tilmique au télévisuel. A cet égard, le dimanche après-midi. TF 1 constitue un exemple intéressant. A sa manière, Jecques Martin démythifie la relation ceméreimage et redevient sujet quand ii - dirige - la rédaction du Patit Brapporteur en diseni : Maintenant, la perole est à Untel, selon le - conducteur. -Le euccès de l'émission tient sens doute davantage à ce type de déplecement qu'à l'impertinanca apparenta du discours (la ministre d'Elas qui rêve d'être Tinlin, el qu'enalyse Manie Grágoire, par exemple) : l'emploi systématique des tarmes du jaurnai télévisa appliquées à das absences d'abjet telt fonctionner le rituel à vide. D'une certaine facon, un gasiste à une - mosse

noire - de l'information. Au comreire, Michel Drucker, gul recait Françaie, Truffaut. veut faire croire à l'improvieation du til des propos. Une anec-date sur Hollywood permet d'évoquer les grands shaws télé-

sant écrites é l'avence et inscrites sur de grends anneaux, au ces qu. Les Rendez-voue du dimanche procèdent du même esprit. Mais l'écriture se déguise en découpage. Ici, c'est l'elternance des séquences de direct el des extraits de liims qui commende l'articulation des dielogues. La meille est moins serrée, mels on n'échappe pes à la trame, de mains en maine Invisible dans ces émissione répétitives qui am envent les écrans depuis le 6 jenvier.

Mande sans trantières. Fléouter et Manthoulis, élargit le propos d'Un peys, une musique, qui passeit naguère eur le troisième cheine. Ici, c'est la musique d'un pays qui rythme les images, el le plecidité du regard de Robert Manthquile e'accorde bien eu . blues - francisé des . Cajuns . (Acediens) de Louislans. Pays vieux, peuple d'anciens, encleve pittoresous au eud du Nauveeu Mande, mels où le parler français désuet décrit une réalité eméricaine : le lai, l'ardre, les maisans, les biatrots, le pétrole, le décor, les mentalités, sont marques par le lieu, par l'enrecinement dons cette terre délrempée, aux rives marécegeuses des - bayoue - de Louislane. Ce peuple qui se décrit, qui tente d'attirmer son identité, existe-t-il encore vrai-

mani ? Checun semble jouer sor personnage, montrer comment il laisse • le bon ton roulet •. le ban temps rouler, - the good times roft ». Le père Olivier et ees quatro-vingt-huit ans, comme la notable McWillis, le shérit de la • paroisse •, comme la chan-teur Nethan Abshire, semblent échappés d'un -film de John Huston, Curiousement, on ne vait persanne - travelller -, selan l'idée qu'an se fait du travail en Amérique : les . Cejuns . s'occupent ; on est au pays de le bière et de l'allocation chômege. Seul Nethen Abshire, le star du bandonéon, e un emploi sur, à le décherge municipale : Ca lèche mes nerfs -, dit-il.
 Et il dit aussi qu'il ne sait

pee ácrire. Bien qu'il s'agissa d'un dacumentaire, le générique indique le présence d'un ecéneriste. Le paradoxe n'est qu'epparent. Depuis Cinq Colonnes è la une el Les Femmes ausst. le plupart des magazines télévisés sont ainsi · écrits ·, mis en scène, même s'ils emprunient le style du cinéme direct.

Une demi-heure plus tard, l'insipide feuilletan de le Bevarie Salto mortele noue apprendra que le meledar est illettré. Un mythe qui séduit les . scéneristes », décidément.

#### MARTIN EVEN.

LUNDI 5 MAI

— Le Vietnam est le sujet du

« Point sur l'A 2 », qui réunit
Jacques Sallebert, Edouard Behr
| Newsweek), Pierre Darcourt
| l'Aurore), Philippe Devillers (le
Monde diplomatique) et un représentant du G.R.P. sur Antenne 2

à 21 h 35

i 21 b. 36. MARDI 6 MAI

TRIBUNES ET DÉBATS de la santé, est interviewée par Jacques, Chancel sur France-Inter à 17 heures.

- M. Paul Granet, secrétaire d'Etat à la formation profession-nelle, est l'invité du magazine « Pleine page » sur la situation du Livre en 1975 sur TF1 à 21 h, 50.

\_ M. Ascher Ben-Natan, ammtant du G.R.P. sur Antenne 2
21 h 35.

MARDI 6 MAI

— M. Aberta de Jéminité » est bassadeur d'Israël, participe aux de l'écrou » consacré MM. Bernard Mulworf et Tooy

— Mme Simone Veil, ministre Lainé sur France-Culture à 20 h. sur Anteone 2 à 22 heures.

#### e Le Monde » public ious les muisdis, numero date da dimanchelundi, un supplément radio - télévision avec les programmes complets de le semaine.

#### LES PROGRAMMES

#### LUNDI 5 MAI

#### ● CHAINE 1 : TF 1

20 h. 35 La caméra do lundi, chais-d'œuvre du cinema français: «les Dames du bois de Boulogne», de R. Bresson (1944), avec M. Casarès, P. Bernard, E. Labourdette, L. Bogaert.

Abandonnée par son amant, uns jemme du monds se venge en lui jaisant épouser une demi-mandaine : Diderot adapté par Cocteau. Un épisode de « Jacques le Fataliste » aimplifié et reconstruit par le cinéaste de déponifiement.

La projection du film sera suivie par une séquence consacrée à « L'histoire du cinéme français par ceux qui l'ent fait, sur le thème : « Uo art classique sous l'occupation et la libération ».

#### CHAINE II (couleur) : A 2



20 h. 35 Série: Les grands détectives. - Le Signe des quatre » d'après Conan Doyle, edapt.

J. Ferry et J. Nahum, real, J.-P. Decourt, avec R. Baker.

Shorlock Holmes et le dacteur Watson enquêtent sur la mart du père de Mary Morton, qui lui avoit laissé une fortune importante.

21 h. 35 Magazine: Point sur l'A 2. Le Vielnam.

● CHAINE III (couleur) : FR 3

#### 65 millions de lecteurs dans le monde

ANGÉLIQUE ET LE ROI roman d'Anne et Serge Golon en vente en librairie TRÉVISE

20 h. 30 Prestige du cinéma : Angelique et le Roy . de B. Barderie (1965), avec M. Mer-cier, R. Hossein, S. Frey, J. Rochefort, J. Toja.

V c u v e de Plessis-Bellières. Angélique accomplit une mission diplomatique pour le compte de Louis AIV Celui-ci veut en faire se luvorite. Angélique apprend que Jafrey de Peyrac n'est pas mort sur le bûcher.

#### FRANCE-CULTURE

20 h., Curreux destins, par M. Ricaud : • Keraff, un médecin hoffmannique •, evec J. Duby fréalisation E. Primy) ; 21 h., (5), Douzième Fastival International d'eri contemporain de Royan, Orchestre London Sinfoniella, Directiun G. Amy : Govres de Gilbert Amy. Frenco Donelent, Emmanuel Nunce, Martin Daiby, Philippe Manbury ; 22 h., 30, Entretien avec Gaētan Picon, per C. Minart (1) ; 23 h., De le naît ; 23 h. 56, Poésie.

#### FRANCE-MUSIQUE

20 h. 30 (S.), En direct du Palais des congrès de Sarrebruck. Orchestre symphonique de le radio de Sarrebruck. direction H., Zender (Mozari) : « Symphonie n = 30 en soi, majeur K 378 », Zaide », evec H. Donath, R. Wohlers, B. McDeniet, W. Octman, P. Meven ; « les Petits Riers » ; Zs h. (S.), Musique d'eujourd'hul : « Ariosa barroco » (Jolivet). « Concerto pour fibre et orchestre à cordes » (Thiriet), avec R. Bourdin, « Symphonie n » 3 en soi majeur» (J. Rivier).

#### MARDI 6 MAI

#### CHAINE 1 : TF 1

20 h. 35 Les animaux du monde, de F. de la Grange: « Le chasse et la nature. »

21 h. 5 Jeu: Le Blanc et le Roix.

21 h. 50 Emission littéraire: Plaine page à Nice, prod. A. Bourin et P. Sipriot.

Emission transmise en direct du Vite Festical international du livre, à Nice. M. Y. Chotard président du Sendical de l'édition des libraires, M. J. B. Daelman, président de la Fédération des libraires, Mane Braun, directrice des Editeurs trançais réunis. M. G. Desgranges, directeur littéraire des éditions Armand-Colin, M. P. Granet, secrétaire d'ête amprès da premier ministre pour la formation professionnel, débutiront sur la situation du livre en 1975.

#### CHAINE II (couleur) : A 2

20 h. 35 Les dossiers de l'ecran, d'A. Jammot, Film : = Le 81° coup =. de J. Herlich, D. Bergman, H. Gouri (1974). (N.)

Debat: • Fius jamas ça. • Avec la participation de M. Irvin Feischer, professeur de sciences politiques à Francjort: de M. Ascher Ben-Natan, embassadeur divises à Peris; du Révérend Père Biquet, de l'Union nationale des associations de aéportés, infernés et l'amilles de disparus:

du docteur Léon Boutbien, de la Fédération nationale des déportés, internés et résistants: de Mme Germaine Tilion, ethnologue.

#### ● CHAINE III (couleur) : FR 3

Connaissance : Le vie sauvage, d'Y. Tors. Serpents géants. 20 h 30 Westerns, films policiers, aventures Chantage ao meurtre . de S. J. Furie (1968), avec F. Sinatra, P. Vaughan, D. Nesbitt, N. Gray.

On ancien agent secret américain, venu en conage d'affaires à Leipzig, est victime d'un chantage des services societs de l'Allemans de l'Est, qui veulent l'obliger à commetire un meurirs au Danemark.

#### FRANCE-CULTURE

20 ft., Dietogues. Emission de P., Pillaudin enregistres es public : » Sexuelité et fémilité », evec Bernard Mulvorf et Tony Laine ; 21 ft. 25, Musiques de notre temps, par G. Lésa : Girdemo Arrigo ; 22 h. 30. Entretien evec Gaëtan Picon ; 27 h., De la nutt ; 23 h. 50, Poésie.

#### FRANCE-MUSIQUE

20 h. 30 (S.), Musique ancienne : Concert à Salzboure :
Toccares nes 4 et 5 · U. Speth), par l'organiste J. Sebestyen ;
Messe à cinquanie-trois voix » (cononyme, christoué à Basevoil) : « Suite d'orchestre Indiscolubilis Amicifta » (G. Muffat) ;
Concerto pour fibre et orchestre » (Hoffmeister), avec M. Lerrieu ; 72 h. (S.), Musique française : « Musique pour accordée de concert el crichestre » (A. Abbotil) i « Une salson en enfer » (H. Barraud) ; 72 h. 43 (S.). Concours informational de pultare ; 73 h., Oppositions atmuticanées : 74 h. (S.), La musique et set classiques ; † h. 30 (S.), Nocturnales.



0.00

2573 1

5 14 A 12

38.5

2: £ ?

**\*\*** 

#### Cinéma

#### « LES JOURS GRIS », d'Iradi Azimi

C'est un premier film et c'est le forme dens une - histoire - réduite film d'une totale exigence envers la à des signes, des couleurs, des imacinéma ou, plutôt, envers le cinéma- ges, des sons. tographe. |rad| Azimi -- || g trentequatre ans, il est franien et vif à Paris depuie 1962 -- a porte son embltion d'emblée vers cette escèse et cette transparence du langage, où Bresson est unique depuis que Dreyer est mort. Iradi Azimi a écrit, produit et réalisé les Jours gris dans des conditions matérielles difficiles, mais il est arrivé à ses fins sans ou'on s'en eperçoive.

Ce film est un film de formes. mies en scène sonore (avec la prise de son direct), tout s'argantse avec una belle rigueur, non pour un récit mais pour une contemplation. Cella d'un vieil homme -- Jean Dasté, chalai pour interprèta en souvenir de sa traversée de l'Atalante da Vigo - oul va da Paris en Bretagne dans une pension où il est presque seul, puia revient à Perid, puis repart, et eccomplit con Itinéraire evec un livre da Montaigne, livre de sagasse, son seul bien. Jeen Dasté, qu'an peut dire admireble, est, tui eussi, une

Azimi donne à un mur, una fenêtre, un tapis de table, la reliure d'un livre, un filet d'eau versé dans un vase, un erbre, un jardin, le même présence tangible, la même essence cinématogrephique qu'à un personnege humain. On a l'impression qu'en ouvrant et en terment l'espece qu'en captant la vie matérielle et sensible du moindre objet, du moindre brin d'herbe, il a trouvé ce qui refie t'homme au monde. Dans son film, on entend le silence de la mer et le silence de - t'âme -. Lumière et coulaure se tondent parfois en - natures mories • de paintre

On est étonna, fasciné et, en tin de compte, prie d'effroi. Cette épure des formes cinématographiques qui semble traverser l'écran pour atteindre là où Bresson n'est pas encore teurs, aujourd'hui, peuvent l'eccep-

JACQUES SICLIER.

#### **CANNES**: le procès-verbal d'un art effervescent

(Suite de la première page.)

Dix-huit nations ainst seront présentes dont trois nouvelles venues : les Pavs-Bas aui, après ovoir si souvent triomphé dans le court-métrage, nous surprennent par un ouvrage médiéval typiquement flomand ; Hongkong dont les couleurs seront défendues par un poète de Pékin dont le film est parlé mondarin ; la République démocratique allemande enfin c'est sa première participation afficielle à Cannes — dont le film, illustrant un roman celèbre da Thomas Mann, donnera le coup d'envol des manifestations prevues dons le mande entier pour célébrer le centengire de la naissance du

La plupart des films en course soulignent les tendonces des créo-teurs de ce temps. Entre la cinémo de divertissement, cet e enter-tainment e qui dans tous les pays du monde fait l'objet de sains ottentifs eu égard aux records de recettes qu'il autorise, et le cinâmo expérimental en praie à un vertige d'inertie, rores, sont les

tisation mouvemente souvent avec

un humour picaresque l'invrai-semblable pagaille du livret.

semblable pagaille du livret.
On citera parmi les acteurs
José Denisty, roi hurlant, mais
pittoresque, dont la voix agit sur
le public marseillais comme une
cape rouge devant un laureau,
Julien Haas. Berthe Monmart.
Claude Calès, l'ours amoureux
aux gestes pudiques et peu stéréolypés, et Renée Auphan, qui,
au milieu de cette pétaudière
s'impose par sa noblesse et sa
voix tendue et frémissante de
nér it a b le héroine. L'orchestre
exécute parjaitement cette par-

exécute parjaitement cette par-tition ingrate; sous la direction de Giovaninetti. Un tel effort méri-talt d'être mis au service d'une meilleure cause.

\* Dernières représentations les 6 et 10 mai.

JACQUES LONCHAMPT.

hommes qui ont la faculté de for- de la télévision nous est communimuler des thèmes nouveoux.

Plus rares encore qui ont les moyens de réaliser des films susceptibles d'être vus à plusieurs niveaux de signification.

C'est la vocation du Festival de Connes de les découvrir, de les réunir en une lutte forcément inégale.

Cette « réalité rugueuse o étreindre e fait que certaines œuvres surprennent olors que d'autres s'imposent. Et me revient ô l'esprit cette remorque d'un critique d'ort s'interrogennt devont un tablenu d'Osias Beert représentant une table somptueusement dressée : e Pour le plaisir des esthètes, ou pour la délectation des gourmats? >

Nous avons complété notre progromme por une sélection, alla aussi rigoureuse, da courts métroges — la plupart d'animation — dont la choix posera de sérieux problêmes ou jury.

#### Une innevation circonstancielle

Une Innovation - peut-être circonstancialle — at dont l'appella-tion est empruntée à Poul Eluard : < les Yeux fertiles ». Circonstancielle parce qu'il est rare de voir una telle abondance de cinéaraphistes da talent s'attacher à des films véhtculotras des autres orts.

La sélection de cette section hors compétition » nous offre, d'un génie à l'autre, le mariage de Mozart et de Bergman aux accents de « lo Flûte enchantée » ; le « Maïse et Aoron », de Schoen-berg tentant l'œil de cristal de Jean-Marie Straub.

En version onglaise, sans souslires, l'approche de Brecht par Losey dons « Galiléa » ; le duel de Glenda Jackson et de Susannah York dons « The Maids » (« les Bonnes »), de Jean Genet. La danse est illustrée par une

< Anna Korenina », dansee par Maio Plissetskaio, par deux ballets hongrois de Bela Bartak : « le Mondorin miroculeux » et le Prince en bois », ainsi que par
 Je t'oime, tu donses », de Françols Wayergans avec Maurice Bé-

Frédéric Rossif mobilise une grande œuvre picturale ovec son le tournage do film go'il dot réa-le Georges Braque ou le Temps dif-férent », cependant que l'insolite b'Anaouxto « l'Innocente ».

qué par l' « Orlando Furioso », de Ronconi dons so version integrale de cina heures.

Enfin Marguerite Duras, par sa mèlopée d' « India Song », donne à la littérature et à la musique une forme nouvelle et almantée d'expre:sion.

Ainsi, répondrons-nous au vœu d'Apallinaire suggérant aux poètes les promesses du cinêma naissant s'exclament : « Qu'on ne et s'étonne paint si, ovec les seuls moyens dont Ils disposent encore Il s'efforcent de se préparer ô cet art nauveau (plus vaste que l'art simple des paroles) au, chafs d'un orchestre d'une étendue inquie, ils auront à leur disposition : le mande entier, ses rumeurs, at ses opporences, la pensée et le langage humain, la chant, lo danse, tous les arts at tous les artifices, plus de mirages encore que ceux que pouvait faire surgir Morgane sur le mont Gibel, pour composer le livre vu et entendu de l'ovenir. »

Le secrétaire d'Etat à la culture, M. Michel Guy, qui inaugurera le Festivol. a sulvi avec attention l'initiative des e Yeux fertiles » et a promis de reventr à Cannes pour ossister aux projections.

Compétition, « Yeux fertiles », ces deux divisions de choc ont sur leurs flancs lo Semoine de la critique consacrée aux premières œuvres et la Quinzaine des réalisateurs largement ouverte aux films d'auteurs ; soit près de quatre-vingts films qui se déplaieront en ordre de combot sur lo Croisette.

Sans oublier les trois cents, peutêtre quatre cents ouvrages qui alimenterant le marché du film, ou prestige mondial, où la cossette fera son opportion.

Vitrine Immense oux surprises multiples, Cannes sera, cette année encore, le procès verbot d'un ort effervescent, Vingt-cinq mille personnes sont ottendues, venant d'une centaine de nations différentes. Un peu de notre vie quotidienne y sero bousculé, excommunié, au différemment orienté

#### MAURICE BESSY.

- Luchino Viscouti, victime d'une grave chote, est actuellement he talise à Rome. Son état est jugé

#### «Les Amazones»

Le genre de superproduction gréco-mythologique, où s'illustrèrent, il y a qualques annães, Ricardo Fredda et Vittorio Cottafavi. Un - peplum > - jupette. dont l'action se déroule au royaume des Amazones. Clais d'smes viennent d'élire leur nouvelle reine. Une rigorista qui entend revenir aux viellies coutumes de le cité et à qui la seul mot de - mâle - donne le nausée. Elle sere neturelle ment la première à tomb du dens les bras d'un beau mililaire (li a'agil da Thésée, époux d'une Phèdre très complaisante) et à réhabiliter les délices da la servitude amoureuse.

Terance Young e recruté ses Amazones sux quatre colns de l'Europe. Ce aoni de fières creatures, solidement charpentées, et auxquelles, contrairement à la légende, il ne manqua aucun atiribut de laur sexe. Le réalisatiur les déshabille volontiers et, très hypocritement, laur falt échanger da furtives caresses. Ces chatte ries et quelques charges querrières ne suffisent pas à sauver de l'annul et du ridicule cette odyssée à grand spectacle, maie au talent minime. — J.B.

★ Grorge-V, Max-Linder, Para-mount - Opéra, Lux - Eastille, Galaxie, Majne-Rive-Gauche, Mistral, Magic-Convention, Mou-lin-Bouge, Interdit eux moins de

#### « Paul et Michèle »

Paul et Michèle e'étalent connus dans un précédent film de Lewis Glibert. Diable eu corps et smoure enfantines. Ils se retrouvent eu terme de leur edolescence. Ils sont trols meintenant, Michèle ayant eu un bábé. Ardemment, patiem couredeusement, ils vont essaye de renouer la fil du bonheur. Mels les mirecles n'ont lieu qu'una tois. Ce n'est pas eux qui ont chengă, c'est le monde sutour d'eux, ca monde des edultes, dont soudsin ils découvrent les pièges et les servitudes. Trop fragiles, trop désarmés pour affronter la vrale vie. lls décident de se séparer é

Cette bluette sentimentale est destinée aux cœurs sensibles. On pleurera dana les chaumiăres, quand le film sera présenté à le télévision. Sur grand écran les défauts du récit sont difficilement supportables : accumulation de poncife racoleurs, de la mise en scène. Sean Bary (le garçon) ressemble curieu-sement à Meriane Jobert : Il a du charme et de jolies taches de rousseur. Anicée Alvina enlève une bonne douzaine de lois as robe au cours du film. Lewis Gilbert e dù penser que ce qu'elle montrait evalt plue d'intérêt que ce qu'elle disait. Nous sommes d'sccord. — J. B.

\* Biarritz, Caméo, Clichy-Pathé, Bogaparte, Liberté.

#### **Muzique**

#### LEJEUNE, DRUCKMAN SCHWARZ AU G.R.M.

Le Groupe de recherches musi-cales estimo très justement qu'il jaut multiplier les lieux de concerts à travers Paris pour lou-cher des publics nouveaux (tel le cher des publics nouveaux (tel le Centre culturel du Marais où auront lieu les « concerts-phonothèque » des 7, 14, 21 et 28 mai).
Le risque est d'éparpiller et de
ROGRAMI perdre en route une partie de son
public attaché à un lieu prècis :
on se retrouvait entre « initiés »
dernièrement d la salle Wagram,
dont la sonorité merveilleuse est
idéale pour la musique électroidéale pour la musique électro-acoustique qui a trop souvent t'air d'avoir « perdu son ombre ».

Traces et réminiscences, de Jactraces et reminiscences, de lac-ques Lejeune (1940); joue sur les transformations d'un assez beau nausage musical et les a traces n qu'il laisse dans la mémoire de l'auditeur. On suit avec intérêt les sons qui s'évadent des blocs, s'amincissent, s'amplifient, deviens'amincissent, s'amplifient, deviennent danse d'aiseau ou pol de
libellules aux ailes giorées, violents crépitements tournoyants à
travers les haut-parleurs, choeurs
de femmas montant vers l'azur, et
ces mystérieuses ubrations de
gongs, parjots carillonnantes, qui
étoilent toute l'azuvre, sans pourtant qu'on puisse en saistr pleinetant les structures, de dépeloure-

ent les structures de développe-Artie of the ment.

ment.

Synapse, suiri de Valentine, de l'Américain Jacob Druckman 11928), utilise un matériau électronique plus réduit, vocabulaire abstrait et géométrique de points noirs, de traits, de taches, de tormes fulgurantes, agencés avec rirtussité en des exercices d'un rumonr marque, qu'on retrouve tans Valentine, pour contrebasse colo, où J. F. Jenny Clarke chante, bantonne et souvire à la manière. hantonne et soupire à la manière le Cathy Berberian, tout en mar-yrisant malicieusement son ins-

Jean Schwarz (1939) a intitulé Jean Schwarz 1939) a intitule a dernière ceuvre Symphonic, in peu imprudemment, car le ravait formel n'est pas encore in ureau de ses ambitions. Cet sai de synthèse entre des sons lectroniques et des fragments rehextraux crée des mélonges see neufs, avec des séquences ngénieusement travaillées. Pourant, le développement sur les notifs, caractéristique de la symphonie traditionnelle, reste une es difficultés de l'électro-acousque, ou la manipulation ne peut que, ou la manipulation ne peut voir la souplesse de l'écriture. l'où l'impression de progressions rop sommaires ou de répétitions ui piétinent. — J. L.

ut pretinent. — J. L.

\* Spécialiste d'ethnomusicologie
u Musée de l'homme, Jean Schwarz
signé un disque auses fascinant.
Actleycle II s. out allie des maoiulations sur des musiques percusites africaines et asietiques pronregistrée (balafons, uthophonés,
next, etc.) à une partie rivants
récutée par latienel Delaporte égauneut eur des percussions (Chant
u moode, LDX 74551);

## <MIRACLE A LA COUR>

à l'Opéra de Marseille troupe de théâtre aux abois (c'est le présupposé de la mise en scène), atteignent parjois à un baroque savoureux, et la réa-

Marseille — Reynald Giovani-netti qui abandonne la direction de l'Opéra de Marseille à la fin d'une saison où il a présenté notamment la Clémence de Titus, Mahagonny, l'Or du Rhin, Boris, la Khovantchina et Andrea del la Khovantchina et Andrea del Sarto, n'a mulheureusement pas réussi sa sortie. Il est allé cher-cher jusqu'en Atlemagne de l'Est une féerie burlesque d'un compo-sileur inconnu, Gerhard Rosen-jeld (1931), et en o assuré cou-rageusement la mise en scène, essuydnt les lazi d'un public clairsemé, plus facétieur que clairseme. plus facétieux que furieux.

Car ce Miracle à la cour n'a car ca miracle a la cour n'u aucune des qualités de l'Amiour des trois oranges de Prohofier, seul opéra auquel on puisse le comparer. Peut-être eût-il mieux valu laisser jouer par des marionnettes, selon l'intention de l'auteur, cette histoire embroulités où la tille de melour roi tée où la fille de quelque roi Pétaud voil contrarier ses amours ovec un beau jeune homme qu'un seul baiser suffirait à faire reve-nir à sa condition première, celle d'un ours. Un souverain hystéri-que et veule qui ne parle que de couper des têtes, un ministre aussi répugnant que l'ignoble Iznogoud, sont les hèros de mille grantures paradiques et absurdes le plus souvent étirées et incom-préhensibles, dont l'auteur aurait bien fait de prendre des leçons dramatiques chez Goscinny.

La partition ne parvient pas à nous consoler, avec ce mélange de musique atonale évarpilée et délavée, que tentent de pimenter des solos instrumentaux grotesaes soios instrumentaux grates-ques et une percussion sans ori-ginalité, et de mélodies bien tonales pour les héros a positifs e, d'un lyrisme plat et forcé qui ne révèle ouère de sponianétié ni de dons Çd et là surnagent quelques folis interlides ou accompagne-ments. ments.

La réalisation raut mieux que t'œuvre et on admire la convie-tion d'artistes jouant dans un climat aussi exècrable. Les dé-cors et les costumes hétéroclites de Daniel Louradour, reflétant le débraillé et la misère d'une

La Société des auteurs, componitears et éditeurs de musique (SACEM) édite une nouvelle revue d'information musicale, « Présence de la musique », qui paraîtra chaque

En hommage eu cempositeur Luigi Dallapiccola, récemment décédé, Radie-France présentera le 6 mai en eratorio son opera « Ulysse n. son la direction d'Ernest Bour ; solistes Claudio Desderi, Colette Herzog, De-nise Boitard et Lili Chookassian (Maison de Radio-France).

# LA CREUSE RECHERCHE LES DERNIERS PIONNIERS DU XX° SIECLE.

A 3 h de Paris, au centre de la France, un pays est à prendre... pour entreprendre.

#### Nous recherchons les "nouveaux entrepreneurs" de notre époque: Ceux qui veulent passer du rêve à la réalité, Ceux qui recherchent l'espace, la nature et la vie véritable. Ceux qui savent que rien ne peut se faire seul et comprennent qu'une main-d'œuvre formée et qualifiée prête demain à travailler avec eux - est fondamentale, · Ceux qui souhaitent que les aides et les primes d'investissement soient relayées par l'appui total des responsables locaux, · Ceux qui sont las de faire ce qu'ils font... et qui pourtant ne peuvent rester sans rien faire. Nous sommes à voire disposition pour en parler plus longuement. Appelez-nous, venez-nous voir. La Creuse: un nouveau Far-West. le suie intéresse per les possibilités "d'entreprendre" en Creuse Domaine industriel ( ) Artisanal ( ) Touristique ( ) Hölelier ( ) nom: adresse : Coupon à reloumer au Combé d'Expansion Economique de la Creuse 43 place Bonnyaud 25000 Guéref.

#### «LE PARISIEN LIBÉRÉ» : notre destruction a-t-elle été prémédifée ?

**PRESSE** 

Dans son numero du lundi 5 mai, le Parisien Hoéré explique à ses lecteurs comment e Porpa-nisation syndicale C.G.T. o inter-dit la parution de notre numero samedi >. L'éditorial poursuit :

e Le cynisme, que favorisent e Le cynisme, que favorisent trop de complaisances étranges, ne se borne plus ainsi à limiter artificiellement notre tirage « par e décision syndicale », à retarder les horaires de sortie des exemplaires, d'adesorganiser entièrement la vente par des consignes, aux presses roiatives, différentes chaque four. C'est l'arrêt total frappant soudainement Fentreprise, au mépris du lecteur. Le comité intersyndical du Livre parisien C.G.T. n'hésite devant aucune forme de sabotage ! Mais ces grèves successives, prétendument légales, correspondent-elles, si peu que ce soit, au droit inscrit dans la Constitution ?

Du bien ces grèves n'ont - elles d'autre but que de revendiquer des salaires tout en rendant exsangue l'entreprise, dont la destruction o été préméditée et est exécutée comme un assassinat rabble 2 D public ? »

En conclusion, le Parisien libéré en appelle à la e fidélité immua-ble e de ses lecteurs, car « sa survie dépend de leur constance

#### (Publicité)

#### L'INDUSTRIE DU RERAFFINAGE DES HUILES USAGÉES

communique :

A la suite des événements surveuue au Moyeu-Orient et tenant omple : d'une part des impératifs exprimés par le Gouvernement en d'une part des impératifs exprimés par le Gouvernement en nuière de recyclage de produits énergétiques.

d'autre part des préoccupations actuelles en matière d'écologie et le protection de l'environnement, otre Profession s'appuyant eur l'orrêté du 20 novembre 1958 réglemequant le ramassagu et la régénération des builles minérales de graissage surjes (arrêté pris au moment des événements de Suezi ur remis aux administrations concernées un certain nombre de propositions, dont la lerniere en date la 22 junvier dernier.

Notre Profession tient à souligner que ces propositions présentent our l'économie nationale trois aspects constructifs:

1) l'engagement de folietter la totalité des holles usagées, ou'elles uissent être restfluées en cont.

2) l'engagement d'élimitoer par incinération, dans des conditions aitstalsagées paor l'environnement, celles qui de sératent pas régéné-shles;

shies:
31 l'engagement, door un délai fimité à cinq aux, de réstructurer en industrie de telle sorte one toutes les usiues répondent aux exigences se plus réceuies en matière d'antipoliutien.
28 avril 1975
L'INDUSTRIE DU RERAFPINAOR

#### du groupe orgentin **CUARTETO** CEDRON

Harold et Mande Christophe Colonsh - Zarathonstra Pas moi - La dernière bande Location : 548-65-90 et agences

#### PETIT 18h30 ODEON

A partir du 6 mai une pièce de Serge GANZL dans une mise en scène de Philippe ADRIEN

ALBERTINE

les solve 18 h. 30, of dimane; et iundi Renseign. ; 325-70-32

THEATRE erlique

Du 3 au 11 mai Yves LEBRETON acte sans paroles 1 de Samuel BECKET

Hein,... ou les aventures de Monsieur Ballon » d'Yves LEBRETON GRANDE SALLE A 21 H. RUE OR LA ROQUETTE (\1")

- MERCREDI

Location 805-78-51

STUDIO ALPHA

es films Molière présentent

un film de René Gilson

d'après l'enquête historique de Claude Levy "les parias de la résistance"

evec **Brigitte Fossey** Edward Wojtaszek ean Bouise - Marcel Cuvelier

#### **SPECTACLES**

#### théâtres

Les solles subventionnées Comédie-Française, 20 h 30 ; ) Idiot

Les salles municipales

Le Nouveau Carré, 6 h. 30 et 14 h. 30 : Magiscope ; 18 h. 45 : Comédie à une voix (André Frère). Théâtre de la Ville, 20 h. 30 : Théâtre national de morionnettes de Buda-

Les autres salles

承

7

III

A.C.T. Alliance Irançaise, 10 h.:
ie Médecin maigré lui; 14 h. 30:
ia Farce de Maitre Pathelin
Artistic-Vultaire, 20 h. 30 . Je no
fais que rêver, je suis le rêve
Ateller 20 h. Tutti frutti
Elothéâtre, 20 h. 30: Andromaque.
Cartoucherle de Vincennes. Theatre
du Soieil, 20 h. 30: 'Age d'or. —
Théâtre de l'Aquarium, 20 h. 45:
le Triomphe de l'amour. le Triomphe de l'amour. omédie Caumartin, 21 b. 10 : Eccing-

Comedie Caumartin, 21 b. 10; Eccing-Boeing. Cont des Miracles, 20 b 30; te Lit-cage; 22 b.; intime conviction. Danton, 21 b.; Monsieur Masure. Fontaine, 20 b. 45; les Jeux de la

A 20 H 30 7 111 BALCON

~

3 RIFE RÉCAMIER - 7\*
TÉL, 548-63-01 SÉVRES BABYLONE
BELAGNE DIMANGE GALERIE HEGATE rue du Bac (74) - 261-23-29 **CHRISTO** 

7 œuvres récentes DEGOTTEX

7 Métasphères 1966 Exposition prolongée jusqu'au 14 Mai 1975

Vacances idéales en Savoie LES ARCS EN MUSIQUE ACADÉMIE FESTIVAL D'ÉTÉ

13-27 juillet, 10-24 août 30 sollstes internationaux MUSIQUE · DANSE · JAZZ Renseign . 325-24-53 1Postes 380 et 382)

PAC DE DEOIT JUS ET MUSICA 92, rue d'Assas, Paris (9º) Mardt 6 mai, à 21 heures récital plans . ANNE

QUEFFELEC

BACH, BRAHMS, RAVEL, LISZT

Mercred: 14 mai, d 21 heures Loth et gu)tare JULIAN

BREAM BACH, WEISS, SCARLATTI DIABELLI, BOCCHERINI Loc. Fac. FNAC. Durand, Copar

THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN

30 représentations exceptionnelles

Le Grand Ballet National Yougoslave Soirées' 20 h 30 . Matinées Samedi 17 h, Dimanche 15 h Relâche Dimanche soir et Lundi . Location Théâtre (tél 607 37 53) et Agences

En Mai ROCKY HORROR SHOW (nouvelle version) passe à 22 h 30

mars-juillet 1975

La mort de Danton

mise en scène : Bruno Bayen

du 25 Avril au 24 Mai à 21 heures

THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE

21, Bd Jourdan - métro : Cité Universitaire

de Georg Büchner

LOCATION A CHAILLOT tél.: 727.81.15 de 11 h. à 19 h. Lundi 5 mai

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES » 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34

> (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

Gaité-Moot parnasse, 21 h.: )'Homme, la Bête et la Vertu.
Hébertol, 21 h.: l'Amour lou.
Hébertol, 21 h.: l'Amour lou.
Hebertete, 20 h. 45 : la Cantatrics chauvs; la Leçon.
La Bruyère, 21 h.: les Branquignois, Miehel. 21 h. 10 : Duos sur canapé.
Nouveantés, 21 h.: la Libeliula.
Puche - Montparnasse, 20 h. 45 : le Premier.

Puche - Montparmasse, 20 h. 45 : le Premier.
Récamier, 20 h. 30 : le Balcon. — Petite saile, 22 h. 30 : Darance; Trois femmes.
Théâtre de la Cité internationale. — La Galerie, 21 h. Gouverneurs de la rocée. — La Resserre, 21 h.: Van Gogh, le suicide de la société. Théâtre d'Edgar, 19 h. : le Statinn Champhaudet; 21 h.; Yvas Rinn; 22 h. 30 Alberto Vidal.
Théâtre d'Orsay, 29 h. 20 : Cuarteto Cedron, chansons populaires d'Argenline.

gentine. Théâtre Présent, 20 h. 30 : Ben Zimet, chansons et poésis piddish. Theâtre Rive-Gauche (Alliance fran-catse) : )'Intervention.

Les cafés-théâtres

An Bec fin, 18 b. 30 : Madame Ané-mone: 21 h. 30 : Offen Plash Back: 23 h. : D'nu qo't'en es, Back; 23 h.; D'nù qo't'en es, gars?
An Vrai Chic parisien, 20 h. 30: Ph Val et P. Pant
Boogle-Bines, 20 h. 30; in Collection.
Café de la Gara, 20 h.; Rufus;
22 h.; les Semellas de la nuit.
Café-Théâtre de l'Odénn, 20 h.; Nocturne; 21 h.; Y n pas de quni se les mordre; 23 h. 30: Convre-Jeux; 23 h. 30; Andro-Tango.
Le Fanal, 21 h.; Monslaur Barnet;
22 h. 30: V comme vian.
Fanal, 21 h.; Monslaur Barnet;
22 h. 30: V comme vian.
Le Fanal, 21 h.; Monslaur Barnet;
22 h. 30: V comme vian.
Le Jour-de-Fête, 22 h.; Djalma;
23 h. Christian Mousset; 24 h.;
Jean Mauzac.

Pizza dn Marais. 20 h. 30 : le Regard à genoux : 22 h. 15 : Pierre et Marc Jolivet. Sélénite, salle I. 20 h. 15 : ls Jacas-sière : 22 h. : Cinq Restless Boys. — Salle II. 21 h. 15 . ls Jacassière ; 23 h. : Dn + un + eile.

La danse

Espace Cardin. 21 h. ; Dndeko-Za.

les concerts

Théâtre Mouffetard, 20 b. 30 : Khan Théâtre Monffetard, 20 h. 30 : Khan Jamai Quartet, Théâtre Essalon, saile I. 20 h. : Quintette de cuivres de Paris Immsique de la Renaissance Irancaise, anglaise, allemande). — Salle II. 20 h. 30 : M. Bresset, luthiste iRenaissance dans la musique française, anglaise, allemande). Le Lucernaire, 26 h. 30 : Tran Quang Hal Imusique et chansons du Vietnam).

#### cinémas ·

Les films marqués (\*) soot interdits anx moins de treize aus, (\*\*) an moins de dir-huit aux.

La cinémathèque Chaillet, relache.

Les exclusivités

A CAUSE D'UN ASSASSINAT (A., v.o.): Saint-Michel, 5° 1328-79-17), Etysèes Cinéms, 8° (225-37-90). — v.f. Rocoude, 8° (633-08-22). L'AGRESSION (Fr.) (\*\*): Marignan, 8° 1358-92-82), Gaumant-Richelleu, 2° (233-56-70), Caravelle, 18° 1387-50-73). Ciuny-Palace, 5° (633-07-76). 50-73), Cluny-Palace, 5\* (033-67-76), Montparnasse 83, 6\* (554-14-27), Caumont - Sud, 14\* (331-51-16), Caumont - Bosq net. 7\* [551-44-11), Gaumont - Gambetta, 20\* 1797-

AGUIRRE LA COLERE OB DIEU (All. v.o.) : Studio des Ursulines, 5. (033-39-19), U.G.C.-Marbout, 8

5\* (033-38-19), U.G.C.-Marbout, 8\*

) 223-47-19).

ALOISE (Fr.): Studio Médicis, 0\*

(633-25-97), La Clef. 5\* (337-90-90),

U.G.C.-Marbout, 8\* (223-47-18).

ANTHOLOGIE DD PLA19IR (A. v.o.)

(\*\*): Dragon, 6\* 1548-54-74), Saint-André-des-Arte, 0\* 1226-81-18), Elysées-Lincoin, 8\* (339-38-14), Jean-Renoir, 9\* (874-40-75). — V.f. :

Vendôme, 2\* (073-97-52), Balzac, 0\*

(359-52-70).

LE BANQUET (Fr.) (\*\*): Châtelet-Victoria, 1\*\* (508-94-14).

LE BOUGNOUL (Fr.): Studio de la

Victoria, 10 (508-94-14).

LE BOUGNOUL (Fr.): Studio de la Barpe, 5º (933-34-83), U.D.C.-Marbeul, 8º (225-47-19)

LA CONCENTRATION, L'ATHANOR (Fr.) 'Glympic, 14º (783-87-42), à 18 heures

DIALDGUE D'EXILES (Chil., v.o.) : Le Marain. 4º (378-47-88). à 10 h., 18 n. et 20 h.

18 n. et 20 h.

LE CRIME DE L'ORIENT EXPRESS
(A. v.0.): Paramount-Odéon, 6\*
(325-59-83). Paramount-Elysèea, 6\*
(325-40-34). Plazn, 8\* (073-74-85) —
v.i: Marivaux. 2\* (742-63-90). Paramount-Gaité. 14\* (329-59-34). Paramount-Oriéans. 14\* )580-03-75).
Paramount-Maillot, 17\* (758-24-24).
Passy, 16\* 1288-62-34)
DREYPUS OU L'INTOLERABLE VEEITE (Fr.): Le Marais, 4\* 127847-86). à 10 h., 18 h. et 21 h.
OUPONT LAJOIE (Fr.) Con-47-85), à 10 h., 18 h. et 21 h.

OUPONT LAJOIE (Pr.) (\*) : Concorde, 8° 1359-92-84), Montparnasse

\$2, 5° (544-14-27), Quintette, 5°
(033-35-40), Maxéville, 9° 177072-87), 14-Juliet, 11° (700-51-13),
L'EXTRADITION (Suis.) : La Pagode, 7° (551-13-15),

FUNNY L'ADY IA. V.O.) : Le Paris, 8º 1359-52-99). FOUS DE TTVRE (Ang., 7.0.) : 14-Juli)et, 11\* )700-51-13).

Jullet, 11° )700-51-13).

FRANKENSTEIN JUNIOR (A., v.o.):
Quinttie, 5° 1033-35-40). ElyséesLinrain, 5° (359-36-14). Marignan,
5° (339-92-82). Quantier-Latin, 5°
(326-84-65). — V.f.: Rex, 2° (22683). Montparnasse · Pathé, 14°
1320-85-13). Cambronne, 15° (73442-66). Clieby-Pathé, 18° (52237-41). Nation, 11° (331-51-16).
Gaumont-Madeleine, 8° (973-58-03).

MERCREDI UGC Marbeut - STUDIO MÉDICIS



Les cabarets

Alcazar, 23 h.: Paris-Brosdway. Crazy Horse Saloon, 22 h. et 0 h. 30 : Ess me, 22 h 30 : Eons Daisers de Paris. Lido, 22 h et 0 h. 45 : Grand Jeu. Monlin-Rouge, 22 h : Festival. Tour Eiffel, 26 h : Jean Sablon.

l.es chansonniers

Caveau de la République, 2) h. : is Cabot de la République. Deux-Anes, 21 h. : Pierre-Jean Vall-land. Oix-Heures, 22 h. : Persiflons.

G. BRAQUE OU LE TEMPS UIFFE-BENT Studio Git-le-Cœur, 6° [338-80-25] (Première partie ; A. Mairaux : la Métamorphose du regard).

LA CUERRE OES MOMIES (Chil.) : La Clef. 5. (327-90-90). BUSTO(RE DE WAHARI (Fr.) : Le Seine, 5 (325-92-16). IL STAIT UNE FOIS HOLLYWOOD (A. v.o.) : Normandie, 8 (359-41-38). — V.f. : Murst, 18 (283-99-75), Jeanne-d'Arc, 13 (331-40-58).

IL PLEUT TOUJOURS OU C'EST MOUILLE (Fr.) : Le Seine, 5° )325-92-46), à 12 heures SAUES | Fr. | : Salzec, 8 1359-52-70), Halder, 9 (770-11-24)

JULIA ET LES HOMMES (Fr.-All.) (\*\*) : Cinémonde-Opèra, 9° (770-01-90), Latin, 5° (325-81-15), Murat, 16° (288-99-75) LA MESSZ UOREE (Fr.-It.) 1\*\*); Siarriz, 8\* 1339-42-33), U.G.C.-Odéon, 6\* (325-71-68), Gaumont-Madeleine, 8\* 1073-56-03). Elenvende-Mont-parnasse, 15\* 1544-25-02).

MISTER HROWN (A., v.o.) : Action Christine, 6 (325-85-78).

Christine, 6° (325-85-78).

MITHILA (Fr.): Le Maraia, 4° (278-47-86), à 14 h., 17 h. et 20 h.

MUHANIMAD ALI THE GREATEST (Fr.): Bacine, 6° 1633-43-71).

PHANTOM DF THE PARADISE 1A.,

v.0): Elyséea-Point-Show, 5° (225-67-29), Luxembourg, 0° (633-97-77).

V.S.: Templiers, 3° 1272-94-58).

PAULINA STEN VA [Fr.): Le Seina, 5° (325-92-40), à 13 h. 15 sauf dim.

PEUR SUR LA VILLE (Fr.): Nor-5° (325-92-40). à 13 h. 15 sauf dim.

PEUR SUB LA VILLE (Fr.): Normandie. 8° (359-41-18), PublicisMatignon, 8° (359-31-97), Rez. 2°
1238-83-93), Chichy-Palace, 17° ) 38777-29), Boul'Mich. 5° (033-88-28),
Brutagne. 6° (222-57-87). PublicisSaint-Germain, 6° (222-72-80), Magic-Convention, 15° (628-20-32),
Murat, 16° (288-99-78), ParamountOrieans, 14° (580-03-75), ParamountOrieans, 14° (580-03-75), ParamountMallot, 17° (778-24-24), Paramount-Gobelins, 13° (778-24-24), Paramount-Mallot, 17° (782-24-24), Paramount-Mallot, 18° (782-24-24), Paramount-Montmarke, 1966-24-25),
Faramount-Opéra, 9° (1973-34-37),
ODE LA FEER COMMENCE, Fr.)

Paramount-Opera, 9° 1073-34-37).

QDE LA FETE COMMENCE |Fr.| :
Ciuny-Palace, 5° 1033-07-70), Concorde, 8° (359-92-84), DaumontLumière, 9° 1770-84-65), Nation, 12° (343-04-67), Montparnasse-Pathe, 14° 1326-65-12), Cambronne, 15° 1734-42-981, Victor-Hugo, 16° (727-49-75), Ciloty-Pathe, 16° 1922-37-41), P.L.M. Saint-Jacques, 14° (563-68-42).

LA EQUTE 17.): is Clef. 5° (337-90-90).

LA EQUTE 17.): is Clef. 5° (337-90-90).

LES SENTIERS DE LA GLOIRE (A., v.o.): Hantefeuille, 6° (633-79-38); v.f.: Montparnasse-63, 6° (544-14-27).

SCENES DE LA VIE CDNJUGALE (Suid., v.f.): U.G.C.-Marbetf. 0° (225-47-19). Bien verüe - Montparnasse. 15° (544-25-62).

SECTIDN SPECIALE (Fr.): Colliste, 8° (359-29-46). Francis. 8° (770-33-88). Wepler. 16° (387-50-70). Danton. 6° (326-08-18). Saint-Germain-Village. 5° 1633-87-59). Montparnasse-Per bd. 14° (226-55-13). Gaumont-Convention. 15° (628-42-27). Fauvette, 15° 1331-60-74). Ganmont-Gambetta, 28° 1797-02-74). Mayfair. 16° (529-37-08)

LE SHERIF EST EN PRISON (A., v.o.): Studio-Galande, 5° (033-72-71): vf.: Saint-Lazare-Pasquier, 6° (387-56-16).

SEEZAG [A., v.o.) [°°): Martais, 4° 1273-47-86) à 16 h., 16 h., 20 h.

SPECIALE PREMIERE (A., v.o.):

ROSEBUD (A., v.o.): Cluny-Ecules, 5° (033-20-12), Ermitage, 3° (359-13-71); v.f.: Maxétile, 9° 1770-72-87), Miramar, 14° (326-41-02), Miratal, 14° (734-20-70), Napoléon, 17° (359-41-46), P. Clef. 5° (337-14-16), P. Clef.

LA EQUTE (Fr.) : 1s Clef. 5ª (397-

SHEZAG [A\_ V.O.] [\*\*) : ]\* Marais, 4\* ]273-47-86] & 16 h., 10 h., 20 h.

SPECIALE PREMIERE (A\_ V.O.) : Guintete. 5\* (033-35-40). Marignan, 3\* ]259-92-82]

SOLDAT DUROC, CA VA STEE TA FETE (Fr.) : Mercury, 8\* (225-75-90). A.E.C. 2\* 1236-55-54). Montparnasse-83, 8\* [544-14-27], Pauveta. 13\* (331-58-86). Daumont-Sud, 14\* (331-58-86). Daumont-Sud, 14\* (331-51-16). Cambronne, 15\* (734-42-96) Gaumont-Gambetta. 20\* ]379-63-74). Clichy-Pathé. 18\* (522-37-41)

LA TOUR INFERNALE (A. V.O.) : U.G.C.-Odéon, 8\* (325-71-08), Puhlicis-Champs-Elysées, 8\* (720-78-23): vf. 'Srmitage, 8\* (359-15-71), Rex. 2\* 1236-83-93), Paramount-Maillot. 17\* (758-24-24). Paramount-Maillot. 17\* (758-24-24). Paramount-Montparnasse. 14\* (326-22-17). TREMELEMENT OE TERRE 1A, v.O.): Ambassade, 9\* (339-19-08): vf. 'Berlitz. 2\* (742-60-33). UN ANGE FASSE (Fr.): Le Marais, 4\* (278-47-88) & 14\* h. et 22 h.

LA VALLEE SAUVAGE 1Mex. v.O.) 1\*1 \* Studin de 12tolle. 17\* (380-19-39)

VERTIES ET MENSONGES (A. V.O.): Quintette 5\* (033-35-40).

VIOLENCE ET PASSION (Is. v. ang.) Gaumont-Champs-Elysées, 8\* 1359-04-67). Hautefeuille. 8\* (653-79-38) ; v.f. : Impérial. 2\* (742-752), Nation. 12\* (343-04-67). Gaumont-Convention, 15\* (828-42-7).

LES VOITURES QUI ONT MANGE

42-27)
RS VOITURES QUI ONT MANGE
PARIS (Anet., v.o.); Studio Logos. 5\* (033-26-42), Mac. Mahon. 17\*
(380-24-81)

Les festivals

CINQUANTE ANS DE CINEMA AMERICAIN. (v.o.) — Action-Le Fayette, 9e (878-80-50): Esclaves, EUNE CINEMA SUISSE — André-Bazin. 13° )337-74-39), jusqu'au 6 : Bazin, 13° 1337-74-39), jusqu'au e : l'Escapade. I. BERGMAN IV. o.). — Noctambnies, 5° (033-32-34), sam. : Persona; dim. : l'Heure du loup. JESS BRIDGES (v.o.). — Boite à films, 17° (754-51-50), 14 h., 20 h. : Pat City; 16 h., 22 h. : The last Picture show; 18 h. : le Canar-deur. deur.

BEATLES POP (v.c.). — Acadas, 17° (754-97-83), 13 h.: Let it be; 14 h. 30 : Help; 16 h. 10: Quatre Garçons dans le vent; 18 h.: The Yellow Sub-Marine; 20 h.: Tabarnac; 22 h.: A film about J Hendrix. FESTIVAL DU RERE IV. O.). - Arle-

Les grandes reprises

(vo.) : Actua-Champo, 5° (033-

LES ENFANTS TERRIBLES )Fr.):
Hautefeuille, 6° (633-79-38).
LA REVUE DE CHARLOT (A.):
Champollion, 5° (933-51-60). LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.) : Studin-République, 11º (805-51-97). LA FILLE OE LA 5º AVENUE (A.) 190.) : Action-Christine, 6º (325-55-78). HELLZAPOPPIN |A.) (v.n.) : Rans-lagh, 18\* 1224-14-08) H. Sp. MASH (A.) (v.n.) : Studio Ber-trand. 7\* (783-84-86).

trand. 7° (783-64-66).

SANCTUAIRE (v.o.): Studio Bertrand. 7° (783-64-66).

TOP HAT [A.) (v.o.): U.G.C.-Odéon. 6° (325-71-63); D.G.C.-Marbeuf, 8° (225-47-16). W. C. PTELDS (v.o.) : La Pagode, 7e (551-12-16).

#### Les films nouveaux

LILY. AIME-MOI, film français de Maurice Dugowson, avec Rufus, J.-M. Folon, Zouson et P. Dewners, Marignan, 8° (338-62-82); Quintatte, 5° (638-35-40); Saint-Larane-Praques, 8° (337-56-16), Gaument-Thistre, 2° (231-33-16); Gaument-Thistre-Gauche, 6° (548-28-38); CUchy-Pathé, 18° (52-37-41); Gaumont-Thistre-Gauche, 18° (52-42-27); Faurette, 13° 311-56-86)

Gaumont-Convention is (E22-42-27): Fauvetta Liv SH.

Gaumont-Convention is (E22-42-27): Fauvetta Liv SH.

56-56)
VIVRE A BONNRUIL, (Ilm Cancais de Guy E el 1 gm an : 14-Juillet, Il (170-51-13); Eslat-Séverin, 5 (033-60-81)

LE GRAND UELIRE (\*\*). film Irançais de Dennis Betty : Elysées-Lincoln, 8 (353-35-14); Elysées-Lincoln, 8 (353-35-14); Saint-Genmain Studio, 5 (633-42-72); Clichy-Pathé, 18 (522-37-41); Gnumont-Opéra, 9 (073-95-45); Saint-Lazare-Paquier, 6 (387-56-10); Mont-parmasse-Pathé, 14 (328-65-13); Ga n m on t-Convention, 18 (1828-42-37).

LES AMAZZONES (\*), film amaicain de Terence Young, v.f. George-V, 8 (225-61-46); Paramount-Opéra, 9 (770-40-04); Maira-Lindor, 9 (770-40-04); Mistral, 14 (734-20-70); Maine-Rive-Gauche, 14 (567-06-96); Magie - Convention, 15 (323-20-32); Talstar, 13 (331-68-19); Galaxie, 13 (331-78-86); Lux-Eastille, 12 (343-78-17).

CELEBRATION &T EIG SUR, film amaicais ave Joan Base, C ro a by, Stills, Nash and Young, Joni Mitchell vo. : Action République, 11 (303-31); Create-Republique, 12 (331-33-35); Paramount - Opéra, 18 (323-33-35); Paramount - Opéra, 18 (323-34-37); Libra, film Irançais du groupe Pattarn : Le Seine, 5 (323-34-37); Libra, film Irançais du groupe Pattarn : Le Seine, 5 (323-34-37); Libra, film Irançais du groupe Pattarn : Le Seine, 5 (323-34-37).

icks#3L

34-37); Grand-Pavols, 15° (521-44-58).
LIBRA, film Irançais du groupe Pattern: Le Seine, 5° (325-82-40).
LES JOURS GRIS, film français d'L Azimi: Ciné-Halles, 1° 1236-71-72).
LE CGUR ET L'ESPRIT, film américain de Peter Davis, v.o.: Hautefeuille, 6° (633-79-38); Saint-Germain Euchette, 5° (333-67-58).
THE LAST AMERICAN HERO, film sméricain de Lamont Johnson, v.o.: Boîte à films, 17° (754-51-50); Olympic, 14° (784-51-50); Olympic, 14° (783-67-42), h. sp.
PAUL ET MICHELE, film français de Lewis Gilbert: Blaritz, 9° (359-42-33); Caméo, 9° (770-20-89): Liberté Studio, 12° (333-01-59); Bounparte, 6° (328-12-12); Clichy-Pathé, 18° (352-37-41).

Les séances spéciales

AMERICAN GRAFFITI (A., v.o.) : Luxembourg, 6° (633-97-77), à 10 h., ; 12 h. et 24 h. L'ARRANGEMENT (A. v.o.) : La Clef, 5° 1337-90-90), & 12 h. et 24 h. EANANA SPLIT [A., v.o.) : Studio-Parnesse, 6º 1328-58-00). dim. à

BONNIE AND CLYOE IA., v.o.) : La Clef, 5° [337-90-90], à 12 b. et 24 b. CHARLES MORT OU VIF (8uls.) : Sairt - André - des - Arts, 8° (326-48-18), à 12 h. et 24 h.

CUL-DE-SAC (Ang., v.o.) : Luxem-bourg, 6\* (633-97-77), à 10 h., 12 h. et 24 h.

L'EQUIPEE SAUVAGE (A., v.o.) : La Clef, 5° (337-90-90), à 12 h. et 24 h. LA FEMME OF JRAN (Fr.) : Escu-rial, 13° (707-28-04), ven., sam., dim. IF (Ang., v.o.) : Luxembourg, F (633-97-77), & 10 h., 12 h. et 24 h.

PIERROT LE FOU (Fr.) : Saint-André-des-Arts, 6° (326-48-18), à. 12 h. et 24 h. SATYRICON (It., v.o.) : Chatelet-Victoria, 1er [508-94-14]. TO EE OR NOT TO EE )Ang. v.o.):
Marigny, 8° (225-20-74), a 20 b.
et 22 b.

PROGRAMME R

MERCREDI - JEUDI 20 H 45

SAMEDI 15 H 30 DIMANCHE 18 H

I" PARTIE

NIGHT CREATURE

2" PARTIE

EGLISE SAINT-MEDARD et 13, 15, 16 et 17 mai 21 h

# gheorghe zamfir

FLUTE DE PAN et son ENSEMBLE ROUMAIN

orgue et flûte de pan Location : aux FNAC - DURAND, 4. place de la Madeleine, COPAR, 39, avenne de l'Disarratoire.

TRIOMPHAL RETOUR 20 MAI **29 JUIN** ALAIS DES TRORIS

MARDI - VENDREDI

SAMED

20 H 45

# PROGRAMME B

Après le triomphe de 1974, la Compagnie **ALVIN AILEY revient** 

LOCATION PAR CORRESPONDANCE

RETOURNER CE SON AU PALAIS DES SPORTS
Porie de Vescolles - 750 IS PARIS
CCCOmpagné par : chêque bancaire,
chêque posici 3 volets, mandarlettre
établi à l'ordre du Palais des Sports.
Joindre une enveloppe fimbrée
à voire Norn.

pami les nouvelles charégraphies.

deux sont sur des musiques de DUKE ELLINGTON.

T- PARTIE THE ROAD OF THE PHOEBE SNOW RAINBOW ROUND MY SHOULDER 200 PARTIE

CARMINA BURANA

JOURNEY REVELATIONS LOCALITE DATES

SOCIETE NATION DES INDUSTRE

LIASULTA



OFFRES D'EMPLOI Offres d'emploi "Placards encadrés" minimum 15 fignes de hauteur 38,00 DEMANDES D'EMPLO 7,00 CAPITAUX OU PROPOSITIONS COMMERC: 65,00

ANNONCES CLASSEES

1.1MMOBILIER Achat-Vente-Location EXCLUSIVITÉS L'AGENDA DU MONDE (chaque vendredi)

La ligno La ligno T.C. 29,19 30,00 35,03

28,00 26,85



is films nouve

CONTROL VALUE OF DE

MA STEE TO

April 1997

 $g: M \times A \times A$ 

BR & Print

2 . . . . .

and a

19 8 42 6.1

1. 电电压电流

4 11 1

te do pon

Story W.

٠., ٠,

#### emplois internationaux

8,03

#### Afrique Noire

Groupe de Sociétés spécialisé dans la distribution de matériels et fournitures pour l'industrie, le bâtiment, les T.P. et l'automobile

recherche

# Le RESPONSABLE de sa FILIALE au GABON

- Une domination réelle de la gestion des stocks;
- Une expérience approfondie des problèmes de trésorerie ; - Un tempérament d'animateur commercial prouvé par

Adresser curriculum vitae et prétentions à n° 6.359, CONTESSE Publicité, 20, avenue de l'Opéra, Paris (1°°), qui transmettra.

AMNESTY INTERNATIONAL recherche pr socrétariet central à Londres (G.-B.) DOCUMENTALISTE OIPLONE (E) pour créer et diriser un service de documentation Expér, technic, documentation Expér, technic, documentation findioniscaires. Adoutation trav. en équipe. Possibilités concevoir plan d'enversure à lons terms mais moyens infiliaux ismitas. S'intéresser aux relations internation, et aux droits de Phom. Langues de frav. ansi, et franç-Salatre ann. de départ 3.150 Phomander dossier candidature à A. I., S. Theobald's Road, London WCI X 85P, knierviews à Peris et à Bruxelles après sél.

CARTE DE PRESSE

GENTE DE PRESSE

Gence de presse internationale
courvue de succursales eurofemes, rech. pr un traveil libre
consional de collaboration,
DES PHOTOGRAPHES
ECRIVAINS non profession...
amateurs manuels,
DES JOURNALISTES
personnes, qui à l'occasion
sercolvent ou vivent quelque
case d'inféressant et shotograitent volonifiers (not suiet).
ule firme internationale de
rie de presse qui vous donne
vantige de possibilliés et vous
vire de nombreuses portes en
us laissent entrevoir de pouveeux torizons.

Ecrire & : PHOTO PRESS INTERNATIONAL LTO RATHAUSGASSE 46 7800 FREIBOURG / Germany.

NORD DE L'ESPAGNE.

Nous sommes une des principales firmes

internationales de conseil de gestion,

et recherchons un

**SENIOR MANAGEMENT** 

CONSULTANT

pour notre bureau de Bruxelles

Le candidat que nous recherchons, âgé de

32 ans minimum, devra être bilingue Français-Anglais (Néerlandais un avantage), et posséder : • une formation universitaire complétée par

e un excellent sens des contacts à haut niveau

une pratique diversifiée de la gestion

e le possibilité d'être un des hommes-clé d'un

o une grande eutonomie au sein d'un groupe

Une rémunération de départ qui sera fonction de l'expérience du candidat, et une croissance

Env. C.V. et prét. à No 5017 CONTESSE Publ. 20, av. Opéra 75040 PARIS CEDEX 01, q.tr. Toutes les candidatures seront examinées

cinq ans d'expérience de conseil

bureau eppelé à un grand dé

NOUS LUI OFFRONS:

international important

un MBA



#### emplois régionaux

#### CADRE Technico-ccial.

POUR RÉGION SUO-OUEST (TOULOUSE)

pour leader national composants électriques et électroniques professionnels.

Le candidet devre : posséder une expérience technique de plusieurs ennées. être prêt à se déplecer fréquem-

être bien INTRODUIT auprès des CONSTRUCTEURS at LABORA-TOIRES de le branche ÉLECTRI-QUE ET ELECTRONIQUE. Résider à TOULOUSE ou dans les environs.

Env.C.V., photo et prét.s/réf.6025 à Pierre LICHAU S.A. 10, rue de Louvois 75063 Peris cédex 02 qui transmettra.

LEADER EUROPÉEN DANS LE DIAGNOSTIC AUTOMOBILE

«45 km du MANS»

#### Un TECHNICIEN SUPÉRIEUR en ÉLECTRONIQUE

pour assister le Chef de Production dans l'INDUSTRIALISATION des produits.

Le condidat sero titulaire d'un BTS en électronique (ou équivalent) et pourra justifier de 3 ans d'expérience Industrielle.

Env. C.V. manuscrit + photo + prét., à nº 6,350, CONTESSE Publ., 20, av. Opéra, Paris-1º, qui tr.

# THE PROPERTY OF THE PROPERTY O **ADJOINT AU DIRECTEUR**

La Société (600 personnes, 73 M de C.A. H.T.) leader européen des stratifiés industriels possède des filiales européennes et des associés inter-

COMMERCIA

Elle recherche pour son Directeur Commercial un Adjoint axé sur les aspects prospectifs de la fonction commerciale, y compris les implica-tions financières qu'elle comporte. La poste convient à un cadre de plus de 30 ans de formation HEC, SUP DE CO, ESSEC, avec complément en gestion financière. Anglais indisponsable, allemand souhaité. La rémunération ne sera pas inférieure à 90.000F Lieu de travail : NANCY.

26 Rue Marbeur 70006 Paris
vous adressora une note d'information et un dossier de candidature sur simple demande
raférencée 316M4 26 Rue Marbeuf 7500B Paris

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Region Nord

— un ASSISTANT en gestion : expérience de l'Industrie (A.G.L), intéressé par les problèmes du COMMERCE EXTE-RIEUR

- un ASSISTANT en gestion : expérience du commerce et des problèmes de DISTRIBUTION (ATC)

un ASSISTANT en gestion : désireux de s'orienter vers la FORMATION dans le domaine du Commerce et de le DIS-TRIBUTION

Age : 30 ans minimum.
Niveau de formation supérieur ou solide expérieure équivalente.
Rémunération en fonctioe des compétences.
Travail intéressant au sein d'une équipe en plein développement.

Envoyer C.V. manuscrit, photo et prétentions su N° 2.473, « le Monde » Publicité, 5, rue des Italiens, 75427 PARIS (9°).

IMPORTANTE SOCIETE, REGION CENTRE POUR SON OFFARTEMENT CONSTRUCTIONS
METALLIQUES

PROJETEUR CALCULATEUR EXPÉRIMENTÉ CHARGÉ D'AFFAIRES

Adr. C.V., photo et prétent, à Pro-Publicité (n° 11) 21, rue Lecourbe, 75015 PARIS, qui transmettra.

**FILIALE GROUPE MULTINATIONAL** recherche pour son Usine de TOURAINE

# TRAFFIC MANAGER

- Transports routiers, maritimes et SNCF - Gestian Stocks et inventaires

Adresser C.V. manuscrit, photo et prétentions sous Nn 6255 à CONTESSE PUBLICITE 20, avenue de l'Opéra, 75040 Paris Cedex 01

AERONAUTIQUE - ESPACE - PHYSIQUE BIOLOGIE - MEDECINE - INFORMATIQUE recherche

pour diriger son agence FRANCE-SUD

#### DIRECTEUR D'AGENCE

la promotion et la vente de matériels de haute technicité (médecine, biologie, physique nu-eléaire, mini-oxinateurs);
 l'animation et du contrôle d'une équipe de vendeurs et d'une équipe de techniciens d'après-vent.

HOMME D'EXPERIENCE, vous avez déjà exercé des responsabilités similaires et répondez aux critères suivants :

- Formation technique supérieure;
   Forte personnalité, dynamique et ambitieuse;
   Aptitudes au commandement;
   Disponibilité pour déplacements an France,

La rémunération comporte un fixe + intéresse-ment au chiffre d'affaires.

Adresser C.V. avec prétentions, en précisant réfé-tence annonce n° 564 à Direction du Personnel,

INTERTECHNIQUE . 78370 - PLAISH

La DELEGATION NORD de

# SODETEG ENGINEERING

recherche

dons le cadre de ses activités régionales et pour des affaires à l'exportation :

INCENTEUR

INGENIEUR
CHEF DE PROJETS
DIPL Grandes Ecoles
Génie Civil.
Att moins 10 ans exp.
dans la coordination
et la réalisation de

Diplômé Gdes Ecoles Electricité. De 5 à 10 ans d'exp. courants faibles et forts, ascenseurs.

batimenta. de la conduite de projets tous corres d'Etat et de la conception de e lots Génie Civil.

Les candidats intéressés doivent adresser leur curriculum vitae, prêt. et photo, à : SODETEG - ENGINEERING. Sac Postal 16 - 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE STRASBOURG

#### UN INGÉNIEUR **D'INDUSTRIALISATION**

Ce responsable sera chargé de l'étude approfondie de l'industrialisation de produits dans le domaine des télécommunications. Rattaché à la Direction des Fabrications, il pourra être chargé de la réalisation des prototypes, en llaison directe avec les services techniques. Une formation d'Ingénieur Electronicien ainsi qu'une expérience dans le domaine du matériel informatique seralent souhaitées.

Le candidat retenu aura une expérience dans le domaine de l'industrialisation de production en série.

Ecrire avec C.V. et prétentions sous N° 720.780 : HAVAS STRASBOURG.

Japantant Groupe Flauncier région ROUEN, moderne et dynamique,

#### INGENIEURS **DEBUTANTS**

diplómás grande scole, (Centrelo, A et M, Mines...). De nielles possibilités de carrière sont offertas aux candidata syant l'asprit ouvert aux trainiques modernes de gestion financière et possibilant la goût de l'animation d'équipes d'immass.

Adresser C.V. + photo + protentioner sous ref. AL 717/M à :





réussite antérieure dans activité similaire.

Pour sa filiale de CASABLANCA Importante Société française de charpente - chaudronnerie

#### INGENIEURS (A.M. OU ASSIMILE)

1º) pour poste CHEF DE FABRICATION

Le poste conviendrait à candidat ayant la pratique effective de : — fabrications en abelier de ;

charpentes classiques treitis
charpentes lourdes avec profils du commerce
ou reconstitués
chaudronners plane ou ciutrée avec assemblage par soudure automatique ou semiautomatique

préparation, bureau des méthodes, tenue des plannings

— restion du personnel d'exécution (150 personnes)

— surveillance et contrôle des achats

2º) pour poste CHEF DE BURRAU D'ETUDES

responsabilité (10 personnes) des études, de l'élaboration des devis et du suivi des affaires
 établissement et contrôle des plans d'exécution
 plusiceurs années d'expérience dans une fonction similaire sont indispensables.

Adresser lettre manuscrite avec C.V. et prétentions 112, bd Voltaire, 75011 PARIS, qui transmettra,

FILIALE AU NIGERIA D'UN IMPORTANT GROUPE INDUSTRIEL FRANÇAIS recherche

#### cadre administratif

Attaché au Directeur financier, il sera responsable des opérations d'Importation : relations avec les transitaires, les banquiers, les organismes locaux. Formation supérieure, expérience de 2 à 3 années en comptabilité banque, commerce

Anglais impératif.
Ecrire avec CV sous référence CALEN (à mentionner sur l'enveloppe) à

> EMPLOIS : CARRIERES 30 rue Vernet 75008 PARIS



SAMI

SIMA COLL 15"

 $\gamma \sim e^{\Delta x}$ 

100

والأشهر

Très dynamique SOCIÈTÉ FRANÇAISE Leader dans les techniques et matériels d'Exploitation des richesses sons manines,

DOUT SES TRAVAUX OFFSHORE et ses

# INGENIEURS T.P.

· quelques années d'expérience minimum en construction Beton samé, Béton précontraint et Génie Civil, acquise dans Entreprise, Bureau des Méthodes et Bu-

· Anglais indispensable. Ecrire avec C.V. et prétentions s' ref. 505

à C.G. DORIS 83/85 Boulevard de la

Gare - 75015 PARIS.

# SOCIÉTÉ NATIONALE **DES INDUSTRIES CHIMIQUES**

recherche

INGÉNIEURS MATHÉMATICIENS TITULAIRES DE D.E.S. OU MAITRISE MATHÉMATIQUE OU PHYSIQUE

en ALGERIE et à l'ETRANGER

Rémunération intéressante Nationalité ALGÉRIENNE exigée Ecrire à SNIC

Possibilité de promotion

# pour sa Direction INFORMATIQUE

INGÉNIEURS INFORMATICIENS

DIPLOMÉS EN SCIENCES ÉCONOMIQUES Formation complémentaire assurée

Direction Informatique 4-6, boulevard Mohamed-V

ALGER









#### emplois régionaux

44,37

75,89

IMPORTANT GROUPE FORGES ET MÉCANIQUE

USINES REGION VALENCIENNES

# **CONTROLEUR DE GESTION**

directem rattaché au Président-Directeur Général.

- minimum 30 ans; minimum su ans; bonnes connaissances de comptabilité générale; ayant été formé à l'école du contrôle hudgétaire en coûts directs par un emploi effectif d'au moins 2 années dans la fillele française d'un groupe américain; esprit de synthèse pratique ellié à un solide bon sens.

Poste bien rémunéré avec opportunité de réalisations concrètes sontenues par le Cousell d'Administration.

Adresser candidature avec C.V. an précisant date de disponibilité et niveau de rémunération à n° 852, PUBLICITIES REUNIES, 112, bd Voltaire, 75011 PARIS, qui transmettra. Discrét, absolue et réponse sous huitaine garanties

#### 2000 talah desembang dengan mangan dalah salah sal

NANTES bancaire équipé de CYBER 72 CONTROL DATA avec mise en place prochaine du télét

#### 2 ANALYSTES

Responsables de Projets

US DOIVENT AYOIR:

• Une formation de niveau supérieur (mathématiques ou sciences économiques);

• Une solide expérience de la conception et de la mise en place de systèmes de gestion informaties;

tisés;

Une bonne convaissance du COBOL.

Il leur sera confié la conduite intégnale de diverses applications de gestion depuis la définition des objectifs et l'analyse fonctionnelle jusqu'à la mise en exploitation. en exploitation. Intéressantes perspectives d'évolution vers les problèmes d'organisation.

Adr, C.V., photo et prétent, sous référence ME 1, Ordis Conseil en Recrutement 18, RUE AUBER, 75009 PARIS. and a commentation of the commentation of the

IMPORTANTE SOCIETE INDUSTRIBLE DU BAS - RHIN

#### 'UN AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL

Celui-el dépendra de la Direction des Fabrications, Dans la cadre de l'industrialisation de nouveaux Produits produits.

Dans le domaine des télécommunications, il aura la responsabilité de la conception et de la réalisation des moyens de test final de sous-ensembles ou d'ensembles élaborés faisant appel à l'informat.

Une expérience acquise dans le domaine du matériei informatique est souhaitée. Envoyer curriculum vitae détaillé avec prétentions sous le numéro 720.781, à HAVAS STRASBOURG.

connoissant blen majières pre-mières de garmissage (plumes, duvets) et leurs traliements. Ecrire HAVAS nº 45.234.

En vue de la création d'un laboratoire de son service tech-ekue. à Renned, l'institut de rectierche d'informatique et d'automatique (I.R.I.A.), UN CHERCHEUR

Ittuleire d'un C.E.A. d'informailque ou d'un diplôme d'ingépleur, et art deux ou troie ans 
d'expérience en automatique ou 
en informatique industrielles. 
Ce chercheur sera affecté à 
Remics après une période de 
formation à Rouvencourt dans 
les Yvelines. 
Env. C.V. à I.R.I.A., Service 
du Personnel, B.P. 578150. 
LE CHESNAY.

STATION DE CHATEL DIRECTEUR

DEFICE DU TOURISME
Expérience fourisme
et sports d'hiver mécessaire
Adr. C.V. man., shoto et prét.
OFFICE DU TOURISME
74376 - CHATEL

Important bureau d'études recherche pour son agence en cours de création à LILLE

UN INGENIEUR

intéressé par problèmes d'ami-negement orbain. Formation considémentaire dans le domation économique souhaitée. Chet d'apance, il assurers la coordi-nation des études réalisées par une petite écube et la pros-poction commerciale.

Env. C.V., photo et prétentions à nº 6.026 - CONTESSE Publ., 20, av. Opéra, Paris-les, qui tr.

ORGANISME REGIONAL, altué de une ode ville de l'Est recrule UN ECONOMISTE Niveau minimum exigé : Licence Sciences économiques, Ecr. nº 8,459 « la Monde » Publ. 5, r. des Holiens, 75427 Paris-9».

Manufacture lilerie centre de la France, recherche pour essurer che journaliste (bon phot.), Env. CV. man., photo et préfentions CV. man., photo et préfentions n° 480, « le Moode » Publicité, propolissant bles matières acce.

Départ. Gestion des Entreprise Institut universit, de technologie LIMOGES ASSISTANT MAITRE

**ASSISTANT** de Sciences économiques, voyer C.V., détaillé à l'f.U. ellée André-Maurois 67100 - LIMOGES.

SOCIETE VALLEE BU RHONE INGENIEUR

ELECTRICIEN

Comportant quele, déplacement à l'étranger, Bonne conneissance de l'anglais Quelques années d'expérience. Ecr. nº 5.920 - CONTESSE Publ., 20, av. Opéra, Paris (147), q. tr.

Constructeurs d'appereils de chauffage central de dimension international CHEF DE

REGION NORD-EST Prefil du poste :

Très bue connaissance clientèle erosistes, installateurs,
promoteurs, arbitectes, ingenieurs conseils ;
Aprilyde à autimer, former,
encadrer une force de vente
de vinet personnes;
Assumer la responsabilité du
développement du C. A. de
30 millions de francs ;
Habitude de la nésociation à
tous les alveaux ;
SI pessible possider une fechnicité en chautiese central ;
Déplacements constauts dans
la secteur où il est nécessaire
de résider.

Volture de fonction, l'ous frais remboursés.

dresser C.V. manuscrit, sh et prétantions à nº 153 PUBLICITES REUNIES. 112, boolevand Voltaire, 75017 - PARIS.

offres d'emploi

offres d'emploi offres d'emploi taxation

manager

A worldwide manufacturing and marketing company employing 4300 people in France offers an outstanding career opportunity to a high caliber taxation specialist for employment in its Paris

Formulate and recommend company tax policies.
 Advise on tax statutes and implications of developments in tax

law and protice.

• Prepare estimates of tax provisions and reserves for the company.

• Recommand accounting adjustments for the determination of

e Provide advice and assistance to company activities in all taxation

The candidate is university graduate in business administration or similar, should have minimum of five years of experience in such matters, should be bilingual in english and french. Please send a resumé and salery expectation under réf. No 6411 to CONTESSE Publ. 20, Avenue de l'Opéra 75040 PARIS CEDEX 01, which will transmit.

LA DIRECTION FINANCIERE D'UN IMPORTANT GROUPE D'ETABLISSEMENTS FINANCIERS

POUR SON SERVICE

#### ANALYSES ET ETUDES **FINANCIERES**

Un collaborateur (trice) pour seconder le responsable dont les missions principales sont:

La mise en place du budget et de la comptabilité analytique. Les études prévisionnelles.

PROFIL. Le candidat devra présenter les caractéristiques sulvantes

Ecoles de Commerce (HEC - ESSEC - Sup.

· Le DECS serait un avantage certain Mini 2 ans d'activité professionnelle de préférence dans une banque ou un établis-sement financier avec si possible une expé-rience spécifique des domaines analytiques

Bon contact (en raison des relations multiples qu'il sera nécessaire de nouer dans · Goût et sûreté dans le maniement des

• Imagination et méthodé

Envoyer C.V., photo et prélentions sous N°23170 B 4 BLEU PUBLICITE 17, r. du Dr Lebol, 94300 Vincennes"- qui transmettra

IMPORTANTE SOCIETE

SECTEUR ALIMENTAIRE

#### recherche pour son SIEGE à PARIS ATTACHÉ DE DIRECTION

dépendant du Directeur Général, C aura pour mis-sion de :

déterminer la politique des marchés;
 assurar la gestion commerciale des dif-férents points de production;
 meher des négociations à très baut ni-

une formation supérieure (H.E.C. ou équivalent);
une très bonné expérience de qualques années dans le secteur alimentaire;
un bon sens des relations humaines et être capable de s'insérer dans une équipe ieune et dynamique;

jeune et dynamique;
e une très bonne counsissance de l'anglais.
Il devra prévoir quelques déplacements réguliers en province.

Il ini est effert :

une période de formation ;
 une rémunération très intéressante, et nue évolution à court terme prometteus pour un candidat de valeur ;
 une volture de service.

Les candidate intéressés sont priés d'envoyer leur C.V. et prétentions à J.-C. Dubois, EUROPE CON-SEIL, 2, av. Montaigna, 7506 Paris, sous réfé-rence 34.01.75. Discrétion totale assurée.

> responsable de service juridique

1400 personnes, 2 unités de production, Filiale d'uo Groupe Multinational aous w proposons un poste dans notre direction e trative et financière.

Vous epporterez une assistance juridique aux differents services de la Societé dans les domaines suivants : contrats, marques, publicité mensongère, législation sur les prix, conventient droit des Sociétés...

Vous essurerez les lisisons avec les edministrations et cabinets extérieurs.

Ce poste conviendreit è un licencié en Droit ayant une première expérience profes dans une entreprise ou un cabinet. La pratique de l'Allemand sera appréciee.

Envoyer c.v. et rémunération souhaitée s.s. réf. M. 835 à Henkel France DRH Henkel BP 119, 92990 Bagneux.

Un important Producteur Européen de Produits Chimiques et matières plastiques cherche à ren-forcer son organisation sur le marché français. Il voudrait donc engager les personnes suivantes :

- AGENCE DE LYON

#### UN INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL

ayant 3 à 5 ans d'expérience dans la vente des matières plastiques, si possible sur la région Rhôno-Alpes.

— Pouvant justifier d'una formation technique sur des produits tels que les polyoléfines, le P.V.C. ou les matériaux techniques.

— Devant être apte à prendre, après une période probatoire, la responsabilité de l'agence de Lyon.

— Age minimum; 30 ans.

- SIÈGE SOCIAL A PARIS

#### UN INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL

ayant pour principale fonction de visiter les transformateurs de matériaux techniques.

Possédant une connaissance technique de ce
typa de matériaux de 3 à 5 ans combinée avec
une aptitude aux négodiations commerciales.

Age minimum: 25 ans.

Nous offrons pour ces deux postes un training de préparation à nos produits dans nos laboratoires européens et dans les services parialens de la Société.

De bonnes notions d'anglais sont nécessaires. Una voiture de société, ainsi que tous les avantages sociaux habituels, sont accordés.

-Ecrire, avec C.V., salaire actuel, prétentions et photo, sons la réf. 4.347, à Pierre LICHAU S.A., 10, rue de Louvois, 75063 Paris, Cédez 62, qui tr: DIBCRETTON TOTALE ASSUREE.

#### INGENIEURS ASSURANCE QUALITE DES CENTRALES NUCLEAIRES A L'EXPORTATION

Your over time expérience de quelques années de la vie industrialle que vous avez acquise dans les domaines de la fabrication, du bureau d'étude qu de technice-commercial.

Nous vous propasons de valoriser ves conneissances dans l'Assurance Chalité Maciènire. Votre mission : apprécier chez sos fournisseurs l'ensemble des procédures d'erganisation et de réalisation à tentral les étapes de la vie d'es prodoit, des étades à l'exploitation. Puis en esurtôler l'application pour garantir la finhilité des esamposants un fonctien des impératifs de qualité les plus sévères. Une fenction impliquant d'une

FRAMATOME Service Emploi/Orientation

Tour FIAT 18 - 92884 Paris Dissense Cédex 16

GROUPE EUROPEEN DE TAILLE MONDIALE

nous avons împosé nos productions :

nous avons împosé nos productions :

biens d'équipement pour l'ENERGIE, par leur qualité, bien sûr, mais aussi grâce à la valeur et à la compénence de nos collaborateurs.

Développer les relations humaines dans l'entreprise,
c'est ce que nous proposons à de jeunes cadras :

C'est es que nous proposons à de jeunes cadras :

Chefs du personne!

Dans nos différentes usines en France --de 200 à 1500 collaborateurs-ils sont responsables de la fonction complète :

RELATIONS SYNDICAL ES-EMPLOI-FORMATION RIMINERATION GESTION PREVISIONNELLE. Ils participent à l'élaboration des politiques et ont la charge de leur application en les adaptant aux hommes de leur unité.

Ils ont une formation supérieure - universitaire, grands école - choq ans ménimum d'expérience de la fonction dans l'entreprise industrielle, le désir de réussir une carrière active et mobile au sein d'un grand groupe. grand groupe. Ecrire à Y. CORCELLE sa réf., 2831

ALEXANDRE TIC S.A.

10, RUE ROYALE - 75006 PARIS
LYON-LELE-GENEYE-ZURGE-BRIXGLES-LURGES

RESPONSABLE COMMERCIA

Electroménager

à haut niveau

offres d'emploi

Résidence Paris ou Bautiene Ce poste à l'avenir brillent est offert à un homme dynamique

**30 ANS MINIMUM** DIPLOME ECOLE DE COMMERCE Anglais courant.

Un Meneur d'Hommes qui sait déléguer aussi bien que décider par lui-même. Un Cestionnaire qui se sent respon

Un Négociateur qui sait vendre et négocier à tous les niveaux. Un Homme de Terrain (3-5 ans) qui depuis

Un Formateur qui accepte d'être forme à l'étranger comme en France. C.V. manuscrit — photo à Nn 5788 CONTESSE Publ. 20, av. Opéra 75040 PARIS Cedex 01, q.t.

L'état-esajor administratif et financies d'une importante Entreprise Française de TRAYAUX PUBLICS SPÉCIALISÉS (renom international)

2 collabora

47.

+ 10 m

7 - 1-

-1

r. 🚜

DIR TEUR FEE

A ....

#### JEUNE COLLABORATEUR

Formation ESSEC - ESCP ou équivalent Auquel cons souhaitons préparer une prise de res-ponsabilités importantes.

ponsanutes importantes.

Il devra avoir marqué son goût pour la branche comptable par des stages appropriés au cours de ses études et par l'accession au uiveau du D.R.C.S. Il est prévu des séjours à l'étranger en début de carrière.

ANGLAIS COURANT NECESSAIRE SECONDE LANGUE SOUHAITEE QUARTIEF MONCEAU

Adresser lettre manuscrite avec C.V. à ve 6.259. Cabinet 4, the Amiral Courbet, PARIS-16\*



Important producteur de polyéthylève établi en Belgique recherche pour son bureau de Fais

#### SALES MANAGER POLYÉTHYLENE

Responsable ventes et promotion produits de la Société sur le Marché Français

- formation supérieurs, technique ou ciale; personnalité dynamique; solide expérience vente, al possible connaissance matières plastiques; pratique courante de l'anglais parié et écrit indispensable.

Adresser C.V. + Photo & :
M.A. J. KOLB, Sales Director U.S.I. KUROPE N.V.
P.O. Box 529 2000 ANTWERPEN (Belgique).

Marina de la compania **CEGEDUR PECHINEY** PREMIER TRANSFORMATEUR EUROPÉEN **D'ALUMINIUM** 

recherche pour son Département Bôtiment à Paris UN CHEF DE MARCHÉ Le poste sers confié à un Homme aliant à des connaissances techniques et professionnelles du second œuvre, des capacités en matière d'analysis de marohé et de développement de produits nouveaux.

Evolution de carrière ultérieure intéressante por candidat de valeur. Adresser demande manuscrite avec C.V. et photo-sous le numéro 6.314, à CONTESSE Publ., 20, se de l'Opéra, 75040 PARIS - Céder (11, qui transm-Ce recrut, sera conduit avec une totale discrétion

> FILIALE GROUPE MULTINATIONAL recherche pour son Siège Social PARIS

**CHEF SERVICE** 

**COMMANDES - FACTURATION** Poste rattaché à la Direction Co Adresser C.V. manuscrit, photo et prétentions sous No 6266 à CONTESSE PUBLICITÉ - 20, avenue de l'Opéra, 75040 Paris Cedex 01 qui transmettra.

هكذا مزالدهل



La Hase La Hane T.C. OFFRES D'EMPLOI 34,00 39,70 Offres d'emploi "Placards encadrés" monumum 15 lignes de hauteur 38,00 44,37 DEMANDES D'EMPLOI 7,00 8,03 CAPITAUX OU PROPOSITIONS COMMERC 65,00

. .

ree d'emple

pat (1985, 1701)

\$5,000 1

45

.

IOWAS CO.

aut niveau

Ber Pair, en fachen

ANS ASSISTED

COLY HE COMMEND

Stranger 17 Trans

s there was suffered

make 1 -trapped from

COLLABORATI

The Marie

" C. 11 Car

W date

# ANNONCES CLASSEES

EXCLUSIVITÉS L'AGENDA DU MONDE

La figne La ligne T.C. 25,00 30,00 35,03 (chaque vendredi) 23,00 26,85

offres d'emploi

IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE MACHINES AGRICOLES recherche son

#### **DIRECTEUR** COMMERCIAL

120/130.000 F./AN 35 ANS MINIMUM :

Sérieuse expérience commerciale nécessaire dans l'un des domaines suivants :

— Machines agricoles - Matériel T.P.

Résidence Paris. Réf. GFC 397

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE

#### DIRECTEUR **ADMINISTRATIF ET DU PERSONNEL**

40 ANS MINIMUM Chargé de la gestion du personnel (700 personnes dont 500 ouvriers) et de la supervision des questions Achats - Comptabilité - Budgets - Informatique.

Ref. GFC 396 Résidence région Est.

Écrire en précisant référence ision Recherche d'Hommes

GROUPEMENT FRANÇAIS DE CONSEILS 103, rue de la Pompe - 75116 PARIS Discrétion et réponse assurées.

Pour faire face à son expansion Leader Européen en biens de consommation industrielle

#### **PROMOTEUR** DE VENTES

sur Région Parisieune 30 aps minimom

Qualités requises :
- Personnalité dynamique ;

Formation ingénieur :

- Expérieoce de voute produits industriels.

Salaire éleyé, Statut de cadre;
Participation importante aux fruits de l'expansion;
Formation assurée sur le produit de la société.

Adresser C.V. manuscrit, photo et prétentions à CEPI 7, rue Thérèse 75001 PARIS.

# PS Conseil

SOCIÉTÉ DE SERVICE

Une des premières Sociétés de se branche, recherche, dens lé cadre de son expansion sur le plan national,

#### DIRECTEUR ADMINISTRATIF **ET FINANCIER**

Sous l'autorné du Directur Général, il sera pleinement responsable de tottes les opérations administratives et comptables, permettent de faciliter l'exploitation et le vente des e produite a de l'antraprise.
En plus des services comptables, et du contrôle de
gestion, il sera chargé de l'automatique, de l'organisation, des procédutes administratives, et des
services généraux, il aura pour mission de constituer
le contre de gestion administrative et comptable,
"ayant les mailleures performances sur le piece en
mutière de coût, de applités, et de qualité du service.
Il seuza adapter la fonction, et notamment le système
d'information, en rythme de croissance exceptionnoits de le Société. Ce poste convient à un camidat
de formation supérieure, nyant une expérience porsonnelle ou d'encodement dans chacun des domaines inclus dans la function, et ayant prouvé son
sans de l'anjuarion et son dynamisme, en résiliant
des réorganisatione administratives et compusibles,
dans un résseu d'agences de vente. La rémunisation
sera fonction de l'expérience et des responsabilités
présentées par le condidat.

Adresser C.V. sous réf. Ri5471 M. 2

Adresser C.V. sous ref. B|5471.M. 2 PS CONSEIL 8, rue Bellini - 75782 Paris Cedex 16 got temmentes

# Fittale d'un Grome très important particular de la capacitant particular de la capacitant que de la capacitant de la capacita

2 INGENIEURS ELECTRONICIENS

Le premier s'une experience de 2 à 3 aux des dontre de l'absoluté, de définition de matériels d'électrantique industriels ou militaire concernant en particules assertione-ments et conversion d'énemie petites et mayannes solutions. (MM, 62/UN)

La success est continue dans la conception et le miel de bance de texts ou de nance infactiques put de agratiment de simulation de maiernis milianes. (Réf. 82.63/M Les ingénieurs intéresses qui ont une bonne commissance de la lengue englate envoires teur docum de candidature sous enférieure consenue.

Elisabeth FRENCH 137, avenue Mezart 75815 Pane deste à 157.

offres d'emploi

TRÈS IMPORTANTE SOCIÉTÉ de Biens de consommation

### INGÉNIEUR DE HAUT NIVEAU

(X, Centrale, Mines, etc.)

Ayaot occupé un poste important tel que Direc-teur d'une grande usine eu Directeur de le pro-duction d'une entreprise de moyenns importance, et disposant par conséquent d'une expérience industrielle approfondie.

Après une périede de stages, le candidat sera appelé à un poste de hante responsabilité dans la Direction de Production de cette Société. Ce poste convient à un candidat agé au minimum d'environ 35 ans La rémunération sera fixée en fonction de la com-pétence et des qualités du candidat.

Ecrire avec C.V. détaillé, n° 6.29s, CONTESSE Publicité, 20, av. de l'Opéra, Paris-l≪ qui transm.

#### CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ILE-DE-FRANCE

RECHERCHE POUR SON Département ORGANISATION

# 2 collaborateurs

chargés d'études et de mise en application de procédures administratives Crédit.

Les postes exigent une expérience d'environ 2 ans en organisation adminis-

Le salaire annuel da début ne sera pas inférieur à 45 000 Frs. Position CADRE. Promotion possible tant au sein du Département que dans l'antreprise. Envoyer CV détaillé et photo au Service Recrutement, C.R.C.A.M. Ile-de-France, quai de la Rapée 75012 Peris.

#### IMPORTANTE SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE FRANÇAISE

fabriquent un matériel de pointe (moyennes séries) branche électra-mécanique recherche pour usine située proche périphérique PARIS

#### RESPONSABLE MÉTHODES ET INDUSTRIALISATION

Ce poste pourrait coovenir à un inquenieur di-piòme agé d'au moins 35 aus ayant une expérieoce coofirmée des méthodes en fabrication petites ou moyenres séries mécaulque, électrique et élec-tronique.

Ecr. on edr. C.V., photo et prétent, à 0° 6.154, CONTESSE Publ., 20, nv. Opéra, Paris-1°, qui tr. DISCRETION ASSURES.

#### SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE MATÉRIEL DE BUREAU RECHERCHE

POUR USINE PARIS EST (300 personnes)

# DIRECTEUR TECHNIQUE

Formation A.M. - Centrale ou équivalent.

- EXPÉRIENCE SOUHAITÉE Usinage petite mécanique Moulage petite et moyenne series
- QUALITÉS DEMANDÉES: . Esprit d'initiative Animation et coordination de l'équipe de
- cadres · Efficacité dans la gestion des différents Le candidat sera intégré étroitement dans

l'équipe dirigeante. Envoyer C.V. sous nº 24887 B à EDITIONS BLEU PUBLICITE

17, rue Lebel - 94300 VINCENNES qui trans.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE recherche pour son siège BANLIEUE SUD CADRE 26 ans minimum FORMATION SUPERIEURE, pour poste initial

#### ATTACHÉ DIRECTION FINANCIÈRE

Expérience comptable et fiscale et connaissance de

COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE

#### offres d'emploi

**ELF AQUITAINE** 

# **JEUNES CADRES** et ingenieurs

ès des obligations militaires - connais l'anglais, pour des emplois dynamiques impliquant en cours de carrière des séjours à l'étranger.



Adresser C.V. et prétentions à No 5940 CONTESSE Publicité 20, avenue Opèra 75040 Paris Cedex 01 qui transmettra.



# GRANDE BANQUE PRIVÉE

#### UN CADRE (Junior)

- De formation économique eo commerciale gu-
- De formation économique eo commerciale supérieure:
  Ayant une bonne expérience des problèmes de trésorerie et de crédit des grandes Sociétés Internationales:
  Capable d'entretenir relations et dérelopper affaires avec correspondants bancaires et Sociétés étrangères en Europe:
  Connaissance de l'Allemend et de l'Anglais indispensable.

Le poste à pourveir basé à Paris comporte des possibilités réelles de développement personnel en France et à l'étranger. Envoyez C.V. à nº 8,153, CONTESSE Publicité, 20, evenue de l'Opéra, 75040 PARIS, eédex 01.

UN DES PREMIERS GROUPES INDUSTRIELS FRANÇAIS

recherche pour son service des budgets et de l'anàlyse de gestion

ADJOINT AU CHEF DE SERVICE 30 ans minimum

Formation grande école ou équivalent + perectionnement à la cestion. Plusieurs années d'expérience de l'analyse de gestion, conception et fonctionnement de systèmes d'information de Direction Générale, Pratique courante de la langue anglaise.

Adr. dossier de candidature à N° 4225 EMPLOIS ET ENTREPRISES 18, rue Volney 75002 PARIS



# **Cadre Financier**

Vous êtes un jeune cadre diplômé grande école commercials Sciences Po ou Doctorat Sciences Eco, ayant deux ans d'expérience ficonciere ou bancuire.

Nous-vous proposons de pesser 1 à 2 ons dans un département de gestion budgétoire ou d'informatique, afin do préparer votre évolution de carrière ou sein des services financiers de notre groupe.

Adresser lettre monuscrite, C.V., photo et prétentions, sous référence 338,

# PHILIPS Département du Porsonnel 58, avenue Montaigne, 75008 PARIS.

Importante Société de distribution de Matériel Electrique en gros recherche pour Nord de Paris

# chef d'agence

égjeur Breguer Violet Sudna ou équivalent pon Technico Commercial 2 à 3 ans experience de gestion autonome d'un. centre de profits dans la distribution.

pour informations compléments écrire sous reférence 2301 A à SYNTHESES Conseil/PR 25, rue la Boétie 75008 Paris

IMPORTANTE SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES A SAINT-DENIS recherche

## UN INGÉNIEUR

FORMATION ARTS ET METTERS QU EQUIVALENT Possédant qualités d'organisat et de méthodes, esprit de synthèse et sens du commandement pour diriger

SERVICE DEVIS

Rest. d'entrepr. - Prox. Gare SNCF et antobus. Berire avec C.V. détaillé sons le numéro 4.375, SPERAR, 12, r. J.-Juurés, 92867 PUTEAUX, qui tr.

#### offres d'emploi

Très important établissement spécialisé dans le financement de l'immobilier recherche son

# Responsable des participations

- Les fouctions seront : Les fouctions seroot :

  La sélection de projets immobiliers et leur mise au point avec les promoteurs.

  La constitution des " tours de table ".

  La gestion de ces participations.

- Les candidats susceptibles d'être reteous devront :

   être àgés de 35 ans au moins,

   être diplômés d'une Grande Ecole (HEC ESSEC IEP + DROIT),

   avoir une solide expérience de la promotion immobi

- lière notamment dans le domaine financier,
  savoir animer une équipe de collaborateurs,
  avoir le goût des contacts et de réelles qualités
  de oégociateur,
- avoir le sens de la décision.

Adresser c. v. détaillé, photo et prétentions sous réf. 36412 à Havas Contact 156 bd Haussmann, 75008 Paris.

#### LES PARFUMS LANVIN

recherchent pour formation au poste

# d'inspecteur international

Célibataire, minimum 24 ans, absolument bilingua anglala Diplômes E.S.C.P. on E.S.S.E.C. souhaitables. Le candidat dolt assurer plusieurs années de POLLOW-UP, clientèle directe : détaillants et D.F.S. comportant multiples voyages à l'étranger. Entretien prévu à PARIS entre le 15 et le 31 mai, sur coovécation, après étude C.V. et lettre manus-crite à adresser à :

Mme LE BLOAS

2, rue de Suresnes - 92000 NANTERRE
Photo souhaitée. Indiquer date de disponibilité et fourchette prétantions.

DISCRÉTION ASSURÉE.

TRES IMPORTANT GROUPE INDUSTRIEL recherche à PARIS

## cadre comptable

responsable d'un service comptable de recouvrement des créances sur l'étranger. Connaissance approfondie des mécanismes bancaires internationaux (réglementation des changes du marché des devises...) de la comptabilité générale.

Relations avec clientèle banques, déplacements fréquents à l'étranger. Anglais, arabe courants imperatifs. Ecrire avec CV sous référence CAMET (à mentionner sur l'enveloppe) à

EMPLOIS et CARRIERES
30 rue Vernet 75008 PARIS

GROUPE MULTINATIONAL D'ÉNGINEERING
ET DE CONSTRUCTION
Bétiments industriels et administratifs
recrute
pour son département Engineering, section Condi-tiencement d'air - Chauffage - Ventilation :

# UN INGÉNIEUR

diplômé ou niveau Arta et Métiers, ayaot quelques années d'expérience Adresser lettre avec CV et photo su : Service du Personnei, BP 58 - 78140 Vélizy-Villaconblay.

Ð AUSTIN EUROPE S.A.

Jeunes diplômes de l'Enseignement Supérieur Commercial,

RANK XEROX vous propose da débuter

Votre dynamisme et vetre capacilé de travail vous assuretont un niveeu de rémunération élevé. Les structures ouvertes de la Société parmettront aux mailleurs une évolution rapide.

Oes postes sont actuellement à pourvoir à PARIS et sa région et dens les départements sulvants :

47, 54, 55, 57, 59, 62, 64, 67, 58. . Merci d'écrire sous réf. V 49 à Gilles LELOUVIER Service Recrutement

RANK XEROX 93602 Aulney-

er en e eogage

HOPE

IN THE RELL HAFTIMEN

A83 450 TERRE PERMIT RANG COMMON DE

D. Walter & Line HER HE VINE

35,03

occasions

Tr. Beaux meubles style. Charles coucher, chanits. Chis. Tél.; 727-49-84

autos-vente

Alfa Romeo Julletta Super Res Part. état av. par. Ets bouer, P. Dolle. - 754-752.

N.S.U.-RO. 80, 1971

Très bon état mécanique. 12.000 F. — Téléph. 171-2-0

LANCIA AUTOBIANCHI LEASING PARTICULIER Gge des PATRIARCHES 11 c. Mirbel Paris Se 136.38,35 ±

Partic. vend JEEP Universals 6 cvi., version make, masse C.I. 6. 4 R.M., ampat. 2 m, 4, neuve. 4.00 kilomètres, parage Téléphone : 805-Z7-19,

MERCEDES BENZ

Laos Paris

# offres d'emploi offres d'emploi INFRMIERES D.E. JOUR et NUIT S'adressar : chamin du ClosCourché - 78 MARLY-LE-RDI Tél 958-96-54 SNCF gare 5t-Lezare She nésoce métaux non ferreux quart, Champa-Erysées, rech. pr assister Chef Service Vente ATTACHE COMMERCIAL

8,03

Pour le Département MOTEURS des Chantiers de l'Atlantique à Saint-Denis.

Après une phase d'intégration compse Adjaint au tituluire actuel, le candidat se verra confier peu à peu la totalité du Service (50 personnes), Aux responsabilités classiques (comptabilités générale, analytique, clients, foumisseurs, informatique), s'ajoutent, les problèmes des échanges internationaux (prédominance à l'exportation).

**CHEF COMPTABLE** 

e il est requis : - l'expertise comptable ou équivalent, - une expérience confirmée en comptabilité export de produits industriels, - nne personnalité torte et autonome, - is pratique courants de l'anglais.

Des responsabilités et un salaire motivants au sein d'an Département leader européen .

Adresser un C.V. détalllé à Hervé LE BAUT sous référence 9118/ C

**BOSSARD SELECTION** 12, rue Jean Jaurès - 92807 PUTEAUX

TRES IMPOETANT GROUPE PRANÇAIS pour (Utale de TRANSIT INTERNATIONAL

# DIRECTEUR FINANCIER

Dépendant directement du Directeur Général Adjoint, a prendra en charga l'ensemble des acti-vités FINANCIERES, COMPTABLES, ADMINISTRA-TIVES et JUEIDIQUES de le filiale, en outre 11 assurera les liaisons jonctionneiles avec le Direcassurera les liaisons fonction teur Financier du Groupe. Ce poste ne peut convenir qu'à un homme d'expé-

nenes:

— de 35 ans minimum;

— parfaitement bilingue français-anglais;

— de formation supérieurs, tipos HEO, ESSEC, ESCP, IEP + DECS Comptable on équivalence et si possible licencié en Droit ou à un expert comptable d'entreprise.

De plus, la connaissance du Droit Maritime serais particulièrement appréciée.

La rémunération sors fonction de l'expérience du candidat et pas inférieure à 120,000 F.

Adresser C.V. manuscrit détaillé avec photo sous référence 924 à AJAX Publiaité, 5, etté Pigalle, 75009 PARIS, qui tronsmettre.

## HACHETTE

pr son Département Informatique à MONTROUGE ANALYSTE PROGRAMMEUR

#### Il anna à sesurer les tâches couffées généralement aux informaticiens ;

analyse logique;
 recherche de sobstions informatiques;
 programmation;

— programmation;
— textes des programmes.

Il sura une formation supérioure informatique, una connaissence des langues informatiques, PL 1 notamment at, at possible, une expérience dans un service similaire.

Selaire : 45.500 P par an. Adresser C.V. détainé à LIBRAIRIE HACHETTE, Service de l'emploi, 79, boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, sous référence n° 200.475.



# THOMSON-CSF

DIVISION «FAISCEAUX HERTZIENS»

METHODES USINAGE

#### INGÉNIEUR MÉCANICIEN

(AM, ICAM, ECAM.) ayant 3 ans environ d'expériance pro Ecr. avec C.V., ph. at prét. as rét. 470. à TH. C.S.F., Serv. Recrutement, 53, r. Greffulhe 92380 Levallois.

TRRS IMPTE SOCIETE de Blans de consommation recharche

INSENSEUR DE HAUT MIVEAU

CK, CENTRALE, MINES, etc.) Ayani occupá un poste impor-tant tel que directeur d'une grande usine ou directeur de la production d'une entre-prise de mayanne importance, et disposant par conséquent d'une expérience industrielle approfendie.

Après une période de stades, le candidal sera appelé à un poste de haute responsa-bilité deus la direction de production de cette Société.

La rémunération sera fixée en fonction de la compétence et des qualités du candidal. Ecrire avec C.V. détaillé, à n° 5.871, CONTESSE Publicité, 20, av. de l'Opéra, Paris-1•r, q.ì.

SEERI. 154, r. du fibe St-Antoine Paris 75012, rech. d'uraence ASSISTANT (E) TECH-NIQUE pr leborablire mesures, polu-fion particulaire. Excel. con-naissances microscopie exis. Age min. 30 ans. 42 h. 305 ins. TEL. 3/3-07-18, 3/3-15-31. SOCIETE DE SERVICES ET CONSEILS EN INFORMATIQUE recherche

UN INGENEUR charpé ASSISTANCE TECHNIQ sor SYSTEME SIRIS 2 Expérience 2 ans Poste à pourvoir immédiatement Envoyer lettre manuscrite, C.V. et photo, sous réf. BRION (à mentionner sur l'enveloppe) à EMPLOIS ET CARRIERES 30, rue Verret, Paris-P, qui tr.

SOCIETE D'INFORMATIQUE en forte expension recherche ANALYSTES

**PROGRAMMEURS** Formation IUT or equivaler
Bonne connaissance COSOL
POSSIBILITES D'AVENIR

5, cité Pigalle, 75009 Paris, q. Ir. POOT CLAMARY PROGRAMMEUR-ANALYSTE connaiss. I.B.M. 360-25 ou 360-30. Eventuellement 370. I années mioliman d'empérience le prés. EL.P. 110, boulevant Gabriel-Péri, Malatorit.

diptioné Grande Ecole de Cornmerce (option finances-corrotabilité) ou Université + D.E.S.C., avant 2 à 2 aus d'expérience dans un Cablinet d'Audit ou d'Experise et une bunne cornaissance des techniques de révision cornstable. Il dirigers une équipe de confolieurs charsés de sulver le fonctionnement de l'organisation et des procédures comprables des Sociétés françoises et étrangères du Groupe, et les comples des Divisions et Fillales de la Son but sera de proposer des Société.
Son but sera de proposer des modifications visant à amélierer le contrôle inferne et les systèmes existants. Odolacoments fréquents en Europe. Anglais ou Allemand exigé. 2.153/2 Adr. C.V., prétentions et photo (avec la référence du poste) à PARFRANCE P.A., 4, rue Robert-Estienne, 7500 PARIS, qui transmettra.

AU CHEF COMPTABLE

CHEF DE GROUPE

DIRECTION DU PERSON

UN CADRE

DÉBUTANT

SE DIRECTION CONTROLE

UN RÉVISEUR

COMPTABLE

CONFIRMÉ

recherché par groupe sociétés financières Paris-I7, niveau min. B.P., B.T.S. Expérience bencaire ou cabinet appréciée, Ase min. 30 ans, Salaire fonction capacités. Possibilité cadre.

Envoyer C.V. et prétentions, à nº 5.797, CONTESSE Publiché, 20, av. de l'Opère, Paris-1 er, q.t.

Private International Association offers permanent lob to

MULTILINGUAL SECRETARY

standard secretarial skills fittent English-French other languages. Apply in writing to : I.C.A.A. - Cldex A-103 9476 Orly-Aérogore

SHERATON HOTEL QUARTIER MONTPARNASSE

DES SECRÉTAIRES BILINGUES

**ANGLAIS** POUR :

— Service TECHNIQUE

— Service EXPLDITATION

— Service COMMERCIAL

Libres repidement,

eire intéressant - 13º i Rasteurent d'entreprise Cadre agréable,

SE PRESENTER : **ADMINISTRATION** 

INGÉNIEURS ÉCO **OU ÉCONOMISTES** 

Will LOUMINITIO LO
Min. 2 ans expérience profes,
pour participer recherche et
asplication méthodes houvelles
de sestion, Etodes de retionalisetion, choix budgets, contrôle
de gest, budgets de program,
animation de séminaires.
Poste controctuel,
Ecrire avec C.V. désainé
et photo d'édentité à :
BUREAU R.C.S.,
312 avente de Maine, Paris-15-.
Stockét de distribution. Société de distribution de Livres Runsis crée un poste pour COMPTABILITE

GESTION **ADMINISTRATION** recherche
Cadra Hime niveau
D.E.C.S.-E.S.C. ou simil.
situat. d'avenir. Env. C.V. et
présentions à
FIDUREX. 64. rue de Tocqueville, 75017 Paris q. tr. offres d'emploi

imie bio-hémato, sachant pré-er. Tél. : 655-00-06, poste 461.

LABORAT. PHARMACEUTIQUE Laboratoire analyses médicate pour Porte North Paris décentratisation prochaine dans LABORANTIN (E) L'OISE UN AGENT DE MAITRISE POUR CONDITIONNEMENT

Fermation de préférence urmaceutique ou cosmétoide min. 24 ans, excellent riveau, asstals indispensable. Env. C.V. av. photo ric., ss nr 25/31 B, & BLEI Posticité, 17, rue Label, 9/300 Vincennes, qui tr. Expérience des atellers Indisp. Adres. CV. men., photo et prêt. à \$ 123, BRIO, 5, place des. Victoires, 73981 PARRS, qui tr. SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE recherche da COMPTABILITE, compétent pr diriser service comprenent é person. Libre rapidement.

env. C.V. Nº 97.053 Pebliché ROGER BLEV, 101, r. Résumur.

75002 PARIS, qui fransm.

IMPORTANT GROUPE INDUSTRIEL DE DIMENSION EUROPEENNE recherche pour

INGÉNIEUR ASSIMILÉ 35 ens minimum

éférances morales inclape diplômé Grande Ecole Commerciale ou Licancia en Dreit +
I.A.E. Il aura abligatoirement eu
une première approche de cette
fonction dans une entraorise.
Nous lut proposons, avrès formation, une expérience dans
on poste de responsabilité au
sein d'une direction fonctionnelle agrissant au nivegu de Properable de le Société. A terme,
il pourra accèder à des postes
de responsabilité opérationnelle
dans des unités de Production.
Anglais ou Allemand indispens.
Réf. 2.151/1 Ecr. svec CV., photo et pré nº 6651 CONTESSE Probliche 20, av. Opéra Paris-les qui fi

GROUPE IMPORTANT INDUSTRIE CHIMIQUE BON COMPTABLE

ayant excell, contraissances de techniques comptables.
Libre rapidement — S X 8 Cartine — Ayant, sociaux.
Condidat, manuscr, avec CV ref., et appointem, souhairés n° 2192 P.A. SVP 27, rue Général-Foy, 75008 PARIS.

PAR VELCZY REDACTEUR TECHNIQUE Electronicien A.T. 3. alssance Angleis appr Tél. pr R.Vs : 735-96-50

PR IMPTE SOCIETE 9 PROGRAMM. ASSEMBL SYSTEME OS SALAIRE ELEVE. TH. pr rd-vous : \$44-57-86

SOCIETE NEGOCE INTERNATIONAL DE NEUILLY-SUR-SEINE " recherche : SECRETAIRE

OURECTION Bilingue français-analais,

RECOUVEEUR

CREANCES COMMERCIALES FINANCER PRIVE Expérience récessaire Situation d'avenir pour candidat capable

G.Y.O.

Organisms trançais de
CONSEILS RN CARRIERB
vous aide à changer ou améfigure votre alhuation dens les
rreflieures conditions. Honor, tet,
fixés ael, dem, av. signant, de
four engagement.
7. ros Austreut, 75806 PARIS.
BAL SP-71 et BAL 54-95.

ATTACHES COMMERCIAUX
DR SETVICA. ST. DE BATCES-139.
Organisat, Cartholiq, rist, Paris,
rech, permanent chréties, 20 a.
min. contrais, de folaira, capati,
responsablé. Ecr. ev. C.V. photo
et présent. signale.
JRP, Paris de l'Arcade.
JRP, Paris de l'Arcade.
Paris de l'Arcade.
Paris de l'Arcade.
Paris de l'Arcade.

**OEUX COMPTABLES** CREFS DE GROUPE potrience exig. comples clients onnaiss, complete. S/Intermatiq, le près, ou écr. av. C.V. Skotra, 1, boul. Sébestopol, Paris le.

Sté Paris Vente apperelle scientifiques recharche TECHNICO-CCIAUX BIOCHMISTES

CONNAISS. ANALYSES MEDICALES APPREC. Fréquents déplacem. Env. CV, av. photo et prétent. sous re 25438 8 a Blets 7, r. Lebel. 9,000 Vincernes qui fr. Société industrieire petite mécan pde sèrie

DESSINATEUR E 2 SERVICE METHODES moriests, notions preometiques et implantation postes de

Lieu de travail DRANCY Vacances août Adr. C.V. et prétentions à n° 251 Publicités Réunies , be Voltaire, 75011 P ou 161 434-71-12 Groupe International CHAMPS - ELYSEES

SECRETAIRE DE DIRECTION

Expérimentée, excell, présen âge indifférent. Très bonne dactylo et sténo dans les deux langues. NOUS RECHERCHONS QUELQUES PERSONNES DE CARACTERE

Capables après un STAGE REMUNERE DE 4.000 A 4.000 F MENSUELL SECRETAIRE Nous leur offrons

Une formation complète Une activité presente Un ples de carrière préci Si vous pensez pouvoir feire « PEAU NEUVE » Tél. : Pr fixer rendet-vous I.C.A.V. 260-31-35

n préférence sera donnée candidata ayant fait ; suit de bonnes études, soit la preuve de leur per sonsailté. représent. offre

Disposition de rigeur. VENOEUR CONFECTION

CHEF COMPTABLE B.T.S. or D.E.C.S. complet demendé. No pas se présenter. Ecrire : CABINET TUILLET 22, rue de la Banque, Paris-2a Impt. Dreantame bancaire PARIS-2, rech. pour son service étranger. COLLABORATEUR GRADE OF Ayt une exper. comptable approfoncie des opérations en devises. Adr. CV. der. et prét. strét. 2760 à P. LICHAU S.A., 10. rue Louveis, 2563 PARIS Cádec, ez qui fransmettra.

GROUPE IMPORTANT engage immédiatement, pour Levallois, Me Asat,-France, COMPTABLES 2- Achelon

CONFIRMEES Ape minimum 25 ans. Comprishing penerale, Décia rations fiscales et para-fiscales ANDES-COMPTABLES CONFIRMEES (F.)

T. 758-12-20 Poste 370 Imple STE EDITIONS. Fects, or son DEPARTEM. « REGIE »
UNE ASSISTANTE
DE CHEF DE PUBLICITE
syact le goût des contects commerciaux. l'expérience de la vente d'expace. Guides annuels.
Arts et grandes industries.
Arts et grandes industries.
Rémonération + %.
Adresser C.V. + photo é :
J. P. MONTAGNE SIDE,
II, rue Dages - Paris (16)

11, rue Danes - Paris (16c) Téléph. : 224-77-00, ETABLISSEMENT PUBLIC recrute pour to 1 or lutter JEUNE LICENCIE SCIENCES ECONOM. ou droit, Format, ou compérence appréce en droit public, sestion, informat, Age minimum : 25 ans. Ecr. nº 8.407 x le Monde » Publ. 5, r. d. 1teliens, 75407 Perfe-te.

Env. C.V. et photo ne 6795
CONTESSE Publiche

20, av. Opéra Paris-les qui fin.
Important groupa international bătim. T.P., cher. pr son agence
Paris sud (pr bani, 330 pers.)
CONFIRME
pr comptabil. Sainer, et analyt.
(le groupe goss. un ordinat.),
(proprie goss. un ordinat.),
(

Prét-4-porter 18° arrondisseme rech. J.F. 30 ans minimum STENODACTYLO FACTURIERE Exper. b. présent. edg. 40 h. Ror. av. C.V. et présent. sous N° 2560 s à BLEU, 17, rue Label, 9430 Vinconnes, q. 1.

L'INTERPRETATION DES CHIFFRES même à longueur de lournée, confectez-nous. Possibilité promotion, responsabilité et indistitues au sein du service echata. Paris-Quest, Envoyer C.V. à N° 06.022 Contesse Publiché, 20, av. Opéra, Paris-1=, qui fr.

IMPORTANTE SOCIETE
VELIZY-VILLACOUBLAY

TRADUCTRICE TECRNIQUE

Langue maternella anglaise demandée. Travaux (themes de versions) sur documents lecturiques en anglais, allemand et français. Ecuia d'interprétariet ind i span-sable et expérience industrialis de quelques années. Adresser C.V. et préteré. à SWEERTS BP 209, 7344. PARIS Cedex & s/rét, 1.461. COMPAGNIR ABRIENNR Fecherche à ORLY: AGENTS DE TRAFIC

Anglais courant et dégagés des O.M. à nº 6.074 Confesse av, Opére, Paris-14, d

offres d'emploi demande

BILINGUE ANGLAIS

Rémunération Intéressante. Env. C.V. détail., photo, pré-tertions, nº 6.067 Contesse Pub. 20, av. Opéra, Paris-I \*\*, qui fr.

FEMME 30 ans minimum.

- 10 ans expérience profession.; d

- Connaissance de drait et de

commerce extérieur ;

- Anglais souhaité mais non

abligatoire;

- Capable assurer rel a t lu ns

avec cabinets d'avocats, so

ciétés de financement, etc. Adr. C.V. nº 6.172 Contesso Put

POUR POSTE REPRESENTANT EXCLUSIF JERGEY DE LUXE, Départements: 77, 78 et 45. Départements: 78 et 45. Départeme

FONDÉ DE POUVOIR (classe VHI)

d'une Grande Eanque d'Affaires à PARIS
35 ans, connaissance de l'anglais, 10 ans d'expérience dans les domaines bancaires et linanciere, nembreuses relations avec Bauques Prançaises et étrangères, organismes para - bancaires, agents de change, brokers, etc.

— Démarche commerciale haut niveau.

— Pinancement des entreprises : solutions financières et bancaires.

— Bourses : principales places : PARIS, LONDRES, NEW-YORK.

— Gestion de portefeuille et analyses financières. Gestion de portefeuille et analyses financières. Becherche poste dans : Direction Banque on Sté. Faris, Province, Etranger

PETHESENTATION A PARIS DE BANQUE ETRANGERE Err. nº 4200, ERGIE-PRESSE, 55 bis, rue Résumur, Paris (2")

#### CHEF DE PUBLICITÉ COMPLET

. H. 35 ans - 9 ans d'expérience Grande Agence (Paris et Province) - Anglais courant. Bonns expérience des budgets natinnaux. Connais-sance approfondie des budgets à vocation décen-tralisée et des budgets régionaux dans les domaines Blens d'Equipement, Immobilier, Distribution, rechetuhe poste responsabilités Annonceur ou Agence, Paris on Province. Libre immédiatement. Ecrire à M. Boland CHAPLIN, 5, rus du Puits-du-Cormier, 77530 BARBIZON.

#### SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

FORMATION SUPERIEURE 39 ans - Anglais, espagnol. Expérience administra-tive, juridique, l'inancière, crédit export, création filiales étranger, étudierait toutes propositions. Export et voyages appréciés. Libre immédiatement. Ecrire Nº 3.156, a LE MONDE » Publicité, 5, rue des Italiens, 75427 PARIS.

#### CADRE COMMERCIAL CHEF DE PRODUIT

17 ans sip. VENTE - GESTION - MARKETING.
Esprit d'Equipe Direction.
CONTACTE HAUTS NIVEAUX
CRIERCHE POSTE PARIS EN PROVINCE.
Libre de suite.

Ecr. GAP, 3, rue Tronghet, 75008 Paris, qui transm

PRODUIT GRANDE CONSOMMATION Expérience et résultate dans sociétés importantes fabrication et distribution. DIRECTION - YENTE - MARKETING MODERNE DIRECTION GENERALE

H.E.C., Droit C.P.A., allemand, angleis. 45 ans. Recharche situation PARIS - PROVINCE. Ecrire Nº 89.119, HAVAS CONTACT, 156, boulevard Haussmann, 75068 PARIS.

HECIF, 25 ans, 3 ans expérience budgets et Compteb. analyt., société industrielle internal., cherche responsabilité service prix de revient, contrôle budgétaire, prévisions trésorerie. Paris ou banlieue Quest.

Ecrire nº 3.173, « le Monde » Publicité 5, rue des Italiens - 75427 Poris (9°)

LIBRE DE SUITE

1. 42 a. BP 1 prefil. niv. 2° ch.
SECRETAIRE GEMERAL
Semande contact verbal direct
Detain, 183, rue Beilfard, 190

Cadre 22 answerden Defair, 183, rue besseru, se-FME 27 a. ch. poste divers former. éduc. secrét. artisen. e.p. relal, hum. East adulte. Form. perm, Ecr. ne 4177 Régle Presse, 85 b. r. Réaumur, 2e CHEF SERVICE

ACHATS toutes' gammes produits, 23 and pratique de l'Automobile et Equipement Autom, Responsebilité trentaine pers. C.A. mensuel 20 militons F. Libre suffe fusion. Entrepr. Cherc. peste similaire. (Peris ou banl., Paris ou prov.). Ecr. re 6.511, Contesse Publicité. 26. ev. Opéra, Paris-Tur, 6. ft.

Cadre 32 ans. expérience vente biens de consommation direction d'entrepôt et d'équipe de vent. Etudierait tes propositions. Libre repidement. Direction commerciale. Magasin ou entrepôt. Ecrire Havas Rennes, nº 815 R.

Voir les demandes d'emplois et autres rubriques

représent.

D. Célib., 28 a., cherc. emploi stable Représent. CARTE unlo, prétér. Industrie 27 et 76. Mini 5.000 F. + Frais. Ecr. nº 399 S.N.P. HAVAS, ROUEN. capitaux ou

proposit. com. DETTES-DIFFICULTES FINAN-CIERES. INSUFFISANCE FOND DE ROULEMENT, PROBLEMES D'INVESTISSEMENTS. Consul-tation GRATUITE sur rendez-vous, Cabinet B. W. 337-44-56.

Commune partallement solvable de 1.200 habilants, terminant construction Hötel intercommunal des Postes non subventionné at ne frouvant pas les crédits pour payer l'actualisation du coût des travaux depuis l'adiu-dicalion, recherche emprunt à moyen ou long terme de 120.000 P. S'adresser à M. la Maire de 60650 LA CNAPELLE-AUX-POTS.

Prēts hypothécaires 12 1/2 -14 1/2 - PERRIER, 32, rue Damietta, 91 - GIF - 907-63-57. DEFRE COMMISSION persentes susceptibles d'appor-ter clients à asence conteil en sublicité. Ecrira Desieux, 52, rue Galifent — 9240 Malakoff — qui transmettra. Discrétion assurée.

cours et lecons '

Part vend R 4, 1967, bordent, bon étal, T. ap. 19 h. SUF, pan. A VENDRE CAUSE DEPART 2 CV CITROEN TYPE AZAM 1967 1,500 FRANCS.
TRéphone: 998-38-4 ; malin et après 18 heurs.

transports DEMENAGEMENTS Combinés aller - retour toute la France Nice et région, RONDEAU, the rue Friant, Tél. : 828-80-41,

demandes d'emploi demandes d'emploi

Fine exper. excel. ritter, d. poste se directrice ou surveil. lante vie dans établiss. priet enseis, technique ou secondair, pr rentrée 75-76.
N° T 68/66 REGIE PRESSE, 85 bls, rue Réaumer, Paris 2 Cadre retr. S.N.C.F. 57 a. Mr. rét. ch. emploi prox. 12 arra Etud, thes prop. Davoine, 64 bi Souli, 75012 Paris, Tél. 688-60-6

JURISTE CADRE Hme 25 a. Ilic, droit des affaire sover, 2 ans dans Fiduciale de conseil juridique et fiscale cherche Poste Responsabilité similaire ou dans entrepris Province exclusivement. Libre le 1-r Julier 1975. Ecr. av 7 888.492, Résie Press, 85 bis, rue Réaumur-2-, qui fr.

J.F. 26 a., IIc. lettras class., lic. hist. de l'art, all., not. soit. 4 a. expér. édit., cherche emplé document, ou réaction. Mis Laleunesse, 45, r. Ducouèdic M Ja suls un feune Marocain, al de 25 ans, célibataire, au niver de Beccaleuréat ciences écos miques, fitulaire d'an diplan d'adjoint lochnique de l'éon nationale des postes et télécos

munications, ayt une expérien administrative de 3 ans et per lant erabe, français et débuts, l'accepte fout appiol. et dans n'importe de pays Earope ou Alrique da Sal Ecr. n° 6929 « le Monda ». Pit 5. r. des Italiens, 75427 Paristra de la company de la manda ». Pit 5. r. des Italiens, 75427 Paristra de la company de la manda ». Pit 5. r. des Italiens, 75427 Paristra de la company de la manda ». Juriste international
Juriste international
Age 25 a. ic. Dr. diplor
Strasbourg - La Haye 3 - m
exo, secrét, gel organ, inter
Lic. angl., esp., dact. élud. 9
proposition.
Ecr. nº T 68495 à Régie even
85 bla, rus Résumur, Park?

Ja cherche poste de

DIRECTEUR COMMERCIA Mon profil : - 33 ans. Marié, Diplômé Ecol Sumériouse, Communicials :

A ans, 23 ans Dutre-Mer, OdiIndien, Expérience sérance à
maine Agricole, industrie Ascole, Culture, Traitement plutes à parturns, produits troitrecherche situation similarFrance, étudie toutes soin
propositions Outre-Mer, PeFrancophones. Accepte India
Ecrire nº 339 S.N.P.
HAVAS, ROUEN.

SUCPULPER DEBINITET. INCENTUR CHIMIST.

Débutant, Ibérs des C.M. dis situation résion Paris de par l'entre de INGENIEUR CHIMISTE

JEUNE FILE ETUDIAN
B.E.P.C., prépar, bec soit
CHERCHE EMPLO AM
ECT. nº 6.916. 46 Mottée
5, r, des Hallens, 7840 Par

en page 41



|   | 9 | m | bil  | ier |
|---|---|---|------|-----|
| - | - |   | <br> |     |

|        | a                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| occas  |                                                                           |
|        | Paris                                                                     |
|        | MATICAL Bel Immedia p. de t.                                              |
| il and | NATION BE IMPREDITE P. CO. 1.<br>STANDING<br>13, AV. DE SYMANDE           |
|        | 4 p ent., cols., sel. eau, wc.,<br>chautt., tél. Px 300.000 F.            |
| 100    | 7 7 chauff., tel. Px 300.000 F.<br>.cas.01-50. Lundi, mardi, 15-18 h.     |
|        | MESTID-de-MARS - ATELIER                                                  |
|        | GARTISTE de Imm.                                                          |
| k co.  | classé pier, de taille, Cuis., bes,<br>wc, chif. centr., balcon, 16. Prix |
|        |                                                                           |

295.000 F. T&L 734-73-46.
295.000 F. T&L 734-73-46.
295.000 F. T&L 734-73-46.
265.000 F. T&L 507-23-14.
après 18 h. 30.

après 18 h. 30.

p. Dill Company Control Contr 6° CHERCHE-MID!
2° 61. 2/10. WC. 40 ms
2° 61. 3/10. 507-62-83.
7° VANEAU Sted. 35 ms
Ct. brs. ler 61. av. entr.
partic. R.-de-Ct. - 567-22-83.

ENA Gd stand, TERRASSES Rácept. + 3 ch., PL-PIED Rácept. + 3 ch., 3 bns., sar. SUR CHAMP DE-MARS
Appr grand have, 7 b. 260 ma,
Bur fords privatif 450 ma,
Bolseries d'époque Louis XV et
XVI. Pari, état, P.x. étavé lust, 14 desembres 2 bains, Exception.
Michel & Reyl S.A. 265-90-05.
SAINT-PIERRE, ELY. 33-48.

Et anio

mander d'es

...

57 60

'iQ\*

42.00

. . . .

ERRASSE PLEIN SUD, SUR

#### demandes d'emploi

#### CHEFS D'ENTREPRISE...

L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI Yous propose une sélection de collaborateurs dans les estégories suivantes : INGENIEURS TOUTES CATEGORIES
 CADRES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX
 JOURNALISTES (presse écrite et pariée).

CADRE EXPORT. — 7 ans d'expér. en Algéris : création et développement de marchés, relations avec organismes d'Etst, négociation et suivi de contrats, problèmes administratifs. RECHERCHE : situation service exportation.

ingenieur indust. Alimentaire — 34 ans, dipl. gde Reole et spécialisation déshydratation; langues : angiats, allemand. Italien, russe; études économiques : gestion production, marketing; expér. 6 ans institut, recherche pour légumes et fruits; 4 ans ing. production fabrique d'hulle. RECHERCHE: Paris province, poste secteur ali-

CADRE SUPERIEUR. — 38 ans, 9 ans d'expér. en organismes internationaux, Proche-Orient, Asie, U.S.A.; direction administrative, juridique, gestion commerciale, négociations à haut niveau, publicité; anglais courant. RECHERCHE: posts responsabilité, déplacements même lointains acceptés.

CADRE COMMERC. FEMOREN. - 56 ans, organi-RECHERCHE : poste stable adjoint direction commerciale ou gérance commerce de luxe.

AGENCE SPECIALISEE DES INGENIEURS ET CADRES 12, rus Blanchs, 75435 PARIS CEDEX 09, Tel. : 280-61-46 (POSTE 71).

PEDOLDQUE: 30 ANS:

a. exp. carto, labo, liria., nariá, 1 enfant. Libre octobra. Ecr., no 6.030, Contenso Pub., in ferriaire. Connaiss. parfaite de le fonction sous fous ses aspects (pestion prévisionnelle, inclin. sièno decivio, il ansupoir, dans serv. du persona de syndic. etc.), rech., sulte formation. relations humaines et syndic. etc.), rech., sulte formation. prévisionnelle, formation. relations humaines et syndic. etc.), rech., sulte formation. prévisionnelle, formation. wofer, dans serv, du personn, ale, sest., ch, emploi stable, aris ou 92. Ecr. no 21,959 P.A. YP, 37, f. Gal-foy, 73008 Paris, de prét. Industrielle. Faris ou 92. Ecr. no 21,959 P.A. YP, 37, f. Gal-foy, 73008 Paris, de prét. Industrielle. Ecr. no 65,864. Contesse Pub., Ecr. no 65 DOCTEUR-INGENIEUR, 26 A., écologiste, sp. microbiologia du pátrole, domaine terrestre et maritime, 3 a., labo., angleis.ch. poste rech. scient. région indit., dépadé D.M. Ecr. n 4356 Résia Presse, 85 b r. Régumer 2

SUNE PILLE - ETUDIANTE E.P.C. prés. Bc. technique, CHERCHE EMPLO! ADUT. 7. nº 6,916, « le Monde » Pub., r. des Italiens. 73427. Paris-». E.P.C. prés. B.C. fachinique.
C.HERCHE EMPLOY ADUT.
T. né 6,916, « la Monde a Pub.,
r. des Italiens. 73427 Paris-9-,
parisence officina, dernière anparience officina, dernière ana IAE, cherche emploi labotoire industrie ou diricina.
Tre septembre. 288-77-82, avi
h. 30. 28-97-82, asp. 28 h. 33.
Air. Noir, sans spéc. Bac.
cour. franc. Anni, ch. emploi
siaca, acc. tres arop. Intéres.
T. nº 2,165, « le Monde a Pub.,
r. des Italiens. 75427 Paris-9-,
i fene, loris. expér. pestion.
Tret. direct. comols. excell.
laent. sér. rés. ch. à partir
th empl. squiv. mil. théére.
tiovis... disc... édit... résien
aire (Orfénia. Chartres, Chanudors etc.) Ecrire, n. e. 926.
le Monde e Publicité.
r. des Italiens. 75427 Paris-9-,
le Monde e Publicité.
r. des Italiens. 75427 Paris-9-,
le Monde e Publicité.
Paris. lansue maiern. anglais.
Trançais parié et écrit. commiss.
alliem. permis de conditirés, bac displante de secons de publicité.
Ecrire sous n. 6,5727.
a la Monde e Publicité.
Ecrire sous n. 6,5727.
aliantem. 75427 Paris-9-,
coupe discribénes, nich cub.
disc. locker, animaleur profes.

Ecr. no 4306 REGIE PRESSE.

85 bbs. rue Résumur, Paris-2:
IRLANDAIS - 22 ens. résident
Paris, lansue maitem. anglais,
trançais parié et écrit; commiss.
alliem, permis de conduire, bac
diptime de subdicité, expérience
madie et sectos de publicité.
Ecrire sous nº 6,577.
a le Monde - Publicité.
5, r. des Italiens, 75c07 Paris-9.
Couple discetthèque, night chub,
disc. locker, animateur profes.
serveuse ou vestiaire, embloi
sérieux, si possible année. Plaroite C. 65006 ORLEIX
Aurelmant, Tét. b. rus. : 96-21-4.
J. H., 26 a., D.E.S. drait privé.
dés. D.M., août, étud. the propositions, résion Lilla. Rertre
n e 3,166, e le Monde - Publicité.
5, r. des Italiens, 75c07 Paris-9.
J. F., 77 ans. maitrise lettres
modérnes, 3 eus doctorat, ensi.
coar., notions ellem., étudier.
MANDELEINE AEROUX.
56, rus Seint-Maur, 7501 Paris.
Direct, de frava, 45 a., autadid.,
accell, réf. accupless en 20 a.
d'entrep, et 5 a. de bur d'erchirelat, hr niv., rech. sil. resp.
coord. T.C.E., étud., sect., hab.
relat, hr niv., rech. sil. resp.
Ecr. no 3,149. « le Monde » Púb..
5, r., des Italiens, 75c07 Paris-9.
Directeur sestionnaire collectivité, appérimente. 22 ans. cher. des l'abbets 7562 Paris-9.

DAME

ms. ancien cierc de notaire, lomée école sobarier, rechercollaboration, mi-temps ou se comulet, dans immobil...
n. journal... serv. jur., etc., n. 8.460. « le Monde a Pub., des Italiens. 7562 Paris-9., in etc., inches estimaterial... 48 s. in technique estimaterial... tre technico-cumparcial, 40 s. fer. cirrection service vantes. Findustrie matériels, install. vaux sur devis, rech. poste flatra on bechtico-edimentalistr. ne alveau, Bil. andl. Préfér. I. Cuest on Paris et ofriet. ne alveau, Bil. andl. Préfér. 1. cuest on Paris et ofriet. ne 3.10 e le Monde » Pub. des traitems, 75427 Paris-P. on trainers, 1942/ Paris\*7F. 38 a. chimisto-enersisto,
I. 3c crcie, 8 a. speer, lebo.
Iride. avi coin. en speetr.
Inis., disponible, ch. poste
Is, resion paristenne. Ecrire
Lict. et Monde e Publicht.
des Haltene, 7547 Paris\*7Cos Haltene, 7547 Paris\*7des tallens, 7542 Paris-9.

The couple, desir, de paritir , en Afrique N, ou Re de la nion, étud, ties propos, de l'Ecr. nº 3,149, « le Monde » Pub., 5, r. des Italiens, 7542 Paris-9.

Elle, 29 a., pari, and, ce protit, laire, spécial, prothèse fixe céramique, not, gest, and, ces italiens, 7542 Paris-9.

Jordél, 52 a., pari, arabe, sit, de ore, privé qui paris estimationale en sit, de cre, privé qui paris estimationale en que a l'acceptant de l'accepta

appartements vente 17, r. os Lagry, esc. D. 34/71-77.

12, RUE OES ACACIAS
(près avissee Grande-Armée),
rez-de-chates., 50 ms, à répover.
Bel Imm. Prof. poss. S/place,
lyndl, mardi, de 14 h. 30 à 19 h. 18° MONTMARTRE 10° TYPHQUE IMM. RENOYE - STUDIOS -2° PIECES - TOUT CONFORT. A NABITER IMMEDIAT, ME TEL. 1 225-25-25, 10° PRES REPUBLIQUE

BEAU DUPLEX Immessie nevi tout confort per 10° ét, 95 = 1 + 75 m² de farrasse, cheminée, cave, parkins, décoration soignée. Renssistem: : SEICAP, OPE, 73-45, ou vis. 49L, maráj. 11 h. à 19 h. 156, AVENUE PARMENTIER. \* YUE. SOLEIL PLACE DES ETATS-UNIS ET. ELEY. SOMPTUEUX APPT 3 récept., 4 ch. + 1 ch. service DECORATION LUXE SAINT-PIERRE, ELY. 33-46. PTE ORLEANS, Imm. p. de f., VRAI 4 P., Cois., bs., wc. grand débertes, BALCON, ch. centret, 375.000 F. 577-57-41, 19° Me LAUMIERE IMMEUBLES REMOVES ENTIEREMENT STUDIOS TOUT COMPORT SPECIAL PLACEMENT. LIVRAISON IMMEDIATE ME TELEPHONER: 225-54-78.

156, AVENUE PARMENTIER.
WAGRAM. Imm. P. de Tailig.
5 pièces, it cit. Impecc. professions libérales.
MARTIN, Dr. Droit - 722-99-99.
EXELMANS. Imm. P. de T., standine, 9d 3 P., tout confort.
MARTIN. Dr. Droit - 722-99-99.

ILE SAINT-LQUIS
PIED-A-TERRE RAFFINE
SUR GOUR PLEIN SUD
Sélour + 1 chère, partait fatt.
Immesble XVII saicle. Poutres.
chaminés - 833-29-17.

IP - VILLA GUIBERT. Magnit. cheminée - 633-23-17.

Id - VILLA GUIBERT. Magnit.
apparten. 200 = 1. Liv. + 5 p.,
2 bains, 2 full, chirc serv., ger.
1.300-200 F - BAL 19-77.

6 bia, rue Galvani (179), Grand
4 p., bains, 135 = 1, chire serv.,
1er étg., solell, calme, fi cfl.
Prix: 550.006 F - 265-905.
Sur place, marqi 6, 14 à 17 h.

M° PYRENEES IMM. NF
TO CFT
AFFAIRE RARE - PX INTER.
2 PIECES ont. culs., sc.
2 PIECES ont. culs., sc.
4 de brs., sc., sc., rue des envierges.
PARK. MARDI/MERC, 14/17 H.

2\* AANQUE DE FRANCE IMMEUBLE DE CARACT. RENOVE - LUXUEUX STUDIOS, 2-3 PIECES AVEC LOGGIA. DEMEURE DE QUALITE. LIVRAISON LE 15-5-1975. ME TELEPHONER: 325-25.

16° AV. KENNEDY 300 ml spiend. 26j. (holseries) S. à M., 4 ch., 3 boins. Vue sur Seine, 2 ch. service. 567-22-88. SEVRES - BABYLONE RAVISSANT 5 PCES, CHARME, 140 ms - IMPECCABLE, 720.000 F. EICHER, BAL. 43-07. 20.000 F. EICHER, BAL. 43-07.

XVIP, 34, ree RAYNDUARD
Bel appt d'angle 100 =4, 3 récept., 4 chib. Prof. libér. autor.,
750.000 F. Mardi, 14 h. à 13 b.
18 bis, RUE HERRI-HEINE
Calme exceptionnel
Grand standing, 4 poss, 145 =4,
2 bs, chbre sarv. sur verdure.
Ce jour, 14-17 h. ou 285-31-97.

MUSEE CARNAVALET. P.deT.
9d 3 p., ent., curis, bs, wc, 165. MUSEE CARNAVALET. P.teT.
gd 3 p., enf., ctris., bs. wc, téi.,
ctair. 300.000 F. - 707-14-76.
PL. RODINI. Gd stris, derm. ét.,
merv. appt 320 ms, vas. soleil
[3 sxxl.], 2 serv., gar. 828-80-47.
187. Résident. Monimurire. de
part. à part., DUPT, EX 125 ms,
svercice grofession fiber. pose.
c.-ch. : anf., vde C., wc, cave,
accès direct, doubte living, ptes
appart. cheminée grand style ;
[9" : 2 grandes chbres. \$. bs.
cab, toll., tél., ch. cent., poss.
parking. Rens./R.V.: 606-76-72.
de 9 à 19 h.. in mercred 7 msl.
[6". Dens petit bdag particuliar

16°. Dens petit bêtei perticulier 1) Elégant duplec, 110 == 1 2) Coquet 2 p., entièrement re-mis à neuf. Tét. : 548-34-60. Mo VILLIERS, Item, auc., 2 a., culs., bains, wc, tél., part. ét., 129.000 F. Vis. s/place, 22, rue Saizeove, mercil 6, 15 h.-17 h. 30,

\* - LA ROCHEFOUCAULD Rénovation exceptionnella daes bêtet particulier, sur lardin au soleil, p, ou 4 p, grand standing, stude de Châtean 747-75-58. 113. RUE SAINT-ANTOINE 113. RUE SAINT-ANTOINE
Raviss. appart. caractère, fiv.
+ chb., 70 % cheminée pierre,
pourtes app. Piele setell. Prix
à débettre. Vis. s'piece mardi,
14 à 18 h., ou rél. 335-10-41.
Pl. Varsure DDE 43-78.
16, près porte Châtillon,
5 p., 2 bs, tél., asc., park.
Caime, Balcen, Setell.

Granier & Amenaser Soleii • Cardinal-Lemoine Panthéon • ODE. 95-19. Région parisienne

JOINVILLE. S/quai Marne. Prês R.E.R., appt it cft, ed séi. + 4 ch. 130=2, gar., id. priv., terres. Cabinet DORMIDN - 924-12-04. Cablest DORMIDN - 924-12-04.
Particulier vend, NEUILLY,
Mo Sablons, appt 4 p., ft cfl,
Immeuble ravale, 370.000 F.
Téléphone: 747-48-71.
VERSAILLES. GRAND 51ECLE
Appt 5 p., 120 m3, rtz-de-ch.
350.000 F - 958-84-07. BOULDGNE
Ety. étavé, beau fiving + 2 ch., tout confort, étal impeccable.
DRPI, 825-46-49.

NEULLY Pare Neulity
6' Métro
En dernier Cape av. berrasses
de plain-pied, SPLEND. APPT
139 M2 dams immedble récant
Sans vis-bv/s - Vue sur Paris.
Tripie exposition
OFFRE EXCEPTIONMELLE
Tél. 747-92-74

CHARENTON Mª LIBERTE
Vue z/bola, B, Stud. Imm. rôc
y ét., asc. Balcon, Garage. Priv
total 112,000 F. - ELY, 69-36 hotal 118,000 F. ELY, 69-36.

NEWLY 15, rue
Charyeau
Imm. récent p. de 1. LIV., 2 ch.,
srand balcon s'verdure, culsine
équipée, sd cff. Perking dbis,
595,000 F. S'alaca mardi 1417 h.
PARIS PROMO - 325-28-37.

TO EMBERY. TR. EXCEPT. F 61., verdon 180 m2+terras. emén. plain-ple Claude ACHARD - 624-53-46

FRANX ACHARD - 624-53-46

NEULLY-SAINTJAMES
F métro. Bel bram. encien.
195 m2, 6 piòces, 2 bns. Ciair,
coltre, solell, 2 ch. serv.
S/pl. MARDI 6 de 15 à 18 h. 30.
15, roe du Bols de-Boutlogne.
FRANX ARTHUR - 924-67-69.

appartem. achat :

Achète, urgent, rive uche, prêt. 9, 6, 7, 14, 15, 16'. 12', 1 à 3 pièces, palement comptant chez notaire - Téléph, 873-23-55. Dispose palement compt., act., urgent, 1 à 2 pièces, PARIS. Ecr. LAGACHE, 16, av. Dame-Recht. 94-Fonteney-sous-Bois.

#### constructions neuves

PARIS-XVII\* fs. 9d stup hab. du 2 au 6 pièces PLEIN SUO appart fémoln, 110, bd Péreire mar., merc. 18-12 h. 15-19 h. le vendredi 15 à 19 h. PRODOMO 231-80-36 - 233-85-45

MAISONS-ALFORT AND Stade

SAINT-TROPEZ
svente du Général-Laciero
ppartements 1, 4, 5 pièces
EXCEPTIONNELS
par site et prix
termes. L'hyrables été 1975.
9 507 place fous les iours.
SCOGIAM, (941 97-09-85
et 772-15-30. SAINT-TROPEZ

pavillons Lux, Imm. P. de T., quelques stud. 27 az + logale 22 ar, cuis. équip. 112 à 115,000 F., park. compr. Livrais. mai 1975. PARIS-PROMO - 325-28-77.

#### locaux commerciaux

#### LAUSANNE-EPALINGES (SUISSE)

# **A LOUER**

dans immeuble neuf

300 à 600 m2 (possibilité de diviser) à proximité immédiate des autoroutes (à 30 min. de Genève)

#### Conception moderne

Locaux pouvant Stre aménagés au gré du preneur

Télez, téléphane, salles de séances, places de pare cafétéria et cave à disposition (éventuellement dépôt disponible)

· Prix de location à discuter.

Faire offre sous chiffre P. 115.582, à PUBLICITAS, CH - 1002 Lausanne.

#### Achal 150 m2 env. burk Pte Malilot et Pont de ty ou proxim, Toors ex-cives Urpent. 722-94-81 Poste 4. bureaux BURX TTES SURFACES Location SS P. d. Pte Maillot. 293-45-55 + 522-19-10

GERMAIN SANCHEZ MANDATAIRE EN VENTE DE FONDS COMMERCE

CHARENTON, près militu, hmm. nf. Librie, en copropr. loc, cciai ou à usage borx en r.-decti. sup. 73== 89 env., possibilité 4 parkinss;

EN CESSION DE BANL a) bortique + art.-boutiq. +
cuis... w.-c., sur.. 78 == ;
b) boutique + art.-boutiq. +
rés... 20 == + caye 45 == +
appartent, avec télépt. ;
c) boutique de + de 100== +
petit logem, avec télépt.;
d) fonds de feinturerie;

PARIS (13")

4º MAISONS-ALFORT, près Me gasin avec tol, sup. 160 = envir. + sous-soi 60 = envir. MAISONS ALFORT, près por

Charenton, sur 2 niveaux. A LOUER LOCAUX ET BURX av. 161. 1.500 and envir., poss. de diviser; ALFORTVILLE, près mairie

VOIR GERMAIN SANCHEZ, CHARENTON.

#### fonds de commerce

CANNES. A lover sons pas-dep.
This beau massin d'ampte, bell
tous comm... 2 gdes vitrines 80ms
avec mezzonina. Place Commandant-Maria. 2.500 F mensuel.
Téléph. 38 · 12 · 60.
Centre Paris. PARFUMÉRIE
F + cab. + dépend... Gdes MARQ.
C.A. 420,009. Prix 390,000 S.A.
Elude LEMARCHAND. 20. rus
Richelleu, Paris. RIC. 14-64.
Côle méditerranéenne : Importante société de troid, industriel
et commercial, climotisorion +
grandes culsines. en pi al a a
expansion (nombreuses r à f à
rences). céderait totalité. Ecrire
à 4,995/66 HAVAS 66.004.
PERPIGNAM, B. P. 442.

hôtels-partic-Près RUE SPONTINI raviss, demeure, 8 pces, 3 bns dépend, joil join cause vardors Soleil, SION - 827-64-46

immeubles DANS BEAUX IMMEUBLES
RENOVES - PLUSIEURS
BOUTIQUES EN PLEINE
ACTIVITE - BAUX 9 ANS
- RAPPDRT ET PLACEMENT
IMPORTANT ET
EXCEPTIONNEL
LE PROPRIET. : 325-54-72.

#### Offre

3.500 F + 230 F charg. 526-76-70.

16\* AUTEUIL Imm. récent
Liv. + 1 ch., cuis., 9, bs
5\* ét. I.200 F + ch. 525-49-49.
A LOUER. 30 km. Paria Ouest.
prox. gare, 30\* 51-Lazare, appl
neuf F3, ed. style, 1.000 F par
mois; F4 cft R50 F par mois.
Agence Gravey, 110, GrandeRue, 78-60 Vernéuil - 955-69-59.

MacMalen S D. chbra service.

Asc-Mairon, 5 p., chore service oleil, confort, tel., 2,900 F MON. 07-90 et DPE. 58-51.

JOHN ARTHUR ET

PARIS (#), rue de Sèvres (première occupation).

2 PIECES - équip., télépil., perking 1.800 F + charges.

174, bd Haussmann, PARIS (9°) 622-03-08 et 924-73-33. F - Studio, cuis. équip., gran conft. Tél. 1,000 F. 387-65-24

common. 650 F T.C. - 754-08-88 230, faubouarg Si-Henoré, 500 m Etolle, luxueux studia neof, en librement améntagé, kitchenefit cava, fél., 1.300 F mensuel nef 8/pl. mardi 6 de 10 h. à 14 h MAISONS-ALFORT Loue 2 pRoces, culs., salle d'eau M° Stade, 650 F, charp. compr Téléph. 875-07-70, après 18 hres PARIS-XIV\*

23, RUE BENARD
24, RUE DES PLANTES
louer directement par Socié
optifiaire, sans trals d'asenc
STUDIOS et 2 PIECES

Demande

# P. & P. rech. Paris appt 2-3 P., 16L, calme, ensol., max. 1,000 F. Tel. matin avant 9 h. ou soir spr. 18 h. 285-44-94 st 5. et O.

Modernes et à services com-plets : Standardistes et hôlesses d'accueil | Parkings visiteurs ) Télex : Salles de conférences.

HERSA. 553-50-11.

CIME. 538-52-52.

terrains

villėgiatures

ENTRE ETOILE

ET TROCADERO

Dans immeuble de standins ocation à partir d'un mois

BUREAUX

ÉQUIPÉS

#### ROND-POINT-CHAMPS-ELYSEES

Ds bei imm. ancien, étage élevé, 240 = divisés en 11 bureaux ré-faits à neuf, entièr. aménagés avec 15 postes de téléphone. 30 km PARIS-OUEST, prox. gare
30 mm Selm-Lazere,
TERRAIN à construire,
1.500 m2, fec. 24 m., 140.00 f.
Agence GRAVET, 110, Gde-Rue,
78480 VERNEUIL - 96549-57.

T. (16-32) 07-88-16.

27 KM. DEAUVILLE
Gde maison bourg., 11 p., 3 bs, grand cft, part. état, riv. truites travers, parc boisé de 11:500 = 9.
Conv. famil. nombreuse ou pet. collect. Prix intér. - 265-39-80. domaines

7888 VENERALIT - 9038-97.
A vendre terraln \$1.2 km. plase
ibiza. 4.076 m2. 25 arb. fruit. (figuiers, amandiers) + villa 3.
cuits. pr fs rens. \$7ad. M. Joseph
Serra. villa Le Chalet 5610-87.
31700 Blogmac. Tél. 85-67-87. Mº SCEAUX 1.000 m² C.O.S. 0.40 Pessib. construire 1 ou 2 pavill. Prix 425.000 F. 661-05-05. ORNE, TRES BEAU DOMAINE
100 ha, près des bols, erbres
frutiters, MANDIR, malson pour
personnel, potif pavilien nombreuses dépendences, rivières,
cascades, étans, lec poissonneux, piste atterrissage herbe,
saunas. Pour visites :
Téléphone 254-43-15.

villas

inc vacances, week-end dans le journal « LES ANNONCES «. En vente partout : 1 F. ILE DE RE, à jouer le juillet-15 sert, mets, alab-pied, 2 ch., salle séjour, cuis, salle d'eau est, petil pare pins, bord de mer et route. Tél. 752-207, après 19 heures.

A jouer Juin-Octobre, aspart, grend stand. Ile de PORQUE-ROLLES IVar). 781. (94) 66-30-33.

Promotion, Sociales informations TO.000 F. Tél. 926-82-8.

LOUVECIENNES. Proc. centre houseuse malson lie-de-France. vastes réceptions. A chambres + studie indépendant. 250 m² habitables + caves et sarrage 2 voitures. PARC 2.500 m². voitures. PARC 2.501 m². voitures. Sel. 35 m² + 5 chb., s. bs + s. eau, cuis. amén., se-col, sar. seu, cuis. amén. you visiter, téléph. 907-51-95. ROLLES (Var). Tél. (94) 64-30-23.
Pramotion Sociales Informations
Vacances Loisirs Toutes régions.
24-85-97.

LA LOUVESC - ARDECHE
T. 3 hôtal Rebàs de Monarque
(\*\*NNI), pension : 55/85 F net.
CORSE, GOLLES DE SAGONE
« Pieds dans l'esse », particulier
loue logement bour 6 person.
TEL. 533-80-90, poste 12.

les annonces classées du Monde

sont reçues par téléphone du lundi au vendredi de 8 h. 30 à 18 h. 30 σu

233.44.31 233.44.21 The amount communiquie areal 15 larges part preside dit le lenieuzie.

#### locations non meublées

7a bd Invalides, face lycée V. Duruy. Appt vide ou mblé, sci side, liv.-room - a. à m., ch., culs, asencée, sal. baha, lóféph, 3.500 F + 230 F chars. 526-96-90.

châtelet. Studia pr célib., tt cft. EXCLUSIVITES

JARDINS DE RASPAIL

ditchen, ou cuis, équip., téléph verk., à partir 1.300 F + chan

3 PIECES adsine équie., téléph., parking. 2,900 F + charges.

conft. Tél. 1,000 F. 387-45-94.

CHAMIP-SELYSEES. Gd stdg.
200 =3, ball trav. Indépendent,
2 chts. salon, séjour, s. de ist,
culatine, 2 chambres bonne, en-l'ée principale et service, fél.,
chaufrise collectif, assenseur.
2º étq. sur rue, chb. sur cour,
2º étq. sur rue,
10.000 F. 255-05-76.

VUE EXCEPT. SUR LA SEINE
Plein SUD, 4 grandes gièces,
cuis. bs. étg. ch. c., e. assens.
2.750 P-fch. ISD. Mardi 14 fb. 3818 b. e. qu. Henni-IV. SOL. 24-10. BASTILLE. Beau studio tou confort. 450 F T.C. - 754-08-80

# locations

meublées

propriétés

# URGT vis sde terme, Ardèche dans châtaigneraie, ser met colline, vue exceptionnelle Tél. après 19 h : 331-25-37.

Tél. après 19 h : 331-25-37.
Ds village provesçal, 25 km. sud
Avismon, à vesidre fr. gr. melson anc., pari. ét., 20 p. sur 2
nlv., plus vestes preniers aménasseables, grande cour (350 m²), local
nesst attement 250 m²), local
récente, conviendr, particulièrem,
à hôtel. Téléph. 190) 95-91-23.
A V. PAYS D'AUGE PROPR.
récente, confort, point de vue.
S'adresser M° REBOURS, notaire, 27260 EPAIGNES, notaire, 27260 EPAIGNES, notaire, 27260 EPAIGNES.
T. (16-32) 07-88-16.

VILLE-D'AVRAY Grande villa part. état 180 m nabit. Beau jard. Prit 720.000 F. Tél. 926-82-88.

SAINTE-MAXIME Grande villa bord de mer, qual embarquement, piege, sd beeu iardin, 10 chambres, sar, 4 volt. Libras, parfait état, Prix très étevé lustifié. Téléph. 288-45-26, préférence matin. Exceptionnel.

viagers Région YVETOT (76), cède im port. viager 1 Tête. Prix justifié Ectire 397, S.N.P. HAVAS, ROUEN.

ROUEN.

NEULLY-SABLONS, Bell standing
Beau S p., 3 sonit; + 2 ch, serv.
Occ, 2 T. 80 et 70 a, 200,000 cpt.
+ rante, VERNEL 524-01-50.

# exclu/ivité/

#### constructions neuves

#### INFORMATION LOGEMENT

Centre Etoile : 525-25-25 Centre Nation: 346-11-74 Centre Maine : 734-17-09

Pour vaus lager on pour investir Your propose :

-- 30.000 appartements et pavilions neufs à l'achat; -- une document, précise sur chaque programme; -- un antratien personnalisé avec un spécialiste; -- des conseils juridiques, fiscaux et financiers. BANS AUCUN ENGAGEMENT DE VOTRE PART. Service gratuit de la Compagnie bancaire.

()ffre

locations

non meublées

AV. de MESSINE, studie II cft, 3- ét., 000 F + ch, BUSER LAF-FITE BARROU. Tél. : 27475-82.

AVENUE de MESSINE 4 p. balcon, it cft, av. 161., ch. dom., cave, bail. 6 ans. BUSER LAFFITE BARROU T. 874-75-52.

PARIS P RED LABORDE

Appart. calme 5-6 aièces tt ctt, 160 m2, Poss. profess, ilbérale. 3.000 P/mess. c.c. S.G.T. - 684-73-85.

PL des VOSGES (même) 45 p., tél., 2 boins. WAG. 06-27.

fonds de

commerce

Sar-club, possib, discothèque, rél. : 805-97-62, à part. de 18 h.

SAVOLE

LIBRAIRIE - PAPETERIE 94nérale et classique - Bureau Aff, prespère, Potentiel expans, Chiffre d'affaires 1,260,000 P Demande 350,000 F + stock Tél, après 20 h, à (79) 32-45-44

propriétés

NEUILLY-PLAISANCE (93)
Part, vd direct, b. ppt6 sur terr.
980m2, entière, clos murs 2 m.
Mals. 2 ét, sur cave comp. 7 p.,
s. bs lux., 2 cab. foll., véranda
b. vitr. 40m2 pl.-pied sur ierdill, pelouse, arbres d'agrément,
Grande cour pavée + 9arage.
Malson annexé louée, av. entrée
Indée, Prix total : \$30.000 F.
Pour visiter Téléph. : 935-16-90.

#### appartem. vente.

Paris talles Moutorsuell. Partic. vd lirect. luc. stud. caract., imm. énov., 115.000 F. LAM. 84-72. resov., 115.000 F. Law. 54-72.

MARAIS magnifique 3 a. dans
Imm. p. de i., état Impec., 9d
cri, moquetie, tél., vide-ord.,
av. 100.000 cpt, solde 20 ans.
BOUCHENOT 544-27-37
ouvert le dimenche.

NDUVEAU XXo, studio de 33m2
+ balc., imm. réc., pr le prix
d'un studio de 25m2 - 344-29-21.

ETOILE - 2 APPTS 1) 4 PIECES, TEL., 450,000 F. 2) 2 PIECES, reft neut, TEL., 320,000 F. 704-88-18. BD MALESHERBES

mm, gd stand, Gd 5 p., genre otal part., 180 m2 + dépend. - 2 ch. serv. + park., 2 portes al, Prof. IIb, Urst, LAB. 57-38. VAVIN Très bel immeuble Magnifique STUDIO 40 m², tt cft, tél., calme, ensol. Pr visiter : 326-30-72, matin-soir.

TRINITE 5 DCes, duplex, Doss. commerciale, it config. 87401-91

Ve VAL-DE-GRACE. Imm. r6c. Bel appart. 90 m2. Park. Teléphone. Soleil. - \$22-62-14. CDURCELLES Mo 56 P., belle reception, 3 chiores, 2 santiefres, 2 serv., 174 m2, 4 asc., stand, 760,000 F, FONCIP, ANJ, 79-73.

Région parisienne

# appartem.

achat

bureaux

# ETANG à vendre sur terrein boisé. Possibilité de construire, T, 58. CERDON-DU-LOIRET, par Gien.

bureaux

URGT rech grands APPTS 7s, 16s, 17s, NEUILLY, XIJOXSON, 16s, rea de Rome, T. LAB, 13-09.

EXT MANS Spiendide Studio, 11 Recherche Pariz-15s, 7s arrond, pr bons clients, appts the surf, culs., bns., balc., soleil, 16i, 1200 F+ch. 734-73-46.

Soleil, 16i, 1200 F+ch. 734-73-46.

Barthold (5°), Tél., 1 579-39-27.

ETTE Jan Febrillade, 5, C. A.Barthold (5°), Tél., 1 579-39-27.

Edime, cft, 330,000 F. 033-57-82.

# HERON BUILDING

20.000 m2 de bureaux à louer disponibles debut 1975 18 étages de bareaux moderaes et fonctionnels dans le dernier né

MONTPARNASSE

des quartiers d'affaires de Paris Richard Ellis 17. rue de la Baume, 75008 Paris. Tél. : 225-27-80/359-29-93 +

> 28, avenue de Messine tout près du Parc Monceau 1.000 m2 de bureaux à louer

livrables en avril 1975 Rooseignements: Richard Ellis Sogepat

17, rue de la Bauma 25, rue Marbeuf 75008 PARIS. 75008 PARIS. Tri.: 225-27-80 - 359-29-83+ Tri.: 225-05-04/09-21.

# BD MALESHERBES SAINT-AUGUSTIN

locaux aménagés lucueusement lcircuit T.V., alerme, climatis.) 120m2, conviend. Ets financiers ou bareaux de prestige. Tél.: 522-68-22 - 387-13-64. URGENT rech. BURX, LOCAUX CCIAUX, pat. et gdes surfaces. KLJOXSON 522-13-49.

terrains CROISSY CRUISSY R.E.R.
TERRAIN 800 m2: 30 X 27 m.
Vlabilisé. Prix 230,000 F T.T.C.
AGRNCE de le TERRASSE
Le Vésinet - 576-85-90

viagers

## domaines

CHATEAUX, DOMAINES En appellation d'origine contro-iée, ets visnobles des COTES DU RHONE ou DE PROVENCE. Guelques affaires, chez Costabel S.P. 80 13210 St-Rémy-de-Pro-venca. Téléph. (90) 92-68-40.

#### maisons de campagne

Mais. 160. km de Paris, 29.000 F.
Tel.: 962-72-69.
PERCHE: à 150 km de Paris.
Vieille ferthe restaurés
+ 2 granges aménageables.
Vue magnifique avec 12.000m2.
Ursent. Téléphone: 954-14-89.

boxes-autos 2° RUE OE LA PAIX Parking double. A vendre : 70,000 F. Tél. : 225-27-80.

# La région parisienne

# Circuler dans la capitale : un pari quotidien

S UR les quinze écrans du fond derrière lui, eu moins, 3,5 kilomètres de le salle, les quaranie-trois de voltures dans le second cas. méras disposées aux points sensibles de la capitale renvoleni l'image d'un incroyable maeistrom : files de voitures immobilisées, carretours enchevêtrés, sans oublier quatre elettes à l'incendie en une demiheure, un accrochage sur le péri-phérique, porte de Saint-Ouen, et des travaux partout, notomment porte de Bercy, où des milliers de conducteure retrouvent les joles du parcours du combattent. Et, pour couronner cheuffeurs de taxi eu carré Marigny qui ve paralyser les Champs-Elysées. - Une sofrée ordinaire », cependant pour le commandani Meurice Petit, qui, du P.C. circulation de la préfecture de police, va tenier, en ce jour de fin de semaine, de feire sortir de Paris les 1 200 000 voltures qui y sont entrées ce metin.

Pour comprendre le part quotidien que représente le circulation dens la capitale, il faut rappeler quelques lole malhémetiques. Sur une voirie qui peut supporter une circulation elmuttanée de 100 000 véhicules, on comple 2,4 millions de mouvements per jour. En 1963, alore que ce chiffre était iniérieur de maitié, certains ne mengualent pas de prévoir l'imminence de le saluration totale du réseao : en fait, en onze ans, les distances parcourues quotidiennement sont passées de 9 mil-Cele au prix de nombreuses améliorations du réseau : ouverture du périphérique et de la vole express, équipement en feux des carrefours 1976 sur 6 500), sens uniques (650 ki-lomèires de voies sur 1 250), matérialisation des voles de circulation. Aujourd'hul, cependant, toutes ressources épuisées, on ne peut plus espèrer de grands progrès. Or, eux heures de pointe, les rues parlsiennes - travaillent - effectiv à le limite de la saturation. Quelques chiffres édifiants : une voie moderne en un moment cruciel, il retient donc en fourrière...

Le conducteur de cette vieille

Doughine qu'un écran nous montre Tulleries va provoquer, en dix minu-tes d'immobilisation, un retard imtaines d'autres automobilistes La vale express, qu'on disait faite pour 100 000 voltures par jour, en absorbe aujourd'hui jusqu'è 120 000 (record etteint cing fois en octobre), et 9 000 qu'eucune eutre eutoroute en

transhumance bi-quotidienne du troupesu, le berger du poste de com-mandement compte sur ses chiens. Les chiens courants, d'abord : 32 voltures-ple, 120 cyclomoteure, 50 motos-radio et les 1 300 hommes è pled des six compagntes de circula-tion qui, dans un Perts découpé en « camemberts », se relaient jour et nult dans les rues, plus spécialement autour de 160 - points rouges et - points bleus - qui sont souvent . noirs - pour l'usager.

ment, bien qu'ile n'agissent que eur ordre du commendement — qu'ils informent en permanence - afin d'éviter initialives malheureuses ou délestages catastrophiques : l'an dernier. Ils ont dù « composer » avec le - monstre - eutomobile et 109 manifestations, 592 services d'ordre, 212 réunions hippiques, 47 matches au Parc des Princes, et quelques dizalnes d'incendies (62 plans d'intervention sont prévus et 850 établisse-ments font l'objet de dispositions epécieles en cas de feu). D'où, en plus des permanences des « hommes. en bienc - sur les carrefoure (journées de six heures d'affilée e e n e repos), 19 000 Interventions de voltures-pie, 3 567 de cyclomoter et 157 256 contraventions, s'ajoutant aux 115 435 mises par les 28 auxiliaires féminines chargées spéciale obstrue une file pendant une heure nement génant »; enfin 48 019 mises

#### Boulevard de ceinture: 200 000 voitures par jour

Pour surveiller le circuit particulièrement agité du périphérique, il laul des « chiens eechant montrer les cracs «. Ce sont les « traffipax - : selze R5 à moteur Gordini équipées d'apparells photographiques qui « piècent » les contrevenants sans les errêler, toujours dans le bui de ne pas perturber la cir-culation. Le célèbre boulevard de ceinture draine en effet deux cent du flux paristen (6 millions de kliomètres pareourus). Le moindre incident y prend des proportions gi-

Un accrochage porte de le Chala domi-heure qui suit jusqu'à la porte de Chaisy. Les excès de vitels accidents mais aussi les chennon-respect des liones continues ou l'usago des voles de gauche par les la régulation generale, les « tretticax - traquent danc particulièrement ces infractions. to 954 procès-verbaux ant ainsi été dressés en 1974. en 743 000 kilomètree de courses.

chiffre finalement ralsonnable qui s'explique par le fait que la seule vue dans le rétroviseur, du fox noir et blanc surgissent soumois suffit le plus souvent à rendre les conducieurs dociles el respectueux

Enfin le plus redoutable de tous ces cemassiers, le chien d'arrêt : le cinémométre. La préfecture de police en possède sept qu'on rencon tre souvent le mercredi et pendan le week-end eux ehords des hols afin d'inciter à la prudence envere contrôlés l'an dernier, 33 402 pro-cès-verbeux, mais seulement 19 al-

Et pourtant, malgré tous les dangers qui le guettent, le Parision continue de faire confiance è sa volture. Après une batsse de quelques moia consécutive à le hausse massive du prix de l'essence, le volume de la circulation e repris depuis oclobre demler son rythme pen qualidien sera-t-il encore lang-

JAMES SARAZIN.

Derrière les idées, les réalités

# Jeux de maquettes aux Halles

U grand guignol des Holles, le rideau vient de tomber sur un acte qui n'est pas le demler. Les architectes sont des marionnettes; la finance et la politique tirent les ficelles.

Depuis plus de dix ons, les dirigeonts politiques révent chacun à leur tout le centre de la capitale à leur image, vertical ou verdoyant, grandiose ou bon enfont. De temps en temps, ils affrent au peuple de Paris quelques maquettes et lui jettenr en pâture quelques noms d'architectes... Trois petits tours et puis s'en vont. Tandis que dans l'ombre tourne la machine financière et que des gens sérieux font des comptes el éto-

On a beaucoup parlé, depuis neuf mais, d'architecture et d'urbanisme. En coût ancès décision prise par M. Valéry Giscard d'Estaing de remplocer le centre de commerce international par un jordin, une dizalne d'architectes furent conviés à donner leur idée. Les conseillers de Paris, en actobre, refusèrent de couranner celui qui passait pour le favori de l'Elysée. Cinq homme de l'ort, architectes er paysagisres, furent invités à peaufiner leurs études. Trais moquettes, résultant de ces travaux, furent présentées aux élus et, pendant une semaine, aux Parisiens. Fallaii-il « casser le rectongle » des Holles et créer une grande place ouvrant la pers-pective vers l'église Saint-Eustache? Foilait-It, sur l'ancien carrenu, entourer le lordin d'immeubles à arcades? Les esprits s'échautfaient. Les orchitectes, entrainés por les prises de position remarquées et le sens aigu des relations publiques de M. Ricordo Bofill, echangealent des orguments. Les Pari-siens donnaient leur avis.

Pourquoi foire tant de topage outour des devalent simplement livrer à la Société d'écanomie mixte pour l'aménagement des Holles (SEMAH) un plan et un document finoncier. Les Porisiers et la majorité de la majorité, c'est-à-dire l'U.D.R., préféraient un parti obli-que et l'auverture de la perspective vers Saint-Eustache. Les élus rechignalent à sacrer l'architecte catalon grand patron des Holes. Qu'à celo ne tienne, ils oublioient vite leurs préférences pour se rollier à l'ostucieuse proporeprenant les emplocements des bâtiments

proposés à la fois por les équipes de MM. Bo-fill et de La Tour d'Auvergne. Pour l'architecture — des arcodes ou pas, — an verrait plus tard. C'est la SEMAH, rappelott-on, qui cholsit les orchitectes. Ainsi, la petite poli-tique — ne pas briser la majorité présidentielle - poussait les élus à rejeter le seul plan qui correspondoit à leur désir de de-gager lo vue de l'église Saint-Eustache, celui de l'équipe de M. Jean-Claude Bemard.

#### Oui décide?

Les elus ant peu de pouvoirs à Paris. Mais ils semblent partois se retrancher derrière le statut de tutelle qui est le leur pour en exercer le moins possible. Et ils déléguent toutes leurs responsabilités à quelques-uns d'entre eux M. Christian de la Malène, rapporteur général du budget, par exemple, qui est oussi, en l'occurrence, président du conseil d'administration de la SEMAH. Ce dernier joue un rôle Important mais n'opparait pas, face au public, comme un maire qui pourroit diologuer ouvertement avec l'Etat, prendre des positions claires et expliquer aux Parisiens ce qui leur arrive. Il est normal que l'Etat, qui porticipe au financement, ait son mot à dire pour un. aménagement de cette Impartance. Mais tout seralt plus cloir si un véritable représentant des Parisiens pauvait lut répondre.

La situation financière est encore moins cloire. Les associations d'hobitants, qui suivent avec intérêl el possion les offolres d'urbanisme de la capitale, réclament que l'on ouvre les dossiers financiers, que l'on explique aux citoyens comment sont établis les bilons, comment on calcule lo fameuse rentabilité commerclale. Sans succès.

A port le président du consell d'odministration, quel élu contrôle réellement le fonctionnement des sociérés d'économie mixte qui, comme la SEMAH, font l'urbanisme sur terrain. Fonctionnant comme des sociétés privées, ces organismes sont condomnés à respecter les lais de la rentabilité commerciale Et c'est sans doute, en dernier ressort, ces considérations d'équilibre financier qui commandent la farme de l'urbanisme.

Le plan occepté por le Conseil de Paris pour les Hailes prévoit que les bâtiments encadreront le forum commercial souterrain. Ainsi, les commerces installés en surface

seront très proches du a cratère » et guideront peut-être mieux le chaland...

On est lain des projets fous imagines ovant 1968 : 900 000 mètres carrès de constructions, dont un nouveau ministère des finances, sur une zone de rénovation de 35 hectares. L'abandon du centre de commerce international va dons le bon sens puisque sa construction ourait accéléré la transfarmation du quortier en cité d'affaires. Mois les marchands sont taujours présents oux Holles, même s'ils se font plus discrets...

#### Tout se tient

Les Porisiens ont peut-être l'impression que le débat est clas, le dossier règlé, Il n'en est rien. On leur a montré des maquettes qui n'engageoient personne : orchitecture néo-houssmannienne avec un petit gout d'Italie, arcades... Rien n'est décide, et les archilectes ne sont même pas officiellement désignés. D'ailleurs, pouvait-on choisir si rapidement l'orchitecture et l'amenagement de six hectares au cœur de Poris ? Les responsables savaient bien que non, tout en donnont ou public l'Illusion qu'il partici-

Le débat sur l'urbanisme, sur l'organisation du quartier a été escamaté aussi. Tout se tient, des rives de la Seine à l'église Saint-Eustache, de la Bourse du commerce ou ploteau Beaubourg. Livrer un « espace vert » à l'imagination de citodins frustrés es, une bonne idée, et qui pourrait la refuser ? Reste à définir ce nouveou lieu, et l'on s'operçoit au fil des semaines que les pauvoirs publics souhaitent outont une place monumentole qui morquera « le règne e qu'un simple jardin public. D'autont que les contraintes financières poussent dans ce sens,

Car on aublie réguliérement qu'un dossier financier sous-tend le débat d'idées. De lourdes controintes pésent sur les intentions les plus louables. Et s'alourdissent de jour en jour. En brandissant, en septembre dernier, une menoce de démission, M. Christian de le Malène l'avait dit bien haut. Autourd'hut le dossier retourne à la SEMAH. Il ne faudroit pas qu'il retourne du même coup dans l'ombre et le mystère...

MICHÈLE CHAMPENOIS.

#### D'UN DÉPARTEMENT A L'AUTRE

Hauts-de-Seine

#### BOURG-LA-REINE CHANGE DE CENTRE

Elargir la RN 20, rénover un cœur de ville vieux de deux cents ans, exigences qui imposaient, croyaiton, une reconstruction totale. Mais les choses ne sont pas si simples et le cas de Bourg-la-Reine illustre les difficultés que rencontrent bien des cités de lo region. parisienne.

Les habitants contestent cette renovation dans laquelle les logements non aides (près des trois quarts des mille six cents prévus) et les bureaux (9 000 m2) financeront les équipements collectifs. L'Association pour la participa-tion des habitants à la rénovation et l'urbanisme de Bourg-la-Reine (APRU) et la plupart des habitants concernés par la rénovation de réhabiliter le centre-ville, a qui devrait garder son aspect provincial ». Bourg-la-Reine est une ville de pavillons, et c'est pour cette raison que ses habitants l'ont choisie, e Pourquoi, demandent-ils, construire des im-

d'augmentadon de 10 % l'an. Le meubles de huit à dix étages ? e St. à plusieurs reprises, l'association des habitants a été convoquee à la matrie, a c'était, dit-elle,

EPUIS 1969, on parle de ra- à titre purement informatif et jeunir le centre de Bourg- non consultatif ». Si la mairie o la-Reine (20 000 habitants). exposé la maquette et continue à le faire, a cela ne permet pas de juger reellement un projet puison'on h'en connaît pas tous les éléments ». Bourg-la-Reine voudrait suivre l'exemple de Sceaux où un dossier, accompagné de croquis, d'explications et de chiffres. été largement diffusé et ses habitants, citent volontiers une phrase du ministre de l'équipement : « Les problèmes touchant eussi directement à la vie des gens de l'urbanisme ne peovent étre traités correctement que si les eutorités qui en sont légitime-

ment chargées acceptent délibé-

remment de se soumettre à un

Seine-Saint-Denis

# Paris

Un conseiller de Paris, M. Denis Un conseiller de Paris, M. Denis Joyeux (Paris-Avenir), vicat de transmettre au préfet la lettre suivante, que tui ont advessée des habitants du 16° arrondis-

a Monsieur le conseiller. C'est un 5.0.5. que dous tous adressons : notre quartier se meurt sur le plan commercial, les banques envahissent tout le secteur. Une importante et flo-ristante boulangerie située à l'angle de la rue La Fontaine et de la rue Poussin va dispa-raitre ainsi que le salon de colffue contigu poor fuire place à la succursale d'une banque oul en possède cependant déjà nne à deux pas.

n Une autre boulangerie, a l'angle de la rue Géricanit et

banque : une troisième, à l'angie de la rue d'Anteuil et de la rue des Perchamps, est dans le même cas, ainsi qu'one pâtis-serie avecue Mozart. Les jours de fermeture hebdomadaire og cances les Acteuillois de savent plus où trouver du pain. e Par ailleurs, one crémerie,

113, avenne Mozart, nn cours des haltes à l'engle de la rue Bastien-Lepage et de la rue La Fontalge, dge poissognerie-légumes, angle rues Donizetti-Ponssin, one mercerie rue Gé-ricault, un grand restaurant avec une saite de réunions, uni-que dans le quartier, tous ont été de même absorbés par des

#### PAS DE SAISIE POUR LES CHOMEURS

UINZE mille cinq cent treote et une demandes d'empiois non satisfaites éteient recensées, le 31 jenvier 1974, en Seine-Saint-Denis. Un an plus tard, ce chiffre a augmenté de 43.2 % pour atteindre vingt et un milie sept cent quatre - vingt-

quatre. a La situotion de tous ees acompte dès l'inscription au cho- chômeurs.

mage, de simplifier les proce travailleurs et de leur famille dures et d'eugmenter le person-devient dramatique » estime le nel de l'Agence nationale pour groupe communiste du consell l'emploi et d'interdire toute expulgénéral de le Seine-Saint-Denis, sion, toute saiste et toute coupure qui propose le palement d'un de gaz ou d'électricité pour les



Les T de Créteil: des bureaux avec de vraies fenêtres. à 250 m. du métro.

Dans les bureaux des Tde Créteil, tout est vrai :

 Les fenêtres ne sont pos des vitres inamovibles, elles s'auvrent et se ferment à volonté (vous économisez le coût de la climatisation).

 Le métra est le vrai métra parisien: la ligne nº 8 Balard -Opéra - Crétell

250 m est une vrale

distance, et non pas "à quelques minutes de...

Venez apprécier les vrais avantages de ces 16 000 m² de bureaux (10 000 m² au grand T. 6000 m<sup>2</sup> au petit T), • restaurant d'entreprise,

 parkings réservés, espaces verts. Venez en métro, tous les accès sont (vraiment) faciles.

Un demier détail : les bureaux sont en location, au prix de 290 F le m². Quelles prestations pour ce prix? Appelez Joel le Guillou. Tél. 526 87 28 ou 874 O4 75, ou envoyez-lui le ban ci-dessous,

Adressez-le à Assurances Générales de France. 103, rue Saint-Lazare. 75009 Paris.

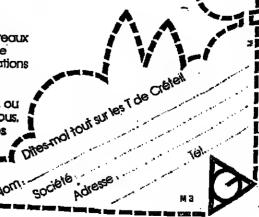



t se tient

م معلق

9 4 4

RE

#### ENVIRONNEMENT

#### LE DÉBAT NUCLÉAIRE

# **le Centre démocrate : pour un taux de croissance raisonnable**

Un immense débat a'ouvre, les suits hautes autorités scientifiques, économiques c'affrontent, il l'investissement (ED.F. + 17 %, suit préparer les techniques nou-les, économiques c'affrontent, il l'investissement (ED.F. + 17 %, suit préparer les techniques nou-les, l'investissement (ED.F. + 17 %, suit préparer les techniques nou-les, l'investissement des déchets) est colossal. Il n'est pas propres », telles que les surgénérates des maintenant qu'il velles « plus fizèles » et « plus

Les sources d'énergie accessi-les ne sont pas inépuisables, le prix de cette énergie ne sera alus jamais bon marché et son milisation doit être organisée. Il aut donc passer de la société le dépendition à une société de

epartition. epartition.

Les pétrollers hier, notamnent par leur politique de prix, at déterminé l'orientation de a consommation d'énergle, et, artant, un type de développement et de société que trop de pouvernements ont subl quand ls ne l'ont pas encouragé. On en oit sujourd'hui le résultat.

Nous uous trouvons mainte-nant placés de nouveau devant in choix Il se situe à nos yeux ians la détermination du type et du taux de croissance dans la consummation d'énergie, et l'est pourquoi ce choix essentiel est d'orter politique. Si en effet on retient la « crois-

Si en effet on retient la « croisance zéro » énergétique on abouira très vite à une « croissance
zéro » du produit national brut
it par conséquent à une aggrazation de la crise économique
(désorganisation de la production)
it de la crise sociale (accroissenent du chômage) ; les cendiilons seront alors réunies pour
une répartition autoritaire de la
zénurie dont on imagine aisénent les conséquences politiques
qui ne pourraient être rien moins
que la disparition de la démoratie.
Il convient donc de définir un

ratie.

Il convient donc de définir un rinimum de croissance énergéique ». En revanche, une croissance trop rapide de cette 
consommation, à supposer même 
qu'elle soit possible, est égalenent à éviter car elle participeait à une relance de l'inflation. Le choix s'opérers entre un cer-sin nombre de technologies oumises à des entraves dues à 'état de la recherche scienti-jou industrielle pour générer ctte énergie.

Dans le meilleur des cas, apport des énergies nouvelles lans dix ans atteindra au mieux ians dir ans atteindra au mieur

i à 5 % de la consommation

ootale à court et à moyen terme,
lest donc clair qu'il n'y a pas
l'énergie de substitution. Le choix
e situe soit dans l'intensification
le l'exploitation du pétrole, soit
lans le pari du nucléaire. Nous
pensons que le choix du mocléaire
st raisonnable. Ce qui, par
ontre, l'est moins, c'est le taux
l'accroissement du nucléaire : ce
aux est, en France, le plus fort
tu monde. lu monde.
Quels sont les risques de cette

olitique? Ils sont d'ordre finan-ier, économique, social, écolo-

Le risque est également écono-mique : il est ciair, et il faut le savoir, qu'on accroît notre dépen-dance technologique et le contrôle industriel étranger par le biais des multinationales, dont l'action se trouve rentorresse. se trouve renforcee.

Les risques sont aussi sociaux.

Dans l'état actuel de la législation le contrôle de la technologie et le pouvoir de décision échappent au pouvoir démocratique. Il faut donc définir les modalités d'un contrôle parlementaire sur la protection et la sécurité du public. Il faut également prévoir dans quelle mesure et par quels moyens la délégation générale de l'énergie pourra opérer de manière satisfaisante les arbitrages intéressant la promotion des différentes sources énergétiques.

Par ailleurs, la centralisation de

litique, de régionalisation.

Il y a, enfin, des risques écologiques et humains. Les études en cours (déchets, réchauffement des eaux, effets des faibles doses de radiation) n'ont pas encoure abonties et les conséquences sont mal connues. Ce qui est sûr, c'est que les experts sont divisés. Mais il ests évident, par-delà les polémiques a ct u el le e que si on dépense beaucoup pour la sécurité les risques sont plus réduits, La seule question est encore politique; sommes-nous prêts à payer

exemple, les voitures, et à mettre fin à l'ère des gadgets. Nous sommes en train de quitter l'ère pétrollère pour en-

Par ailleurs, la centralisation de la production du savoir et du pou-voir ne doit pas donner prétexte à une remise en cause de la po-litique, de régionalisation.

les risques sont plus réduits. La seule question est encore politique : sommes-mous prêts à payer cher un bou niveau de sécurité, et les objectifs de rentabilité n'affecteront-ils pas demain la qualité de cette sécurité?

Devant ces facteurs incontestables d'incertitude et compte tenu de la nécessité d'assurer un « relai » nucléaire, est-il raisonnable d'opter pour un tsux aussiétévé. do développement mucléaire?

Nous ne le pensons pas : en effet, le nucléaire est réservé pour l'instant à la production d'électricité. Mais celle-ci ne représente seulement que le quart de l'énergie consommée en France et l'atome n'a pas vocation à remplacer toutes les sources d'énergie électrique. Il est donc raisonnable d'estimer pour l'horizon 1985 à 10 % de la consommation totale d'énergie le pourcentage de nucléaire.

Il convient aussi d'économiser : consommer plus de services et consommer plus de services et consommer moins de produits. La lutte contre le gaspillage incitera également à fabriquer des produits de longue durée, par exemple, les vottures, et à mettre fin à l'ère des gadgets.

trer dans celle de nouvelles for-mes de production d'évergie.

Il ne faut pas seulement le dire, il faut le faire et faire que la délégation aux énergies nou-veiles ait réalement les moyens financiers, scientifiques, techni-ques, bref ce qui fait anjourd'hui la réalité do pouvoir.

Lá củ îl y a une volonté, îl y un chemin ANDRE DILIGENT,

vioc-président et porte-parole du Centre démocra

PAGNY - SUR - MEUSE DIT NON AU PLOMB. -- Déjà re-poussée par la population de Saint-Avoid (Moselle), puis de Marckolsheim (Haut-Rhin), l'installation d'une usine de la Chemiche Weste Misses

l'installation d'une naine de la Chemische Werke München fabriquant des stéréates de ploub vient d'être refusée par les habitants de Pagny-sur-Meuse Mensel, Le maire, M. Perot, souhaitait accueillir l'usine pour compenser la fermeture prochaine de l'usine des Ciments français qui em-

DINITIANA (PUBLICITE) MODISSIN

Ouvrage collectif: présentant la pol-lution de l'air, l'eau, des individus, etc., et en particulier la CONTAMI-NATION RADIO-ACTIVE DE L'EN-VIRONNEMENT tant par les retom-bées nucléaires que par certaires activités industrielles.

Un vol. Mustre, 384 p., 65 F (fco 69)

Notice sur demands :

Editions GUY LE PRAT

Halte

pollution!

ENCYCLO-PÉDIE DE

L'ENVIRON

NEMENT

MOISANCES

DUES AUX ACTIVITES

INDUSTRIELLES

Environnement

#### Les mouvements écologiques se désolidarisent de l'attentat contre la centrale de Fessenheim

Strasbourg. - La confessation mucléaire vient de gravir un degré de plus. Et on sait aujourd'hui que les centrales nucleaires françaises ne sont pas à l'abri d'un acte de terrorisme. Danx explosions se sont produites le samedi 3 mai à la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin), la première centrale nuclésire en cours d'achèvement le long du Rhin.

Il était 18 h. 55 samedi lorsque les agences de Colmar des quotidiens régionaux alsociens recevalent chacune un coup de téléphone d'un correspondant anonyme. L'homme annonça, sans aucun eccent allemand: • Trois charges d'arplosif ont été placées à la centrale nucléairs de l'essenheim par le. commando Ulrike Meinhof-Puig-Antich (1). Elles vont exploser à qualorze heures. Le commando a prévenu la centrale ajin que tout le monde puisse être évacué. L'explosif a été placé dans les tollettes du bel-védère au-dessus de l'appareil de chaujfage... ● Le Monde a publié sur le débat nucléaire des déclarations de M. Claude Labbé, président du groupe U.D.R. de l'Assemblée nationale (4 april), de M. Robert Chappis, membre du comité direction du mouvement des radicaux de guuche (6-7 april), de M. Jacques Dominati, secrétaire général de la Fédération nationale des républicains indépendants (18 april).

De notre correspondant

ments situés au cœur de la centrale de Fessenheim. Les charges avaient été déposées, non pas dans les toilettes du Belvédère, mais à côté d'un réacteur. Aussitôt après, un incendie s'est déclaré. Les pomplers locaux l'ont maitrisé en une demi-houre. Un barrage composé de gendarmes, de personnels de la protection civile et de pomplers a été mis en place autour de l'immense chantier en interdisant l'accès.

l'acces.

Le nombreux public accouru aux abords de l'usine et les journalistes ne requrent aucune réponse aux que stion a qu'ils posèrent pendant toute la soirée de samedi. Le mutisme officiel u'a été rompu que tard dans la nuit de samedi à dimanche par le chef d'exploitation de la cantrale. M. Staquet. Celui-ci a annoncé que le réacteur (qui devrait recevoir son combustible nucléaire en décembre prochain) n'avait subi aocun dégât, que ceux-ci étalent, de toute manière, peu importants et que les travaux reprendraient. et que les travaux reprendraient « des lundi ». Il ajouta qu'un tel sabotage serait impossible « lors-

**VILLE NOUVELLE** 

SOCIALISTE

Les élections des dix-huit délégués représentant les ré-sidents de la ville nouvelle de

Cerry-Pontoise aux commis-sions du syndicat communau-

taire d'aménagement ont en lieu le dimanche 4 mai. Près de 50 % des habitants ont participé à ces élections, bien que les délégués qui siegeront

avec certains membres des consells municipaux des

quinze communes intéressées par la ville nouvelle aient seulement une voie consulta-

C'est le parti socialiste qui, avec près de 45 % des voix, arrive en tête et remporte 8 sièges. La liste modérée « Vivre à Cergy » en obtient 7, la liste du parti communiste 3, Cergy-Pontaise act la senie.

Cergy-Pontoise est la seule ville nouvelle où les habitants

Urbanisme

que l'usine fonctionnerait nor-

Mais il est apparu aussi que le ou les auteurs de l'attentat connaissaient parfaitement les lieux, qu'ils étaient très au courant des principes de fonctionnement d'une centrale et que le sabotage avait été soigneusement préparé. En effet, la première déflagration a affecté l'un des éléments du circuit primaire du réacteur et la seconde charge a explosé sur une colonne destinée à recevoir les barres d'uranium. explose sur une colonne destinee à recevoir les barres d'uranium. Quant à la troisième charge, elle a été effectivement retrouvée dans les tollettes du Belvédère, mais sans dispositif de mise à

#### Non-violence

Cet attentat a accentué la c peur nucléaire » d'une bonne partie des habitants de la plaine d'Alsace. Il va probablement desservir la cause des mouvements écologiques badois, suisses et alsaciens, qui ont choisi la non-violence pour s'opposer à la construction de nouvelles centrale e nucléaires le long du Rhin. Plusieurs organisations se sont aussitôt désolidarisées de cette action dans un communiqué : « Cette tôt désolidarisées de cette action dans un communiqué : « Cette façon de faire ne correspond pas à nos méthodes de travail. Nous l'avons démontré à Morckholsheim et à Wyhl comme à Kaiseraugst. Mais si la démocratie avait fonctionné dans le cas de Fessenheim, si les pouvoirs avaient fourni aux populations concernées toutes les données du problème nucléaire, un vrai débat public ournit pu l'instaurer et nous aurions, tous ensemble, pu choisir notre avenir. «

#### JEAN-CLAUDE PHILIPP.

[Comme cels a été souligné dans la série « L'énergie du désespoir ; un calcul de risques » (« le Monde » dn 10 avril), touts centrale nucléaire est exposés à des agressions extéricures, dues en particulier à l'ac-tion de commandos décidés, connaissant les lieux et munis d'explosifs. Les autorités américaines s'en pré-occupent fort. Elles ont imposé récemment aux sociétés privées qui exploitent des centrales des mesures de sécurité draconiennes ; enceintes électrifiées munies de systèmes d'alarme, gardes armés, fouille oblid'alarme, gardes armés, fouille obli-guioire à l'entrée, etc. Les centrales qui ne se conforment pas à ces règlements sont immédiatement frappées d'amendes. L'administration française impose de solides ciétures barbelées à 1°E. D. F., mais celle-ci fait appel à des entreprises de gar-diennars neurs recruilles des factsdiennage pour surveiller ses Instal-lationa. Ces dernières sont d'autant plus difficiles à garder qu'elles sont, et pour des années (en attendant la fin de la construction des réacteurs), d'immenses chantiers.]

(i) Le monvement semble se récla-mer à la fois d'Ulrike Melnhof, ter-

#### FAITS ET PROJETS

#### Transports

EQUIPAGES FRANÇAIS SUR BATEAUX FRANÇAIS.

M. Augustin Gruenais, responsable de la Fédération des marins C.G.T., vient de rappeler, dans une lettre adressée au secrétaire général de la marine marchande, l'opposition de son syndicat à toute modification du code du travail maritime qui autoriserait la libre circulation des travailleurs et donc l'embarquement de marins de la Communauté économique européenne à bord de bateaux français (le Monde do 3 mai).

« Il s'agit, écrit-il, d'un acte capital mettant en cause tout l'édifice social des marins qui remonte à trois siècles en arrière. La différence de façon de vivre à bord, le problème de langue qui est très important pour les manceures et la sécurité des navires, la vie en vase clos jour après jout, pendant des mois font aveil n'u

# vient d'annoncer qu'en raison de la diminution du trafic transatiantique, an cours du premier trimestre, elle n'assu-rerait pas, pour l'instant, le voi Nice-New-York

ploie une centaine de persou-nes. Il avait été mis en mino-rité par son conseil municipal (le Monde du 25 mars). Consultés dimanche 4 mai, les élec-teurs ont refusé, par 278 voix contre 201, une étude plus approfondie du dossier.

vase clos four agrès four, pen-dant des mois, font qu'il n'y a rien de commun entre la libre circulation pour les tra-vailleurs à terre et les marins.»

# NONDE IMMOBILIER BUREAUX

| ADRESSES                                          |     | PRIX<br>MOYEN<br>AU M2                                               | SURFACE<br>M2                                                   | DATE<br>LIVRAISON | LOCATION | VENTE | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NOM DU<br>CONSTRUCTEUR<br>AGENCE<br>DE VENTE                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                   |     |                                                                      |                                                                 | P/                |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |  |
| TOUR TOKYO 24, svenue d'Ivry PARIS                | 13  | 4.100 F TTC<br>Hors d'esu<br>Hors d'air<br>Hors redevance            | en totalité<br>ou par lota                                      | 3- trimestre 75   |          | *     | Dans quartier rénové. Métro Porte d'Iviy. Bureaux en res-de-dalle. Un contre commercial de 18,000 m2. Un supermarché en sous-sol. Des équipements sociaux. Des espaces verts au pled de la tour. Parking en sous-sol.                                                                                                                                                                                      | SEMICLE 5, av. Bertie-Albrecht, 75008 Paris. Tél.: 768-51-76. Sur place: Bur. de vente en semajne de 13 h. à 19 h., sam. et dim de 14 h. 30 à 18 h. Tél.: 580-55-73. |  |
|                                                   |     |                                                                      |                                                                 |                   | 11       |       | <b>声中</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |  |
| PARIS - PLBYEL Carrefour Pleyel SAINT-DENIS       | 93  | 3 750 F H T V A redevance incluse E. I V A. 375 P. redevance incluse | 14 000 m2<br>divisibles<br>par plateaux<br>de 800 m2<br>eqviron | Immédiate         | *        | *     | Souterement terminé y compris ciclesonnement (mobile) et euto- communateur téléphonique : climatisation intégrale  • Métro (ligge n° 13) jusqu'au-dessous de l'immemble, prolongée jusqu's CHAMPS-ELYÉEES : CLEMENCEAU  • AUGDUS : 7 lignes, n° 142 - 153 - 154 B • 155 - 168 - 174  • Augdus : Tignes, n° 142 - 153 - 154 B • 155 - 168 - 174  • A proximité du périphérique et des autoroutes à 1 et à 3 | CUGIFRANCE 47, rue qu Fg-St-Hongré, 75008 Paris, Tél.: 285-70-76 (poste 339). et BOURDAJS - BUREAUMATIQUE 142-165, bd Haussmann, 75008 PARIS, Tél.: 227-11-89        |  |
|                                                   | 48. | •                                                                    |                                                                 |                   |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |  |
| HORIZON 2000 Boulevard Gay-Lussac MARSEILLE (14') | 13  | 250                                                                  | 1.00<br>A 9.000                                                 | Dumédiate         | *        |       | En plein cour de la sone industrielle Nord. A proximité du futur Centre Directionnel. A proximité du Miln. A proximité du Part de Marseille. A 5 mm du Centre Ville par Autoroute Nord. Bureaux neuts de grand standing Rez-de-chaussée + 2 àtages. Climatisation Parkings.                                                                                                                                | SEGIMO PROVENCE TOUR Méditerrance - 22° étage 65, avenue Cantini. 1238 MARSHILLE. Tél. : 47-50-58. M. ROMANO.                                                        |  |

Cette rubrique de publicité, ouverte chaque lundi (le Monde daté du mardi) à tous les constructeurs-promoteurs, est destinée à faciliter la démarche de nos lecteurs dans la recherche et le choix d'un programme immobilier bureaux

#### ÉCONOMIQUE ET LA VIE SOCIALE

#### CONFLITS ET REVENDICATIONS

#### Grève générale de vingt-quatre heures à Usinor-Dunkerque

Les syndicats C.G.T. et C.F.D.T. d'Usinor-Dunkarque ont lancé le 3 mai après-midi, un appel à la grève générale de vingt-quatre heures aux dix mille salariés du complexe sidérurgique. Ce mot d'ordre paraissait largement suivi le lundi 5 mai au matin; un meeting devait evoir lieu à 12 h. 30 (1).

Cette escalade dans un conflit né il y a une semaine, mais qui ne concernait que les douze cents ouvriers des acièries, fait suite à

#### Faits et chiffres

#### Démographie

• A PROPOS DU RECENSE-MENT, uous avions signalé, dans le Monde du 23 evril, le mécontentement de deux agents recenseurs de Saint-Brieuc, qui avaient refusé de rendre leurs dossiers. Il s'agis-sait, en fait, de deux agents de Mur-de-Bretagne (Côtes-du-Nord).

 LICENCIEMENTS DANS UNE USINE DE BREST. — La di-rection de l'usine Transocéan, fabrique de vêtements fémi-nins qui emplole deux cent quatre-vingts personnes, a annoncé qu'elle allait procéder au licenciement de cent seize salariés. Cette mesure touche notamment cinq représentants du personnel. L'un de ces dédu personnel. L'un de ces dé-legués assure même trois man-dats : il est délégué du per-sonnel, membre du comité d'entreprise et délégué di syndicat C.G.T. Pour justi-fier ces ilcenciements collec-tifs, la direction invoque la crise économique. Quant aux délégués du personnel qui ont d'abord fait l'objet d'une mise à pied, elle leur reproche « une faute grave » sans en avoir précisé la nature. La C.G.T. a aussitôt introduit un recours en référé contre toutes ces décisions. L'usine Transrecours en reiere contre toutes ces décisions. L'usine Trans-ceán s'était installée à Brest en 1963 venant de la région parisienne, Aussi avait-elle bénéficié d'une aide im-portante des pouvoirs publics au titre de la décentralisation industrielle. Sa direction avait appageé à l'époque pu'elle annonce à l'époque qu'elle comptait employer cinq cents personnes. — (Corresp.)

l'intervention samedi des forces de police à l'intérieur de l'usine. La direction avait demandé et obtenu une ordonnance en référé. exigeant l'évacuation du hall des

exigeant l'évacuation du hall des mélangeurs, occupé par des grévistes, afin d'assurer la vidange des cuves dans lesquelles la fonte risquaît de se solidifier.

L'intervention de la police a suscité une double controverse: d'une part. M. Callewart, directeur d'Usinor-Dunkerque, déclare n'avoir pas demandé l'intervention des forces de l'ordre; e notre seul souci, a-t-fl dit, a été d'assurer la vidange des mélangeurs a. Les services officiels rétorquent que la demande d'ordonnance en référé faite par la direction impliquaît, en cas de besoin, l'appel aux forces de l'ordre. Qui leur a demandé explicitement d'intervenir? Les explications des deux parties sont peu claires.

venir? Les explications des deux parties sont peu claires. D'autre part, une polémique oppose les syndicats et la direc-tion; les premiers font remar-quer qu'il n'était pas question pour les grévistes de porter at-teinte à l'outil de travail et que la fonte pouvait encore séjourner nuisieurs jours dans les mélan-

la fonte pouvait encore séjourner plusieurs jours dans les mélangeurs sans risque, alors que la direction a invoqué l'urgence pour exiger l'évacuation des grévistes. An-delà de « la provocation policière », ce que dénoncent les syndicats C.G.T. et C.F.D.T. d'USINOR-Dunkerque, c'est la politique paironale de « désorganisation de la production ». Alors on'une partie des travailleurs sont qu'une partie des travallieurs sont mis en chomage technique en raison des difficultés économiques, d'autres sont ameues à travailler les samedis et dimanche ou à faires des heures supplémentaires,

faires des heures supplémentaires, affirment-lis.

Les syndicats réclament « la compensation intégrale des pertes de salaire et une augmentation mensuelle de 250 francs ». La fédération C.F.D.T. de la métallurgie « appelle l'ensemble de ses sections syndicales de la siderurgie a développer l'action ». Elle amoulce une grève et des maniannonce une grève et des mani-festations dans l'ensemble du groupe SACILOR-SOLAC pour mardi 6 mai.

(1) Lors des dernières élections professionnelles en mars 1975, la C.G.T. a recueill 56 % des voix chez les cuvriers, et la C.F.D.T. 33 %.

#### **AGRICULTURE**

Pour protester contre l'emprisonnement de douze personnes

#### UNE SOIXANTAINE DE PAYSANS OCCUPENT UNE ÉGLISE DE NANTES

(De notre correspondant.)

Nantes. — Une soixantaine d'agriculteurs de Loire-Atlantique ont commence dimanche aprèsont commence dimanche aprèsmidi à l'appel de la F.D.S.E.A.
(Fédération départementale des
syndicats d'exploitants agricoles)
et des Paysans-Travailleurs, une
occupation pacifique de l'église
Saint-Nicolas, en plein centre de
Nantes. Les agriculteurs sout
entrès dans l'église peu avant la
messe du soir, à laquelle ils ont
participé chantant avec les autres paroissiens. A la sortie de
l'office, ils out distribué des
tracts expliquant leur mouvement.
Une banderole signée de la
F.D.S.E.A. et déployée sur le
parvis en résumait le sens:
« Douze paysans et ouvriers en
prison : libérons-les. »

Le président de la F.D.S.R.A., M. Simon Durand, qui participat à l'occupation, a donné au curé de la paroisse l'assurance que le mouvement u'apporterait pas de gêne au culte et que toutes dispositions seraient prises par le syndicalisme agricole pour qu'il se déroule sans incident. L'occupation doit se prolonger jusqu'à la libération des douze emprisonnés, qui devalent être à uouveau juges en appel, lundi aprèsmidi à Rennes Une manifestation régionale agricole aura lieu à régionale agricole aura lieu à cette occasion.

Les douze paysans et ouvriers avatent été condamnés le 22 avril dernier à des peines de prison ferme, allant de quinze jours à uent semaines, par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, pour avoir participé au piquet de partie mis sen place lors de l'incpour avoir participe au piquet de garde mis en place lors de l'ins-tellation sauvage d'un jeune ménage d'agriculteurs dans une ferme inexploitée, située à la Vigne-Marou, à Plessé (Loire-Atlantique).

#### M. CHIRAC ANNONCE UN EFFORT PARTICULIER EN FAVEUR DU MASSIF CENTRAL

M. Jacques Chirac a inauguré, dimanche 5 mai, la 22° exposi-tion de matériel agricole d'Eygu-rande (Corrèze). Après avoir visité l'exposition, le premier ministre a déclaré : « Après les annèes difficiles de 1973-1974, un certain nombre de mesures et d'initiatives sont actuellement à a minutures sont actualement a rétude et devraient faire l'objet de décisions gouvernementales très prochaines pour adder à la conservation et à l'installation des agriculteurs nouveaux dans les régions d'Auvergne, du Limousin et, en général du Massif Central.

» Un effort particulier va être engage à la demande du président de la République, dans l'ensemble de cette région, tant sur le plan économique et agricole que sur le plan des équipements et des investissements, »

# ACTION SOCIALE

DEVANT LES EFFETS DE LA CRISE ÉCONOMIQUE

# Les parents d'enfants inadaptés s'inquiètent des limitations apportées au projet de loi concernant les handicapés

De notre envoyé spécial

Huit cents délégués de l'Union nationale des (UNAPEI) (1), organisation qui tédère deux cent (UNAPEI) (1), organisation qui fédère deux cents associations et qui groupe environ soixante-cinq mille familles, ont tenu du 2 mai eu 4 mai leur seixième assemblée générale è La Baule, en présence de Mme Simone Vell, ministre de la santé, et du maire de la ville, M. Olivier Guichard. Comme lors du récent congrès de l'Union des organismes privés sanitaires et sociaux (\* le Monde » du 29 avril), le débat a porté sur le projet de loi d'orientation des handicapés at sur le projet de loi sociale actuellement examiné par le Parlement. Les participants ont demandé d'uns façon pressante à Mme Veil d'intervenir aupris façon pressante à me foreur des amendements du gouvernement en feveur des amend qu'ils préconisent, craignant e les conséquences de qu'ils preconsent traspurate de la crise économique e et e une remise en cause de principe de la liberté d'entreprise dans le domains social ». M. Michel Durafour, ministre du travall. evait renonce au dernier moment à assister à ce-

Monde - du 29 avril), le débat a par la Baule. — C'est à une véritable piuie de questions que s'est soumise Mme Vell, en acceptant le débat que lui proposaient les parents d'enfants inadaptés. Pour le ministre de la santé, la tâche était d'antant plus rude qu'il lui avait fallu excuser la défection du ministre du travail, retenu à Saint-Etienne (« par des impératifs qu'il ne pouvait décommander »). En fait, une tension sociale assez vive règne dans la région de Saint-Nazaire et les ouvriers de la SOTRIMEC (l'ancienne usine Caravelair), menacée de fermeture, avaient annoncé leur intention de venir « accueillir M. Durajour ».

Deux heures durant. Mme Vell a écouté les dolé au ces des congressistes et a répondu point par point à leurs critiques. Celles-ci portaient d'abord, comme il fallait s'y attendre, sur le projet de loi d'orientation en faveur des handicapés dont la dernière discussion est prévue pour le 20 mai devant l'Assemblée nationale. Ainsi que l'a déclaré M. Jacques Henry, mésident de

le 20 mai devant l'Assemblée na-tionale. Ainsi que l'a déciaré M. Jacques Henry, président de l'UNAPEL; le texte de ce projet a été rédigé à une époque où la situation économique ne posait pas encore de graves problèmes dans le domaine de l'emploi. Le précédent congrès de l'UNAPEL avait permis à M. René Lenoir,

# De notre envoye special secrétaire d'Etat à l'actiou sociale, d'indiquer les améliorations limites qu'il estimait possible d'obtenir par rapport au texte déposé. Les parents d'enfants inadeptés étaient alors rentrés résolument dans le jeu parlementaire et une partie des vingt et un amendements qu'il préconisaient avaient été adoptés par les députés. Aujourd'hui, plusieurs de ces amendements vieu n eu t d'être écartés par le Sénat. M. Jacques Henry a d'abord déploré que le texte examiné maintienne certaines récupérations par l'aide sociale sur les droits de succession, ainsi que dans divers cas le recours à l'obligation alimentaire. Mme Veil a répoudu qu'il faliait conserver un e cohérence entre l'évolutien du droit civil et celle de la législation sociale. « Ce qui n'est pas demandé à la solidarité familiale, a-t-elle observé, est mis à la charge de la collectioité. Or les transjerts qui vont être opérés par la loi d'orientation s'élèveront à près de 2 miliards de francs actuels et il a bien fallu mettre la barre à un inveau compatible avec les moyens dont on disposait... » La perspective du chômage

Une deuxième critique portait sur le fait que le handlcapé admis dans un centre d'alde par le tra-vail (CAT ne bénéficait pas du statut de salarié reconnu aux handicapés engages dans un ate-lier protégé. versées dès le second semestre de 1975. L'année sulvante intervien-dront l'extension de l'allocation aux handicapés adultes de moins de 80 %, la genéralisation de l'as-surance-maladie et l'application handicapes engages nams un ate-lier protégé. Selon Mme Vell, il s'agit d'évi-atteints, dont la production est trop irrégulières, ne soient soumis aux trop irrégulière, soient soumis aux des contrats d'aide à l'enseigne-ment privé. L'année 1977 verra la promulgation des autres mesures

promulgation des autres mesures.

A propos de la loi sur les institutions sociales et médicosociales, organisant l'implantation
d'établissements privés et publics,
Mine Veil a affirmé que la procédure d'autorisation préalable
imposée par le projet, visait à
éviter « les créations qui ne seraient pas utiles » quelle que soit
l'origine — privée ou publique
des initiatives. Le projet semble
réaliser « un équilibre fudicieux
entre l'évolution des thérapeutiques et le maintien d'un bénévolat
qui s'appuie sur l'expérience
acquise ». Du reste, les normes lois de la concurrence et aux aléas du marché a apec les perspectives du chômage qu'implique la con-joncture actuelle a. Le versement d'un prix de journée apparaît, dans ces conditions, comme une garantie, mme veil a donc insiste
sur la souplesse d'une formule qui
pernet le passage du CAT en
atelier protégé à partir d'une capacité de travail évaluée à 30 %
de celle d'un travail ordinaire.
M. Henry et de nombreux intervenants ont toutefois regretté que
l'ou s'en soit tenu, dans ce domaire à des rritères de rentaqui s'appuie sur l'expérience acquise ». Du reste, les normes qui seront désormais imposées pourrant faire l'objet de déroga-tions : selon Mine Vell, ou peut déficiement alles plus leis maine, à des critères de reuta-bilité. Mme Veil a rappelé, enfin, que le gouvernement s'était engage devant le Sénat à mettre en œu-vre l'ensemble des textes d'appli-cation d'ici au 31 décembre 1977. C'est ainsi que les allocations pour mineurs et pour adultes handicapés à plus de 80 % seront difficilement aller plus loin. Le ministre de la santé n'a

pourtant laissé aucun espoir au congressistes sur leur principale revendicatiou : celle de voir le gouvernement financer les nouvelles unions régionales, créés: récemment par l'UNAPEI, par un prélèvement sur le prix de journée des établissements d'accuell Mme Veil a rappelé combien il avait été « long et difficile » d'obtenir la prise en charge, par l'assurance-maladie, de toutes les dépenses des établissements médico-pédagogiques qui n'ont pas trait à l'enseignement proprement dit. Au cours d'une conférence

trait à l'enseignement proprement dit. Au cours d'une conference de presse, M. Jacques Henry a indiqué que certaines organisations, telles que l'Union des organismes privès sanitaires et sociany bénéficialent de ce système de prélèvements et qu'il lui semblait naturel que l'Etat fasse un effort dans ce domaine.

L'UNAPET souhalterait eussi que l'Etat crée pour les handiespes un secteur de travaux réservés, assurant aux centres d'aide par le travail la certitude d'une clientèle, au besoin avec l'aide de prospecteurs. « Nous sommes cependant conscients, a concin

cependant conscients, a concin M. Henry, qu'une telle prise en charge par les pouvoirs publies suppose une prospérité économi-que suffisante. »

JEAN BENOIT.

#### **TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS**

A l'automne

#### M. ANSOUER RÉUNIRA LES ASSISES DE L'ARTISANAI

M. Vincent Ansquer, ministre du commerce et de l'artisanat, a annoucé le 3 mai, en inanguran la Foire de Besançon, qu'il avait l'intention de « réunir au débat de l'automne les premières assissi nationales de l'artisanat ».

Les assises, a-t-il précisé, de-vrait permettre d'« aborder le totalité des problèmes qui m posent » à cette profession et de « rechercher ensemble des solu-tions adéquates ». Elles réunirations des les obsents des obsents de la des obsents de la deservación de des obsents de la deservación de des obsents de la deservación de toutes les organisations institu-tionnelles et professionnelles de l'artisanat

# avril 1975: ouverture de satolas

# dans le centre d'affaires de l'est lyonnais visez Perralière III

les bureaux les plus fonctionnels de lyon 6000m2 divisibles en location

84, rue du 1er Mars 1943 Paris : tèl. 227.11.89 69100 Villeurbanne Lyon : Le Britannia

Realisation Commercialisation Bourdais Bureaumatique

69003 Lyon / (78) 71.00.36

(78) 84.94.32 20, bd Eugène Deruelle

Demain nocturne jusqu'à 22 h 30

26 AVRIL - 11 MAI 1975 - 10 h - 19 h

Nocturnes les mardis et vendredis jusqu'à 22 h 30 **POUVOIR CHOISIR POUR MIEUX ACHETER** 

#### **AUTOMATISATION ET CONTROLE** DES PROCESSUS DE FABRICATION DANS LES ACIÈRIES ÉLECTRIQUES ET LES FONDERIES 14, 15 et 16 MAI 1975

Tel est le thème du colloque international organisé par le Comité Français d'Electrothermie, en livison avec l'Union Internationale d'Electrothermie, à l'houre où les modifications profondes de la conjoncture énergétique et l'accroissement do coût des matières premières nécessitent lo rechercle de solutions nouvelles et rocitent les industriels à s'udopter pour éviter les autres de solutions nouvelles et rocitent les industriels à s'udopter pour éviter les

Il reste encore des places disponibles à cet IMPORTANT COLLOQUE ments et inscriptions, veaillez

COMITÉ FRANÇAIS D'ÉLECTROTHERMIE

25, rue de Prony 75017 PARIS Tél. 227-94-60

Montparnasse est au cœur de Paris, et l'hôtel Sheraton au cœur de Montparnasse.

Hôtel Sheraton a Montparnasse. Pour réserver: tél. 260.35.11.

Paris-Sheraton Hotel



#### **EUROPE**

APRÈS L'ÉCHEC DE LA RÉUNION DE PARIS

# minute des Neuf cherchent les moyens de relancer la conférence entre les pays industrialisés et le tiers-monde

Bruxelles (Communautés européennes). — Les éunissent ce lundi 5 mai à Bruxelles. En l'absence e M. Sauvagnarques, qui accompagne M. Giscard l'Estaing à Rabat, la délégation française est onduite par M. Destremau. Le conseil doit d'abord onstater que la négociation en vue de conclure les occords préférentiels avec l'Algérie, le Maroc t la Tunisie est bloquée, puisque les ministres de 'agriculture, saisis du dossier, n'ont pas été en nesure de répondre à la demande des gouverlements maghrébins, qui, avant de conclure, vou-traient que la Communauté améliore les facilités l'accès offertes à leurs exportations de fruits, de

egumes, de conserves et de vins. Les Neuj vont ausst joire le point sur les ésultats de la réunion de Paris entre pays consomnateurs et pays producteurs de pétrole. Comment elancer le dialogue amorcé avenue Klêber? Il

La réunion de Parls ne peut pas itre considérée comme un échec, ar elle e permie aux participants de Mieux prendre le mesure des proolèmes qui jeur étaient posés. Mais alle constitue un evertissement pour es pays industrialisés : ils ne pouront e'entendre avec les pays du iers-monde et rendre possible la conférence sur l'énargle que dans la nesure où ils procéderont è le réévaluation de leurs positions eur ce problème des matières premiéres et du développement des pays pau-res. Telles sont les conclusions auxquelles on est parvenu dans les milleux communautaires eprès un : examen attentif des résultats obtenus

On ne considère pes îci que le conférence de l'avenue Kléber e été un fiasco, car, en fait, il était impeneable de parvenir, dès ce premier Ità i rendez-vous, à un accord tant les positions da départ des peys indus-trialisés et celles du tiers-monde semble exclu que ce premier échange de vues puisse déjà aboutir à la définition d'une nouvelle ligne de conduite, mais les Neut pourraient marquer leur volonté d'accorder une attention prioritaire à l'ensemble du dossier concernant les relations entre pays industrialisés et pays du tiers-monde, afin d'essayer de rendre possible avant l'été par exemple à l'occasion du « conseil européen » des 16 et 17 juillet — une initiative « constructive » de la Communauté.

Du débot qui s'est déroulé, vendredi dernier, au sein du comité des représentants permanents, il ressort en effet que les résultats obtenus à lo conférence de Paris ont suscité parmi les Neuf une réflexion nouvelle et que les gouvernements m e m b r e s sont conscients de la nécessité de consentir un effort supplémentaire pour reprendre le débat engagé avec le tiers-monde.

De notre correspondant

trialisés ont accepté que les matières premières deviennent un chapitre distinct de l'ordre du jour de la nouvelle conférence : les Sept ont majeure en donnant leur accord pour que les problèmes de l'énergie soient treités de façon spécific et placés en tête de l'ordre du jour. Au moment de le séparation, les divergances, estime-t-on à Bruxelles, portaient molne eur les sujets qui devraient être abordés par la conférence (y comprie la recherche d'un « ordre économique nouveau ») que sur la manière dont chacun de ces sujets devrait être traité.

Les Sept établissent un lien très fort entre les dossiers « énergia », - matières premières - et - développement . Les pays industrialisés, quant à eux, considérent toujours que unanses et celles du tiers-monde le conférence projetée par M. Giscard d'Estaing devrait accorder une place particuliàre à l'énergie. Compoints de vue. Les pays indus-ment parvenir à un compromis ? le conférence projetée par M. Gla-

#### Convaincre par des gestes concrets

Il feut d'abord essayer de faire disparaître la méfience que nourrissent les nations du tiers-monde à rissem les nations du ters-interior les persentes et les persuader, al possible par des ractes concrets, que le monde industrialisé est entire disposé à prendre trialisé est entire disposé à prendre an considération de façon sérieuse les problèmes que soulève leur développement économique, en parliculier ceux qui sont liés au marché des matières premières.

Tout eu long de la réunion de employée à expliquer aux Sept que tel était bien le cas. Mais ses interocuteurs, faute de preuves tangies convaincre, il convient donc de tépasser le stade des promesses. 31 les Sept ecquièrent le conviction que les pays industrialisés sont résous à ne plus esquiver les problèmes n'est pas exclu, talt-on valoir à iruxelles qu'ils se raillent à idée I ET CONTROL! I'un débat conçu, eu moins dans un remler stade, de façon moins glo-FARR CATION ale, moins large, qu'ils ne l'avaient QUEST: LECTONINGEGÉ dans les déclarations l'Alger et de Dakar.

Comment couvrer dans ce sens ? I faut, insiste-t-on du côté comm neutaire, que les pays industrielisés ent les Neuf, procèdent à ne réévalustion fondamentale de ne réévalustion fondamentale de rurs positions à l'égerd des pro-lèmes que soulèvent la gestion des aurchés de matières premières et le éveloppement des pays pauvres. A uels résultats faut-il tendre ? A uelles méthodes faut-il feire appei ? m peut penser à l'élaboration d'acords inlamationeux produit par pro-uit, mais aussi à des contrats de speciaux). Les réserves du Venezuela (5 956 millions de D.T.S. au lieu de 5 333) et du Koweft (1 372 millions au lieu de 1 141) ont, en re-vanche, continé à progresser substantiellement. Pour l'Arable Saoudite et l'Trak, les statistiques sont encore partielles : les réserves du Venezuela (5 956 millions de D.T.S. au lieu de 5 333) et du Koweft (1 372 millions au lieu de 1 141) ont, en re-vanche, continé à progresser substantiellement. Pour l'Arable Saoudite et l'Trak, les statistiques sont encore partielles : les réserves du Venezuela (5 956 millions de D.T.S. au lieu de 5 333) et du Koweft (1 372 millions au lieu de 1 141) ont, en re-vanche, continé à progresser substantiellement. Pour l'Arable Saoudite et l'Trak, les statistiques sont encore partielles : les réserves du Venezuela (5 956 millions de D.T.S. au lieu de 5 333) et du Koweft (1 372 millions au lieu de 1 141) ont, en re-vanche, continé à progresser substantiellement. Pour l'Arable Saoudite et l'Trak, les statistiques sont encore partielles : les réserves du Venezuela (5 956 millions de D.T.S. au lieu de 5 333) et du Koweft (1 372 millions de D.T.S. au lieu de 5 333) et du Koweft (1 372 millions de D.T.S. au lieu de 5 333) et du Koweft (1 372 millions de D.T.S. au lieu de 5 333) et du Koweft (1 372 millions de D.T.S. au lieu de 5 333) et du Koweft (1 372 millions de D.T.S. au lieu de 5 333) et du Koweft (1 372 millions de D.T.S. au lieu de 5 333) et du Koweft (1 372 millions de D.T.S. au lieu de 5 333) et du Koweft (1 372 millions de D.T.S. au lieu de 5 333) et du Koweft (1 372 millions de D.T.S. au lieu de 5 333) et du Koweft (1 372 millions de D.T.S. au lieu de 5 333 et du Koweft (1 372 millions de D.T.S. au lèmes que soulèvent la gestion des rarchés de matières premières et le

\$4.5°

90 M

. - . .

Wager .

développement pays par pays. Cela afin de tenir compte du fait que de saut quelitatif important, n'est pes entrepris pour créer les conditions

d'une économie de marché satisfai sante dans les pays sous-développés, ceux-ci se détourneront d'aux. D'autres viendront elors proposer une sutre forme d'organisation économique. Le prix à payer pour l'Occident et le Japon pourrait se révéler alors bien plus lourd que celul qui leur est demendé sujourd'hui. Il est prématuré, assurément, d'es-sayer de deviner quel sort sere réservé par les Neut à ces réflexions. Ceux-ci, à l'heure de vérité, se mon-

et surtout les plus pauvres, sont dépourvues de matières premières. Le monde industrialisé, notemment l'Europe, ont intérêt à egir vite. Si

un effort substantiel, représentant un

treront-ils prêts à prendre des initiaclair, impliquere de leur part un sacrifice financier non négligeable ? Il apparaît cependant - n'est-ce pas là déjà un résultat positif? que, eprès le réunion de Paris, les milleux communautaires menifestent une ettitude plus ouverte que dans le passé, montrant qu'ils ont compris qu'un dialogue sérieux sur le pétrole est subordonné à un débat également sérieux sur les matières premières et les problèmes de dévelop-

PHILIPPE LEMAITRE.

# MONNAIES ET CHANGES

PENDANT LE PREMIER TRIMESTRE

#### L'augmentation des réserves de l'OPEP s'est ralentie

des pays exportateurs de pétrole s'est ralentie pendant le premier trimestre 1975. Certains de ces pays ont même vu leurs réserves minuer sensiblement, indiquent diminuer sensiblement, indiquent les dernières satistiques financiè-res internationales publièes par le Fonds monétaire international. La baisse des réserves a été par-ticulièrement forte pour l'Algèrie (888 millons de droits de tirage (888 millions de droits de tirage spéciaux à la fin mars au lieu de 1379 millions à la fin 1974) et pour la Libye (2392 millions au lieu de 2953 millions). Les réserves de l'Iran ont légèrement diminué, tombant de 6847 à 6676 millions de droits de tirage

Washington (A.F.P.). — L'aug-pour atteindre 12017 millions, mentation des réserves de change celles de l'Irak sout passées de les pays exportateurs de pétrole 2673 millions à la fin de 1974 à 2 727 millions à la fin février.

Quant aux réserves des pays industrialisés, elles eut substantiellement augmenté pendant le premier trimestre dépassant à nouveau le niveau de 100 milliards de droits de tirage speciaux, retrouvant ainsi leur niveau moyen de 1973. Les causes de cette augmentation, qui avait commence à la fin 1974 ont été diverses : gros emprunts privés et publics sur le marché de l'eurodollar, influx de capitaux prove-nant des pays producteurs de pé-trole et amélioration de la balance des paiements de certains pays.

#### LA BAISSE DE LA LIVRE SE POURSUIT

La livre sterling a continue, en début de semaine, à s'affalblir sur tous les marchés des changes, son age de dévaluation depuis embre 1971 atteignant 23,2 % mai & 9.65 F contre 9,67 F ven-

#### A L'ÉTRANGER

En Italie

# Levée de boucliers contre l'État-patron

Rome. - L'Etat-patron n'evait jamais affronté en Italie autant de critiques à la fois. C'est une veritable levée de boucliers. Justifiées par des « scandales » récents, elles coïncident avec de grandes mancequeres en coulisse pour pourvoir au remplacement de plusieurs dirigeants d'entreprise, ces barons du « sotto governo » auxquels on attribue des pouvolrs quasi

mythiques, bien supérieurs à ceux de la plupart des ministres. Le début ne porte pas seulement sur telle ou telle personnalité, telle ou telle operation suspecte : il conduit à une mise en question de tout le secteur public qui occupe en Italie une place plus grande que dans les autres pays capitalistes et industrialisés d'Occi-

La discussion est née, pour l'essentiel, de deux affaires lou-ches et de deux successions. Ces dernières concernent M. Guidernières concernent. M. Griseppe Petrilli et Raffaele Girotti,
respectivement présidents de l'IRI
(Institut pour la reconstruction
indistrielle) et de l'ENI (Office
national des hydrocarbures), c'està-dire des deux géants du secteur
public. En poste depuis quatorze
ans. M. Petrilli verra son mandat
se terminer en octobre. On lui
aurait prévu comme point de
chute la direction d'un haut-commissariat pour l'énergie. Son successeur pou r'ait être l'actuel
directeur général de l'IRI, M. Leopoido Medugno, auquel le secrétaire de la démocratie chrétienne,
M. Fanfani, adjoindrait volontiers
l'ancien P.-D.G. de la radiotélévision, M. Ettore Bernadel. Mais
les jeux sont loin d'être faits.

Quant au mandat de M. Girotti,

Quant au mandat de M. Girotti, il est arrivé à échéance en octobre 1974. Agé de cinquante-sept ans, le président de l'ENI ne verrait pas d'inconvénient à se succéder à lui-même. Mais tout dépend de l'avenir du secture churche. à lui-même. Mais tout dépend de l'avenir du secteur chimique en Italie, après les tentatives de ces dernières semaines pour trans-former le groupe Montedison, où l'ENI semble avoir augmenté, en sous-main, sa participation. Cette affaire peu claire, sur laquelle le parlement demande vainement des explications, illustre bien les déviations du secteur public et ses rapports pour le moins ambi-gus avec l'industrie privée.

Il est une autre opération, qualifiée couramment de scandale, qui touche l'EGAM (organisme de qui touche l'EGAM (organisme de gestion des entreprises minières et métallurgiques). Cette firme publique a acquis, en janvier, une participation de 51 % dans la société de navigation Villain et l'assio. Le prix payé (dix-sept miliards de lires) paraît d'autant plus excessif que les bénéfices appuels de la compagnie en quesannuels de la compagnie en quesannuels de la compagnie en ques-tion ne dépassent pas quatre cents millions. Il se confirme que le ministère des participations d'Etat, censé chapeauter les entreprises publiques, n'a jamais autorisé une telle opération, dont les motifs restent encore ebscurs.

#### Un nouveau féodalisme

Plusieurs formations politiques réclament un réexamen global du secteur public, de ses méthodes et secteur public, de ses méthodes et de sa « philosophie ». Le parti républicain — membre du gouver-nement — a ouvert le feu en dénonçant, le 6 avril, « des phénomènes croissants de mauvaise gestion », provoqués par « l'improvisation, la légèreté » et surtout l'utilisation du secteur public à des fins politiques. Il public à des fins politiques. Il réclame « un projet complet de

reorganisation dons les six mois ». Deux jours plus tard, les so-cialistes attaquaient à leur tour, riansies attaquatene a feur tour, s'en prenant au « nouveau féodalisme dans lequel les centres de pouvoir économique sont plus jorts que le pouvoir politique ». Les communistes, enfin, remarquaient, le 10 avril, que les entre-

• EN ALLEMAGNE FEDERALE. les prix de gros out augmenté de 0,1 % en mars. En un an (par rapport à mars 1974) la hausse a été de 9 %. D'après le secrétariat d'Etat au travail, le pouvoir d'achat des salariés a progressé de 22,6 % de 1969 à 1974 (+4,2 % par an).

● LA BANQUE D'AUTRICHE a baissé le taux de l'escompte de 6,5 % à 6 %. Ce taux des avances sur titres, dit « lom-bard », a été ramené de 7 % à 6,5 %.

prises publiques « se soustraient au contrôle du parlement et du gouvernement lui-même ». L'Etat-patron en Italie n'est pas un petit eutrepreneur. Il occupe

De notre correspondant

un petit eutrepreneur. Il occupe une place grandissante dans l'économie, par l'intermédiaire de plusieurs organismes : le comité inter-ministériel pour la programmation économique, qui, comme son nom l'indique détermine les grandes lignes de développement du pays, le ministère des participations d'Etat, qui exécute ses directives; six instituts de droit public (IRI, ENI, ESIM, EGAM, EAGA et ENITE cinéma), dotés d'un patrimoine cinéma), dotés d'un patrimoine propre, d'une autonomie de ges-tion, et qui ont des participations dans des centaines de sociétés privées.

#### Les ministres des enfreprises publiques

Le ministère des participations d'Etat est censé contrôler les entreprises publiques qui, ellesmèmes, sont supposées orienter leurs filiales dans le sens de l'intèrêt général. Or, il arrive que le contraire se produise. Véritable Etat dans l'Etat, les « enti » ont un rôle décisif dans le choix de « leur » ministre et lui assiguent pratiquement un rôle d'observateur bienveillant. Avec l'industrie privée, leurs rapports sont pour le moins assez flous : dans le secteur chimique, par exemple, on peut se demander qui de l'ENI ou de Montedison contrôle l'autre, il est vrai que l'actuel président de Montedison. M. Cefis, n'est autre que l'anclen président de l'ENI.

Les entreprises publiques (les

Les entreprises publiques (les « enti ») out fini par se situer au même niveau que les sociétés privées, empleyant leurs méthodes et partageant leurs défauts. On les voit même se concurrencer entre elles, après avoir largement dépassé leurs prérogatives ini-tiales : l'ESIM, foudé en 1962, pour gérer des entreprises méca-niques nationales, opere aujeur-d'uni dons les corteurs du courd'hui dans les secteurs du caout-chouc, de l'alimentation et même

sont mal placés pour dénoncer de telles ambitions.

Il faut reconnaître aux « enti » un rôle essentiel dans le « décol-lage » économique de l'Italie ; des nage » economique de l'italie; des hommes de la compètence de M. Petrilli y sont certainement pour beaucoup. Mais les instituts de gestion n'ont pas réussi à atténuer véritablement le déséquilibre entre le Nord et le Sud, ni toujours à bien se gérer eux-mêmes : plus de la moitlé des sociétés de l'ESIM n'enregistrentelles pas des pertes ininterrom-pues depuis une douzaine d'an-nées? Les « enti » souffrent certainement du manque de compétence de certains de leurs cadres, dont la « formation » s'est faite surtout dens les rangs de cadres, dont la « formation » s'est faite surtout dans les rangs de la démocratie chrétienne. Ce parti compte d'ailleurs 30 % des dirigeants du secteur public, dont il a fait son meilleur egent électoral. On ne compte plus les infrastructures mises en place pour venir en aide à tel ou tel sénateur, à tel ou tel député. Les socialistes, qui font aujourd'hui figure de grands censeurs, ont aussi quelques péchés — moins graves, il est vrai, — sur la conscience.

Le contrôle par les entreprises publiques de certains journaux, et surtout de la publicité télévisée, est un motif supplémentaire d'inquiétude pour les autres partis politiques, qui proposent diverses solutions : concentrer tout es secteur en deux grandes (crit teur en deux grandes « enti »; supprimer le ministère des parti-cipations d'Etat et placer les différents instituts sous le contrôle des ministères intéressés; supprimer les « enti » elles-mêmes, qui leur sembleut atteintes de maux inguérissables. Cette der-nière solution, qui enlèverait au système d'interventiou Italien son système d'interventiou italien son originalité, en ne laissant plus subsister que des sociétés nationalisées, est difficilement imaginable.

Peu souhaitent d'ailleurs une disparitiou de l'Etat patron. On voudrait surtout qu'il ne soit pas un centre de pouvoir politique et

un centre de pouvoir politique et qu'il se donne un plan de route qui fait actuellement défaut. Si la programmation a besein aujeurd'hui comme hier des entreprises publiques, celles-ci ne peu-vent se passer de programmation. ROBERT SOLE.

Information à sens unique, information-propagande, information - communication, échanges, confrontation... Ouelles peuvent être les finalités municipale? L'information, dans quel but? Sur quoi? Pour qui? Par qui? Comment?

Roger BEAUNEZ et Francis KOHN tentent de répondre à ces questions dans leur ouvrage :

# L'INFORMATION DANS LA CITÉ

et mettent l'accent sur une information qui développe les solidarités et responsabilités collectives.

LES ÉDITIONS OUVRIÈRES 12, avenue Sœur-Rosalie - 75621 Paris Cedex 13

CONSEILLER DE DIRECTION

Gastion de Personnel - Formation - Recri DIRECTION COMMERCIALE

LYON

Une importante société commerciale recherche un Directeur Commercial. En liaison étroite avec le Directeur Général, il sera responsable de l'ensemble des ventes et de leur dévelop-pement sur le plan national, Le candidat, àgé d'environ 40 ans, aura une formation supérieure et une expérience très complète touchant au choix des politiques, définitions des objectifs et des moyers, négociations, gestion et surtout animotion d'équipes. La personnalité de l'homme doit oillier un sens de l'organisation très marqué à une souplesse dans le contact, dans un codre général de véritable délégation. Le niveau de rémunération sera motivont. Excellentes perspectives.

Référence nº 12

ducun rensoignement ne sera transmis sans l'accord prealable des undidets.

idresser curriculum vitae en rappelant la référence à :

loël PICARD - 36, rue Trouchot, 60996 Lyon - Téléph. : 52-21-04

Reprenons aux meilleurs cours parts de Fonds de placement, actions et obligations. Secret bancaire.

MAILING-SERVICE 19, Château Bloc **CH-1219 GENÈVE - SUISSE** 

Adressez vite ce bon à l'adresse ci-dessus. Nous vous renseignerons rapidement et avec discrétion

## LES BUREAUX "ERARDII"

A proximité de la Gare de Lyou et de la station RER-Nation.

De 300 à 2800 m² en vente ou location

Aménagement moderne - Parkings Téléphone

**HERRING DAW** 256-0761

# 

# GÉNÉRALE CCIDENTAI

Société Anonymo au copital de 94.810.250 F Etablissement financier régi par la loi du 13 juin 1941 Siègo Social : 90, avenue des Champs-Elysées - 75008 PARIS. R.C. 552 030 306 B PARIS Nº SIRET : 552 030 306 00018

# augmentation de capital

de 94.910.250 F ò 126.160.250 F par l'émission de 625.000 octions nouvelles de 50 F nominol

> Prix d'émission : F 160 Joulssance : 14 juillet 1975 Drait de souscriptian :

Réservé par préférence aux actionnaires à mison d'UNE nation nouvelle pour TROIS actions nacionnes.

Délai de souscription : du 28 ovril ou 28 mai 1975 inclus. Viss COB No 75-53 du 15 avril 1975 BALO du 21 avril 1975

#### ÉPARGNE - CROISSANCE

M. Plerre Balley, récemment élu président des sociétés Epargue-Valeur et Bpargue-Inter. s. conformément a la loi qui limite le nombre des mandats, demondé ou conseil d'administration de la société Epargue-Croissance d'accepter sa démission de président. Le conseil, dans au seunce du 30 avril, o'a pu que s'incliner à regret devant sa décision et lui a conféré à l'unnoimité le titre de président d'bonneur.

Le conseil a désigné pour lui suectier en qualité de président M. Gérard Liewellyn, M. Daniel Olchanski a été conférné dans ses fonctions de directeur général.

#### **BOURSE DU BRILLANT** MARCHÉ DU BRILLANT Prix d'on brillaot rond specime BLANC EXCEPTIONNEL 1 CARAT

5 mai - 41.992 F T.T.C. + commission 4.96 % M. GERARD JOAILLIERS 8, avenue Montaigne, PARIS 18\*) Tél. 339-83-96



#### BITUME ET ASPHALTE DU CENTRE SMAC

GROUPE SCREG

Il sere proposé à l'assemblée de distribuer à chacune des 359 124 ac-tions composant le capital socia) un dividende de 6.50 F auquel s'ajonte un avoir fiscal de 3.25 P, soit uo revenn global de 9.75 F contre 9.45 F en 1973.

#### FRANÇAISE D'ENTREPRISES DE DRAGAGES ET DE TRAVAUX PUBLICS (S.F.E.D.T.P.)

Le bénéfice net ressort pour 1974 7 069 000 P après 23 543 000 F l'amortissements contre un bénéfice le 4381 000 F en 1972, Alasi se confirme le redressement délà signalé les années précédentes.

Il sera proposa d'affecter ce résul-tat aux réserves de manière à ren-forcer encore les fonds propres de la société.

la societé.

Le chiffre d'affaires de S.F.E.D.T.P.
et de ses fillules a atteint la somme
de 910 808 000 F. doot la moltié a élé
exécutée à l'étranger. en partiroller
dans différents pays de la Communauté économique européenne, en
Afrique et en Aste du Sud-Est. Le
carnet de commandes dépasse actuellemeot 900 millions de francs.

#### SICAV DE LA BANQUE ROTHSCHILD

Situation nu 31 mars 1975

|                                             | 80THSCHILD-<br>EXPANSION              | *                   | LAFFITTE-<br>RENDEMENT               | 2                  | LAFFITTE-<br>TOKYO      | 2                |   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---|
| ctlons étran-<br>gères                      | 268 768 564<br>46 715 123             | 05.0<br>9,5         | 8 948 199<br>31 525 346              | 12,4<br>43,5       | 19 924 642              | 53,7             |   |
| géres. bilgations fran-<br>caises Lquidités | 4 131 430<br>82 291 098<br>87 425 148 | 0.0<br>10.0<br>17,9 | 0 689 737<br>19 020 018<br>0 213 773 | 9.2<br>28,8<br>0,6 | 12 111 014<br>2 490 960 | —<br>38,4<br>7.0 | - |
| Total actif net.                            | 489 331 967                           | 100                 | 72 397 773                           | 100                | 31 526 636              | 100              | ĺ |
| aleur liquidative<br>Unitaire               | 225,17                                |                     | 118,74                               |                    | 118,36                  |                  |   |

#### ARBED

Acièries réunies de Burboch-Eich-Dudelonge

Siège social : Luxembourg nvenus de la Liberté R.C. Luxembourg N° B 6990 Nous avons l'honneur d'informer R.C. Luxembourg N° B 6990
Nous avons l'honneur d'informer les porteurs de parts sociales de notre société que l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 1975 à décidé, mu titre de l'exercice 1974, la répartition d'un dividende de 290 F lux, oet d'impot luxembourgeois, convertibles eo francs français mu cours de change officiel du franc belge coté à la Bourse de Paris le jour du palement. Ce dividende est payable en deux parties égales de 195 F lux, not. la première partie à partir du 12 mai 1975 contre présentation du coupon N° 27, la seconde partie à partir du 18 décembre 1975 contre présentation du coupon N° 27, la seconde partie à partir du 18 décembre 1975 contre présentation du coupon N° 27, la seconde partie de 28 faire escompter la seconde partie du .dividende et de toucher une somme de 230 F lux, net par part sociale, payable en une fois à partir du 12 mai 1975. contre présentation des coupons N° 27 et 28.

Les porteurs résidant dans la zone monétaire française sont priés de s'adresser aux guichete des établissements auivants ;

(1) Crédit Lyonnais, 19, boulevard des Italiens, 75002 Paris;

(2) Banque de l'Union Européenne, 4 et 6, rue Gaillon, 75002 Paris;

(3) Crédit du Nord et Union Parisienne « Union Bancaire », 6 et 8, boulevard Haussmann, 75009 Paris;

(4) Société Générale S.A., 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris;

Les luppõis visés par les lois fran-

levard Haussmann, 7500 Paris.
Les impôis visés par les lois fran-caises soot à la charge des porteurs,
Luxembourg, le 25 avril 1975.



# Groupe Poluel-Mormont

FRANCE - INVESTISSEMENT

#### SICAY

L'assemblée générale ordinaire, réunie le mardi 29 avril 1975 sous la présidence de M. Roger Paluel-Marmont, n approuvé les comptes de l'exercice 1974 et fixé le montant global du dividende à 5,50 F, dont : coupons, 4,75 F et impôt déjà pay au Trésor (avoir fiscal), 0,75 F. au Trèsor (avoir fissal), 0,75 P.

Le dividende net de 4,75 P par action se décompose comme suit:

— Un conpom de 1,69 P assorti d'un impôt déjà payé an Trèsor lavoir fiscal) de 0,18 P correspondant aux revenus des nbligations françaises non indexées;

— On conpon de 8,06 P assorti d'un impôt déjà payé au Trèsor (avoir fiscal) de 0,59 F correspondant aux entres revenus.

Ce dividende sera mis en palement à compter du mardi 27 mai 1975.

L'assemblée générale a rééin pour aix ans M. Roger Paluei-Marmont comme administrateur Le conseil d'administration, qui a'est réuni à l'issue de cette assemblée, a renouvelé M. Roger Paluei-Marmont dans ses fonctions de président-directeur général.

#### BANEXI

La Banque pour l'Expansion indus-trielle - Banexi, banque d'affaires du gronpe de la B.N.P., partage ses acti-vités eoure les prises de participa-tions, les négociations d'entreprises et les opérations de promotions im-mobilières

Elle vient d'appeler à son conseil de surveillance M. Jacques Calvet, directeur général adjoiot de la S.N.P., et de renouveler les mandate de M. Plerre Ledoux, président de la B.N.P., at de M. André Cramois. M. Cramois n'ayant pas, pour des misons de limite d'age, soilicité la reconduction de son mandat de pré-sident du conseil de surveillance. celul-et a désigné pour lui succéder M. Marc Manifacler, directeur général adjoint de la BNP

M Marc Manifacier, président, M. Pierre Ledoux, vice-présideot, MM. Gastoo Défossé, André Béronie, Jacques Caivet, André Gramois et Henri Gilet, membres. Le directoire de la Banexi se com-pose de MM. Jean Dromer, Edmond Jeannot, Michel Rubinstein, René Thomas et Jacques P. Vizioz, prési-

#### GROUPE DES ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE

Le 10 avril 1975 se sont tenues les assemblées générales ordinaires des deux SICAV du groupe :

— Le compagne d'investissement et de placement CIP sous la prisé dence de Maxime Malinski;

— ACFIMO, société abconyme pour la gestion financière de Taleur immobilières sous la présidence de M. Roger Papaz, les résolutious proposées ont été adoptées et les consells d'administration qui ont eulvi les assemblées ont fixé la dete de patement de dividendes au 21 avril 1975.

Au 27 mars 1975, le situation des deux sociétés était, in suivante :

|                                                                                                | Compognie<br>d'Investissement<br>et de Placement<br>C.I.P. | A.G.F.I.M.O. Société enonyme pour la gestion finnacière de voletes immobilières |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Nombre d'actions au 27 mnrs<br>1975 (action de 100 no-<br>minal)                               | 314 444                                                    | 882 262                                                                         |  |  |  |  |
| Actif net par action                                                                           | 232,92<br>73 241 492,53                                    | 150,68<br>102 801 262,17                                                        |  |  |  |  |
| Répartition actif not en %  — Obsponible                                                       | 4,34<br>47,77<br>1,90<br>18,08<br>20,51                    | 0.3a<br>34.97<br>63.95<br>0.70                                                  |  |  |  |  |
| Rappel: Dividende pur action de 100 P nominal — Montant net et avoir fiscal — Date de palement | 11,27 + 2,11<br>21 ovel 1975                               | 9.38 + 0.78<br>21 ovril 1975                                                    |  |  |  |  |

#### W.R. GRACE & C°

La société industricite internotionale W.R. Grace & Co a déclaré que son chiffre d'affaires et ece bénéfices pour 1974 ont été les plus élevés dans 'hisioire (qui remonte à cent vingt ans) de la firme, avec un bond de 33 % du bénéfice net et un occroissement de 22 % du chiffre d'alfaires. Cutte performance est duc essenticitement au secteur chimie de Grace, surtout les produits chimiques agricoles et les activités de ressources naturelles, qui, ensemble, ont représenté 92 % du revenu d'arploitation. Le bécéfice net consolidé pour l'amée échne an 31 décembre 1974 a été de \$ 120,5 millions, soit plus 33 % par rapport au bénéfice de \$ 85,2 millions en 1973. Le bénéfice par action à été de \$ 4,12 contre \$ 2,81 l'année précédente, soit une augmentation de 47 % Le chiffre d'airaires est passé de \$ 2,2 milliards à \$ 3,5 milliards (+ 22 %).

Les résultats du quatrième trimestre 1974 ont augmenté par rapport à la période comparable de l'année précédente pour le douzième trimestre consécutif. Le bénéfice net consolidé pour le dernier trimestre de 1974 a été de \$ 37,3 millions, soit + 17 % par rapport au bénéfice de \$ 2,3,3 millions en 1973. Le bénéfice de \$ 2,4,5 contre \$ 2,5 chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre de 1974 a été de \$ 37,0 millions contre \$ 7,85,5 millions pour le quatrième trimestre à été de \$ 7,0 millions contre \$ 7,85,5 millions pour le quatrième trimestre le 1973, e o i t + 23,5 %. Le taux de croissance des bénéfices au cours du quatrième trimestre se été de \$ 7,7 millions après impôts, soit 24 cents par action.

J. Peter Grace, président-directeur général et chef exécutif, et Petix & Larkin, président, en annonçant les résultés de 1974, ont fait remarquer que lo lorce des principaux secteurs de Grace, accompagnée d'un programme d'investissement au serieur de l'orde des principaux secteurs de Grace, accompagnée d'un programme d'inves

divisions « produits chimiques et ressources noturelles » ont les atouts nécessaires pour faire traverser à Grace la récession actuelle saus enombre. Nous sommes convuinent, ont-La piouté, « que Grace continuent de propuler pagine le chiminuera de prospèrer malgré le citmat économique déprimé ». Pour 1975, ils ont déclaré s'attendre « à una érois-sance des bénéfices malgré les mau-paises conditions présentes ».



#### MINISTERIELS OFFICIERS

VENTE AUX ENCHERES, le jeudi 29 mai 1975, à 14 heures, en l'Etude de M° E. et R. Liffran. 65, place Ph-de-Cabassole. — 84300 CAVAILLON. B.P. n° 5. — Tél.: 90 78-00-75.

UN MAS à EYGALIÈRES (Bouches-du-Rhône) MISE A PRIX: 280.000 FRANCS.

UN MAS à EYGALIÈRES (Bouches-du-Rhône)

MISE A PRIX: 350.000 FRANCS.

RENSEIGNEMENTS OFTAILLES SUR OFMANDE

#### TERRAIN NU 1.411 M<sup>2</sup> A PARIS 15e 62, BOULEVARD GARIBALDI

MISE A PRIX: 5.000.0000 F

S'adr. Me TOUNY, avocat. 15. rue d'Ar- Me R. SIEMAMA. admin judic. 48 bis. av Franklin-Rossevelt. Paris (8'); Me FABIEN SCEMAMA, evoc. 10. r. St. Lagare, Paris (8'), (s. av pr. Tr. Paris, Bobigne, Nanterre, Créteil

ET TOUTES OPÉRATIONS EN VUE DE FACILITER LA VENTE D'APPARTEMENTS EN ESPAGNE

à Paris (8°)-21, Rue Royale

AVEC BAIL DES LOCAUX, comprenant :

MISE A PRIX (pouvant être baissée) : 350.000 FRANCS.

CONSIGNATION : 150.000 Francs (en chèque certifié) S'adresser à M° X. Demortrenx, notaire à Paris, 67, bd Saint-M° Jean-Clande Girard, Syndic à Paris, 69, boulevard Saint-

Maison habitat. 53, r. de Chamigny, LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77) MISE A PRIN: 60.000 FRANCS Libre locat. et occup. Rens. Meaux, Me Noret. 19, pl. Henri-IV pr vis. 5/p).

LE 22 MAI A h. 15 - Fonds COUVERTURE PLOMBERIE Installation

Adj. AU TREE. DE COMM. PARES LE 21 MAI À 14 b. 18 - Pds AGENCE PUBLICITE 20-22. R. BALLU, PARIS-9°
M. à Fx inc p ét. b. 50,000 F.
Cons 50,000 F. S'ad. M. OAUCHEZ.
Not. 37, qu. Tournelle. M. MarkTIN. Synd., 13, r. Etlenne-Marcel

40.48, r. J.-Guesde BONDY (93) M. & Pz (P. et. B) 30.000 F. C. 20.000 F. s'adr. M. Papelin, Notaire & Paris. 164, fg St-Honoré; Mª Benry Gourdain, syndie, 174, bd Saint-Germain

Vie sur fol, enchère oprès sur. 20 mai 1975, 14 h., Trib. Corbeil-Ess PROPRIÉTÉ à LA FERTÉ-ALAIS (91)

1, rue Sacha-Guitry, comprenant : MAISON ET TERRAIN: Contenance 2.789 m2
Mise à prix 300.000 f Rens. S.C.P.A. ELLUI, JAMES GRIMAL,
Mise à prix 300.000 f Rens. 18. av. Carnot, Corbell. 161, 496-30-14

Vente ou Palnis de Justice de Paris, le luadi 26 mai 1975, à 14 bè TERRAIN - Libre de location - 220 m2 superf. PARIS (13°), 31-33, rue des Terres-au-Curé

MISE A PRIX : 120.000 FRANCS. S'adresser : le M° Giry, avocat, Paris 18°), 12, av. Montaigne - 2º DOMAINES. 11, rue Tronchel, Paris (8°) - 3º Oreffes de criées du Trib, Gde Inst. de Paris

# **HOTEL PARTICULIER-PARIS-16°**

171, rue de la POMPE

MISE A PRIX: 1.243.000 F S'adr. Me IESCHILLER-MIGNON. avocats à Paris (17\*), 9, rue A Nº JOUANNEAU, J.-P. WEILL et ATTAL, avocats à Paris, et à tous our postulant près les Trib. de Or. Inst. de Paris, Bobleny, Crétel, Nanter MAISON us. hab. - TERRAIN - 3 gds GARAGES VIRY-CHATILLON (91) - Cent. 361 m2 - Lieutenant-Foucaut MISE A PRIX: 100.000 F Rens.: Corbell-Essonnes. Tél.: 496-30-14. S.C.F.A.: Ellul, James, Grimal, Avocats

Vente e aurenchére du dixième au Paleis Justice Paris, jeudi 22 mai 1915, le EN UN SEUL LOT : 1) UN ATELIER - 2 REMISES - 2 BUREAUX LOGEMENT - Juvissence d'une cour privée 2) FONDS DE COMMERCE D'EAUX GAZEUSES MINÉRALES ET BIÈRES

FRESNES (Val-de-Marne)

2 à 0, Promenade du Barrage et 30, rue Jules-Guesde LISRE - Mise à prix : 187.000 F. S'adresser à M° ROGET. avocat. 7, rus de l'Université. Paris (7°) ; M° LYONNET OU MOUTIER, avocat, 182, rus de Rivoli, Paris (1°°) ; M° LABRELY, syndic, 41, rue Oauphine, Paris (6°).

# Vente au Palata de Justice à Paris, la joudi 15 mai 1975, à 14 1 EN UN SBUL LOT PARIS-15<sup>e</sup> — RUE LECOURBE

1) TERRAIN NU 1.913 m2 au 20 bis 2) TERRAIN NU, 376 m2, au 22 3) IMMEUBLE 512,82 m2 au 24

TERRAIN NU et UNE MAISON

4) TERRAIN, 337 m2, au 18 et 20 bis 5) Ds IMMEUBLE DE RAPPORT au 20-20 bis 31 LOGEM, - 11 CAVES - UN LOCAL COMM. - Cont. tot. 176 m2

MISE A PRIX : 21.500.000

S'adr. Me TOUNY avocat. 15, rue d'Argeo. Me SEMAMA, admis 49 bis, avenue Frankilo. Me F. SEMAMA, avocat, 10, rue Saint Rocceveit à Paris (8°). Me F. SEMAMA, avocat, 10, rue Saint Rocceveit à Paris (8°).





| ŢĖ Ţ                                    | Ĺ                                            | LES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MARCHÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FINANCIERS                                                                                                                                                                                                                         | Very proper   Cours                                                              | Dernier I                                                                                               | Cours Deraie                                                                    |                                                                           | and Sector I                                                                                                 | 1975 — Page 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LONDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOUVELLES DES SOCIÉTÉS                                                                                                                                                                                                             | Outres                                                                           | De Bietrici                                                                                             | 200 précéd. cours                                                               | Larilletz-Latrane                                                         | Scid. coors                                                                                                  | 78   8   72 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ANCES                                   | GENÉR4                                       | Pause salutaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Le repli s'accèlère<br>Le repli de la Bourse de Lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NORSK HYDRO. — La société va<br>augmenter son capital par émission,                                                                                                                                                                | Révillon                                                                         | 199 Duo-Lanset<br>465 E.LM. Leht<br>110 Ernanit-Son<br>47 90 Facent<br>76 Forges Stri                   | 28G. 30  236<br>862. 262 (272<br>484 58 585<br>850000 57 55 44                  | Revacel                                                                   | 34 80 135 Dert<br>30 435 Feset<br>74 75 Cava<br>38 248 Giano                                                 | 13 05 18 45 13 55 18 45 13 56 18 45 13 56 13 57 10 13 7 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                       | ller                                         | gi — Le secteur libellé :<br>s du marche suro-obligatel<br>imposé une pause salutali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tes Recul des mines d'or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | velle pour trois anciennes à 200 cou-<br>ronnes norvéglennes (165 F) et<br>attribution gratuite d'une action<br>nouvelle pour sir anciennes. Les                                                                                   | Cambaige 44<br>Clause 403 IS                                                     | 42 80 Haard-U.C.<br>42 80 Haard-U.C.<br>403 10 Jaeger.                                                  | ck. for 123   120 10<br>455   456<br>9187   9187<br>20 05                       | Soutre Béunies  <br>Synthelaby  <br>Thann et Mujb                         | 79   3   178   10   Proci<br>06   408   Couri<br>93   90   Est A                                             | r inc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| er<br>Pritore                           | 8 de<br>1 se                                 | me activité du marché depu<br>but de l'année, qui ne s'éts<br>émentie une seuls fole au cou<br>emainse, avait fini par prov<br>vue congestion, investissay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TE CALEDRS CLOTURE CON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lions de francs) ainsi-récoltés sont<br>destinés au développement des sec-<br>tours pétrole et produits chimiques.                                                                                                                 | Agr. Ind. Madeg. o 33 68<br>Missot<br>Padang                                     | 32 95 Manurain.<br>47 90 Métai Oépi<br>71 Madella<br>183 Nedut-Guni                                     | 100 108<br>178 245<br>105 80 102 30                                             | Agacho-Willot<br>Fearmies-6.F.R.F.<br>Lainière-Romaix.                    | 65 189 Cana<br>Wage<br>48 29 48 10 Bario<br>37 50 37 56 Britis<br>50 10 56 16 Suéd.                          | th Am. Toh 27 80 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sept Bill Septem                        | bed<br>len                                   | riestionnels devenant incapabli<br>orber la masse des titres noment offerts. Le volume d'<br>smissions originales fancées d'<br>smissions originales fancées de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRESSES DE LA CITE. — Bénéfice<br>net comptable, hors plus-values :<br>6.54 millions de francs contre 0.5<br>millions (il n'y a pas eu d'impôta<br>2 sur les sociétés en 1974 comme en                                             | Pi Banania 249                                                                   | All Donnards W                                                                                          | Ind 31 52 51 50<br>76 78<br>M. Ant 86 20 24                                     | Ostofière                                                                 | 75 376<br>20 20 28 16 16 10 20 Alser.<br>20 182 Gelin                                                        | BORS COTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bereigeren<br>Bereigeren<br>Bereigeren  | 40 3 m                                       | ncées en avril s'est élavé<br>millions de dollars, portant<br>milliards de dollars le montan<br>raprunts nouveaux émis per<br>les quatre premiers mois (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # Shell 285 287  # Victors 43 131  101 Imperial Chemical 242 233  10 Courtnoids 111 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1973 en raison de la déduction fis-<br>cale des charges de récutement de<br>clients du groupe Prance-Loisins.<br>Résultats consolidés : 8,63 millions                                                                              | Promage Oal<br>Berthier-Saveca. 750<br>Cédis                                     | 7/5 Setslare Ab<br>584 S.P.E.I.G.H.<br>180 Steip et 30                                                  | tog 225 236<br>LML 155 155<br>sbatz. 127 160                                    | Messag, Marit<br>Nat. Navigation<br>Navale Worms!<br>Navigation Mixie!    | 30 20 Ecco.<br>02 50 102 50 Enrati<br>67 144 Franc                                                           | 406 449<br>rep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **************************************  | nané<br>Sa<br>Ilan<br>Sier                   | s sculement d'euro-émission<br>it été proposés et penda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hestere Haidings 37 3/6 27 Rio Tinte Zinc Corp. 197 183 West Driefmitsin 47 7.8 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tenu.                                                                                                                                                                                                                              | Epargue 171<br>Fr. Paul-Renard                                                   | 258   Titau-Coder<br>400   Trailer<br>170   Virax<br>262                                                | 530 521<br>181 60 88                                                            | Transat (Cie Gie).<br>C.B.T.A.P<br>S.C.A.C.                               | 70 72 65 Locat<br>Mětal<br>41 Pross<br>R6 10 99 Sab. J                                                       | teckalqus   145 60 154 cl   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   795   79 |
| # m m                                   | nie<br>unti<br>m:<br>urch                    | uatre premiers mois de l'a<br>r. le volume global des en<br>s nouveaux n'avait pas dépas<br>illions de dollars. L'activité d<br>de primaire a donc plus qu<br>de primaire a donc plus qu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARCHE MONETAIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | francs contre 48.2 millions en 1973,<br>la marge brute d'autofinancement<br>atteignant 142,4 millions de franca                                                                                                                    | Cenvrain                                                                         |                                                                                                         | terque 64 50 58                                                                 | Tr. C.I.T.R.A.M Transport ladast. 1                                       | 14 113 Ufface<br>Oce v.                                                                                      | bant Electr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.                                      | ip (<br>Oar:<br>r le                         | upie cette année. Le prései<br>d'arrêt aux emprunts en eur<br>s est, de ce fait, bien accueil<br>s eurobanquiers. Le ralentiss<br>d'activité s'est égalemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | at of the second | france A 99.8 millions pour financer<br>le plan d'investissements triennal                                                                                                                                                         | Nicelas                                                                          | 252   Indus. Mari<br>223   Mag. gén. J<br>355<br>370 20  <br>149 20   Cercle de N                       | time. 256 256<br>aris. 161 130                                                  | Bis S.A                                                                   | 169 - 425<br>61 80 0.C.B<br>121 188 80                                                                       | eur d'échange au 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | rine<br>rine<br>di<br>no                     | l an secteur des notes en aure<br>L Dans ce domains, le bezoi<br>versification des investisseu<br>tamment, de la part de cau<br>roche-Oriant a été largemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B. A. L. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | global inchange de 25,20 F.  CREDIT GENERAL INDUSTRIEL.  — Résultat net en 1974 : 5,0 milliona de france contre 6,5 millions, sprès                                                                                                | Sampiquet                                                                        | 266 Eaux Victy.<br>174 Grand Bôte:<br>150 Sofite!<br>322 Victy (Fern<br>184 Vitte)                      | 2030<br>2030<br>30<br>1070) d 50 80 d 65 50                                     | Cong-Trieu                                                                | 393 119 119 119 119 119 119 119 119 119                                                                      | Institut.   11964 79   11560 15<br>httgorie.   9838 85   9645 10<br>  Emission   Backet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | ute<br>mê<br>iem                             | it, provoquant me brusqu<br>de la demande international<br>me monvement avait été pur<br>ment observé en ce qui con<br>l'eurodeutschemark. Mais, dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ment les insertions suivantes :  Carrejour. — Attribution graf et cotation de 269 535 actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lidé : 0 millions de francs contre<br>6,5 millions (+ 22 %). Dividende<br>de global : 13,50 F (inchangé).                                                                                                                          | Bras. Indochine. 0606<br>Cusenier 462 58<br>Dist. Indochine. 372                 | 320   Imp. G. Lan                                                                                       | 37 36 18<br>140 50                                                              | Selfler-Leblanc 16<br>(Ly) Tan. Fr. 9emi                                  | 6 48 J B 76 Action                                                                                           | 5/5 frais locks set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 .                                    | térie<br>ném<br>vesti                        | teur, la demande du march<br>sur aliemand est venus oppos<br>ent relayer le retrait de<br>lescurs étrangers. En conse<br>e, les émissions en eure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pour quatre). Le capital est porces 107 814 000 F A 134 767 500 F. délivrance des actions nouvelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de contro 9.0 millions de france                                                                                                                                                                                                   | Saint-Raphael                                                                    | 538 Néogravure<br>50 90 Papeter. Fra<br>189 29 (B.) Pap.Gas<br>220 La Bisie                             | cegne 230 230<br>160 90 130                                                     | Brass, du Marec. Brass, Ouest-Afr. 91 EH-Cahon. 3 Mis. et Métall          | 7 89 356 90 ALT.<br>57 89 366 90 Ameri<br>540 Ameri                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E & ·                                   | tivit<br>Ies<br>æp                           | hemarks bënëficient d'une viv<br>d et suscitant un intérêt qu<br>t largement sélectif, n'en pro<br>as moins an fin de compte<br>nble de cette partie du ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sacilor, Acièries et Laminoirs  Lorraine. — Insertion faite en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vue LABORATOIRES ROGER BELLON.                                                                                                                                                                                                     | Siama2 217                                                                       | 52 Oechette Ce<br>194 10 A. Thiery-Si<br>217 Rom Marche<br>Mars. Mada                                   | Prant   151   194                                                               | Rat. Rederlanden   <br>Physalx Assurance                                  | 192 C.I.P.<br>10 50 160 Coove                                                                                | Valeurs 128 58 122 28 237 24 28 49 185 24 100 47 185 24 100 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( | rme<br>ent                                   | a pause sur l'aurodollar devrai<br>tire d'assainir un environne<br>trop surchargé et réunir le<br>ions pour une reprise favo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | atil 255 actions nouvelles de 10 nominal entièrement libérées, én en rémunération d'apports.  Etablissements économiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SARREGUEMINES. — Bénéfice net<br>de 3.2 millions de francs comire<br>3.7 millions Dividende giobal de<br>du 13.50 F contre 11.78 F.                                                                                                | Sirer. Bonchom 140 80                                                            | 63 an Maurel et Pi<br>Optorg                                                                            | 129 78 124 00<br>147 00 149<br>289 290<br>80 10 52 88                           | B. M. Mexique                                                             | 2 05 23 Enarg                                                                                                | Invest.   143 64 137 13<br>  15-Valuers   160 44 102 10  <br>  160 44 102 10  <br>  160 44 102 10  <br>  160 102 103 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | ute<br>ute                                   | effet, nombreux sont les ban<br>qui soulignent une impor<br>demande sous-jacente pour de<br>bligations libellées eu dollar<br>ains ou canadiens. Ce phèno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tion éventuelle ces 74 071 act<br>nouvelles provenant de la conven<br>des obligations 4,25 % émises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | porté de 20,10 F à 23,25 F.  INDICES QUOTIDIENS                                                                                                                                                                                    | Motobecans 160<br>Saviem 72                                                      | 72<br>47 30 Ctaude<br>Creazet<br>Europ Accur<br>Folmen                                                  | 116 /16<br>116 - 369 253                                                        | Geutsche Bank                                                             | 3 617 Epary<br>3 10 14 Epary<br>223 28 Foncie<br>Fortun                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| i                                       | ine j<br>du<br>leati<br>rtefe                | paraît provenir en grande par<br>fait que les besoins de diver<br>ion d'un grand nombre d<br>cuilles sont meintenant satis<br>à l'exception pour un temp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planinter. — Insertion faite en<br>e de l'offre au public à compter<br>15 mai 1975 des actions de c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | du<br>tte Valeus françaises 133,2 135,6                                                                                                                                                                                            | Camp. Baruard. 96<br>C.E.C. 105 60                                               | 115 20 C. I.P.E.L<br>155 Lampes (par<br>191 60 Merilo-Gorio<br>165 Mors<br>150 Mot. Leroy               | t.) 781 715<br>143 149<br>38 10 80 60                                           | Cavenhem                                                                  | 5 302 20 Franci<br>0 80 10 80 Franci<br>16 05 Franci                                                         | Epargne - 168 53 103 05 - 6arantis - 167 61 163 74 - 167 61 163 74 120 61 120 61 12 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | one anife                                    | du franc français, dont i<br>estation est trop récente pou<br>permis une saturation dans c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | variable. Le capital initial a été<br>à 59 846 000 ·F. divisé en 299 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C- DES AGENTS DE CHANGE                                                                                                                                                                                                            | Chim. de in ronte<br>Ciments Vicat                                               | 68 50 Oceanic<br>60 16 Paris-Rhibo<br>74 80 Piks Woode<br>72 Ratiologia.<br>60 SAFT. Acc. 6             | 98 98 50<br>92 40<br>92 40<br>92 40<br>92 40                                    | Kubeta<br>S, K. F<br>Pakheed Holding. 27                                  | 77 Many.<br>5 48 8 40 France<br>                                                                             | e-Tokye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | B                                            | OURSE DE PAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RIS _ 2 MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LI — COMPTANT                                                                                                                                                                                                                      | Française d'estr.<br>G. Trav. de l'E. 75<br>Herlicq. 233<br>Lambert Frères 75 40 | 9 20   Schneider R<br>61 9-1-N-T-R-A<br>70 40                                                           | 385 461                                                                         | Former d'Anjour. Marks Spoucer. 2 A. E. S                                 | 3 23 70 Inde-Vintere<br>Interes<br>5 184 50 Livret                                                           | aleurs 109 31 152 09 701552002 109 31 152 09 701552002 121 66 125 60 70 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         |                                              | 1 2 1 2 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EURS Cours Dernier VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cours Dernier VALEURS Cours Dernier précéd. cours                                                                                                                                                                                  | Brigory-Bestroise                                                                | 26 Carnaud<br>20 50 Cefilac<br>21 Dayon<br>24 Escant-Meus<br>24 Fondarie pri                            | 54 58 55<br>364                                                                 | Hitachi Honeywell Inc [2<br>Matsushita                                    | 2 45 2 45 Pierre                                                                                             | s Bostion.   117 42   112 80   107estiss.   162 19   160 55   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160 160   160  |
|                                         | % 18                                         | 20-1960   134 60   1 247 Préserv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (L2)459 450 Sequencies Bauq.<br>Statics S.A. 243 350 SLimitusCo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 60 70 Resting 3618ct. 193 195                                                                                                                                                                                                   | Sahilères Seiso. 178 1<br>Savoisienne 220 2<br>Schwartz-Hautm.                   | 80 Gueugaun (F<br>71 Profilés Tub<br>20 Senelle-Man<br>66 Tissmetal<br>52 Vincey-Boury                  | 50 58 20                                                                        |                                                                           | 8 60 307 Silvani<br>512 Silvani<br>512 Silvani                                                               | ing-Rend, 123 94 110 32 2 2 2 154 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | 1/42                                         | 6 1963 99 20 4 952<br>3/4 % 63 80 35 2 786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e Omsout.   237 .   237   Ust. Ind. Crédit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 163 10 157 80 Invest, at Sest.   114 10 114 10 126 120   127 80 Printense Plac.   150 128 122 80 Placess, inter   51 32 20 128 20 139 80 139 80 Sefragi   202 80 202 90 144   134 40   145 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 | T.P. Fonger.SNC7   110   1   155   1   155   1   1   1   1   1                   | 12 29<br>68<br>14 Huaron<br>Kinta<br>22 10 Mokia                                                        | 240 - 129<br>240 - 240                                                          | Boogovens 18 Manuesmann 44 Steel Cy of Can. 7 Toyes. c, 1 000             | 1 50 18B 66 Segep:<br>5 446 Segev<br>160 Saleli-                                                             | ergne 263    261    16<br>hr 263    47    270    62<br>hrvestiss    134    38    126    29<br>hrvestiss    13    33    102    19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| band                                    | mp. M.<br>mp. 7                              | Eu.9% 67 19 50 5 522 Sanque<br>% 1973, 185 90 2 852 Sanque<br>1/2 1950 5 197 Stt B. o<br>% 1960. 1041 Banque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indechinal 134.   55<br>t Perticip 415 486   Fear. Chitd'Eas<br>Werms.   178 50   178 56 (M) S.O.F.LP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11B 115 Artuls 80 50 20<br>637 962 Centen, Blanzy 238 300                                                                                                                                                                          | Safic-Alcan 140                                                                  | 50 Amrep S<br>SS Anterp S<br>Hydroc, St-D                                                               | 335 338 20<br>165 165                                                           | De Seers (port)<br>De Seers p. cp<br>General Mining 15                    | 17 58 Unisic<br>18 26 Unisic<br>5 175 Worms<br>0 20 140                                                      | 08 144 13 137 59<br>115 50 118 24<br>1 Investiss. 208 43 198 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                              | INCHESTRAL COURTS   WINE THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76 77 Introd. Starsettle 123 40 124 80 Learne 24 80 Midi  10 65 Resite Squarer 131 S.L.L.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 980 980 C. Rouxsol-Nubel 230 238 230 (by) Controst 118 490 485 (by) Champex 9105 745 750 Chang. Rém. (p.) 3022 3342                                                                                                                |                                                                                  | Lilic-Bonnièr                                                                                           | 25-C. 182 181 .<br>225 19 6225 .<br>270 270 .                                   | ofidale Witwat 2<br>President Steys. 10<br>Stiffentels 2<br>Vaal Beefs 16 | 1   18 65   Croiss<br>2   192   Eparge<br>3 50   23   Euro-C<br>0   10   158 50   Finance                    | ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gn co                                   | D.F. p                                       | acts 1858 355 365 Phancis<br>larts 1959 362 362 Finestis<br>see 3 % 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IR Mod. 65 65 SINVIM 100 20 155 Voltures 2 Paris 128 118 Cogifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190 190 (Lij Gev, R. Nard 0132 0127 30 236 236 Electro-Financ. 29) 290 110 109 Fin. Brutagne . 60 90 40 60 60 104 . [04 Fin. Ranssmann 51 20] 51 50                                                                                | Air-industrie 65                                                                 | Astral<br>Carbone-Lor.                                                                                  | 39 40 38                                                                        | Alexa Alunt                                                               | 5 90 B7 70 Gestia<br>7 127 Mondia<br>129 Oblise<br>2 95 12 50 Ontima                                         | for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| quec                                    | orille-<br>orille<br>B.P.<br>moore<br>jarges | (Vin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nergie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194 50 193                                                                                                                                                                                                                         | Atellers G.S.P<br>Av. Dass-Bregnet 0203<br>Servard-Moteors.<br>B.S. L            | 96 60 FIPP                                                                                              | 42 89 43<br>237 240<br>426 418                                                  | British Petroleum 4                                                       | 536 S. L. E<br>Sogine<br>2 54 131 Sogint<br>1 96 49 10 Coloral                                               | ume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | oren (                                       | o (Vie) 258 252 Lyon-Ak<br>(I.A.R.D.). 322 320 Soc. Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mand 138 180 D.S.I.M.O<br>rs. Crédit 1 278 278 Union Habit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 82 Cie Marocalps. 27 10 28 103 104 0.V.A.L.M. 52 50 51 128 30 128 OPB-Paribas 85 94 50                                                                                                                                          | C. M. P                                                                          | ei Lahaz                                                                                                | itr 140 so 144<br>468 456                                                       | Sull Oil Canada [2]<br>Petrofina Canada<br>Shell Tr. (port) 2             | 7 30 20 20 *Cour                                                                                             | précédant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| >                                       | empte<br>imple<br>ins                        | te dans uns derulères éditions,<br>es cours. Elles sont corrigées le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ICURGINOS ASUS ES DEGINALS SAVAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MARCHE A                                                                                                                                                                                                                           | 1 1 2 2                                                                          | raiso                                                                                                   | n, nous ne pouvous                                                              | plus garantir l'exac                                                      | ittade des deralers                                                                                          | ger après la clôtare la<br>et 14 b. 30. Pour cotte<br>cours de l'après-cuidi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RAIN</b> - 3 c<br>1. 361 ==          | mpen<br>mpen                                 | VALUERS Précéd. Prem. Dern cours cou | cours sation VALEURS cloture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COURS COURS STIER VALEURS CLOTHE                                                                                                                                                                                                   | CONT.2 CORLZ CORLZ                                                               | sation VALEURS  255 Taics-Luz.                                                                          | COUNTE CHARE CO                                                                 | 1 333                                                                     | Cen Flactric 188                                                                                             | 20 198 40 198 10 194 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. 201                                  | 100                                          | C.N.E. 3 % 1210 1207 1210<br>Abrinon Occ. 259 374 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1218 . 107 Electre-M6c. 114 236 Eng. Marka. 285 . 2 172 E. J. Lectevre 198 56 370 65 Exso 8.A.F (0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 117 115 80 81 Opfi-Parikas. 32 99 237 50 380                                                                                                                                                                                    | 86 80 79 .                                                                       | 360 T.R.T<br>970 Tél. Electr.<br>770 Tél. Ericss.<br>86 Terres Rung<br>210 Thomson-Br                   | . 359   379 29 382<br>. 992   1085   1012<br>884   821   831<br>. 27 . 35 65 35 | 1000 74<br>831 43<br>50 34 16 255                                         | Gen. Motors. 178<br>Seleffields 24<br>& Harm. Go. 45<br>Occust Akti . 244<br>Imp. Chem 22                    | 80 184 20 183 89 186 184 50 24 50 24 50 30 43 80 43 70 43 80 241 60 243 50 244 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EMISES -                                | 2 2 2                                        | Ais. Part. ind 07 20 67 28 67 3 Aisthom 92 50 93 10 93 Antar F. Air. 28 50 20 50 28 Applicat. gaz 297 012 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 60 215 Europe Nº 1. 316 3<br>30 23<br>55 60 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 014 50 314 . 140 Patera S.A. 130 2<br>72 Pechgiarous 72<br>134 P.U. 160 5                                                                                                                                                       | 72 80 72 80 71 58                                                                | 156 O.L.S<br>255 U.C.B<br>250 Un. Pr. Bum<br>16 O.T.A                                                   | . 158 89 C189 108<br>. 350 253 363<br>2 282 C268 269<br>50 to 50                | 80 347 20 895<br>58 270 113<br>59 50 016                                  | Imperial 011. 112                                                                                            | 50 114 90 115 113 10 878 878 878 878 888 1116 20 86 89 84 80 80 179 50 179 50 179 50 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ce dirati                               | CAS                                          | Apertaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 97 75 64 Flu. Un. Eur. 64 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 51 59 40 139 Perrier 135 9                                                                                                                                                                                                      | 138 160 139 89<br>51 58 51 95 60 60                                              | 97   Usinor                                                                                             | 1 100   120 1 107                                                               | . 124 50 5490<br>167 392<br>566 0 St                                      | Hestie 6328<br>Nersk Hydre. 465                                                                              | 5480 - 5498   5450<br>461 - 449 - 451<br>8 95 - 8 95 - 6 50<br>606 - 808 - 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         |                                              | BabcFives, 183   102 60 105 1<br>Ball-Equip   171   165   165 165 165 165 165 165 165 165 165 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tel 167 - I 216   Gie Femberte   190 -   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 90 117 20 117 91 P.L.M. 87 6<br>35 194 135 448 Packale 435 1<br>36 198 165 166 Podlet et Ch. 135 1                                                                                                                              | 33 78 83 78 83 78<br>87 37 88 10<br>462 445 437<br>137 137 135                   | 210 Amer. Tel<br>22 Amg. Am. G.<br>210 Amguid<br>260 Astar. Mines                                       | 201 50 208 50 209<br>24 20 24 60 24<br>222 215 00 215<br>282 288 10 280         | 214 30 1 52                                                               | Prés. Brand. 139<br>Quilmès 221<br>+ Randfont. 156                                                           | 127 08 127 132 08 221 50 221 50 221 50 221 50 221 50 221 50 221 50 221 50 52 50 52 50 52 50 52 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| And the                                 | ******                                       | 8.C.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 118 205 E. Tra. Mars. 187 50 455 Guyenne-Gas. 455 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65 50 465 50 468 77 Pampay 74<br>40 143 148 150 P.M. Labinai 128                                                                                                                                                                   | 74 F9 74 20 73                                                                   | 280 B. Ottoman.<br>270 BASF (Akt).                                                                      | 294 292 292<br>261 259 609<br>216 270 210                                       | 288 40 145<br>252 16<br>50 211 70 176                                     | Ct.Rolena / 105 (                                                                                            | 50 147 70 148 147 10 15 50 16 75 80 18 75 18 75 19 50 18 7 194 20 10 355 854 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | 60                                           | 5.S.RC.D 585 515 613<br>Carrefour 2228 2271 2288<br>Casing 1384 189 1395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95 imetal 94 22<br>920 inst. Mérieux 365<br>660 J. Borel Int 621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55 28 85 60 94 90 120 Presses Cité 122<br>10 835 518 180 Prétabail Si 181<br>85 655 655 176 Princit 172                                                                                                                            | 125 60 127 125<br>161 181 10 183<br>180 183 160                                  | 385   C.F. PrCan.                                                                                       | 10 55 14 603 14                                                                 | 22 14 65 14                                                               | Shell Tr (S.).   27                                                                                          | 50 475 475 479 50 14 50 14 50 14 50 14 50 14 50 14 50 14 50 14 50 14 50 14 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50 15 50  |
|                                         | 111 115                                      | C.D.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 221 65 Ribber-Col. 82 50 185 20 192 275 Lab. Bellon 257 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01 282.00 256 485 — (obl.). 452                                                                                                                                                                                                    | 280 350 60 360<br>456 456 461                                                    | 196 Oome Mines<br>515 DuPort Nem<br>515 East, Kodak,<br>59 East Rand<br>228 Erlessou<br>226 Excen Corp. | 494 532 535<br>499 438 438<br>38 00 01 20 61                                    | 525 27<br>425 169<br>38 01 50 780                                         | Union Corp 25 4<br>U. Min. 1/10 168                                                                          | 60 27 05 37 05 27 80 168 50 169 167 80 259 50 169 167 80 259 50 25 26 26 167 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 167 80 16 |
|                                         | . "                                          | Chiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155 178 Location 200 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 211 210 150 Raff, St-L 152 8                                                                                                                                                                                                    | 507 509 560<br>134 188 88 134<br>151 151 148<br>565 565 565                      | 189 Free State                                                                                          | VALEURS DONNANT                                                                 | 50) 158 <u>I</u><br>Lieu a des operat                                     | TONS PERMES RED                                                                                              | EMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 376 2                                   | C                                            | Club Mediter 128 20 325 60 325 C.M. Industr. 385 385 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 856 481 610 Routs Uctar 287 8<br>59 3068 3068 455 Run Impérial 487                                                                                                                                                              | 294 295 80 294<br>489 489 480                                                    |                                                                                                         | S CHANGE                                                                        |                                                                           |                                                                                                              | - premier cours - s'est<br>ernier cours -,<br>IBRE DE L'OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ENE PL                                  | .ih }                                        | Ch Bascairo 443 443 448<br>C.C.E. 5 150 151 151 151 151 151 151 151 151 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 443 1160 Mais. Phénix 1250 166<br>158 28 133 Mar. Firminy 194 28 C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 20 133 20 161 20   6/6   Seint-Cobale   149 61                                                                                                                                                                                   | 578 577 585<br>101 80 152 150 80                                                 | MARCHE OFFICIA                                                                                          | · L source L con                                                                | RS de gré à gré                                                           | HOMMAIES ET DEV                                                                                              | gomp I nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                                              | CstFoucher   105 50 105 10 105 2<br>CrCom. Fr. : 154 107 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 105 10 2440 Mar. Telepu. 2276 24<br>155 45 M.E.C 43 81<br>180 134 Mét. Norm. 130 1<br>341 1220 Michelin O. 1132 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 90 51 90 153 Sathas  148 91   51   51   52   52   53   53   53   53   53   53                                                                                                                                                   | 128 29 160 10 128 60 10<br>294 294 59 291 A                                      | ints-Unis (\$ 1)<br>annda (\$ can. 1)<br>Demagna (150 Uni)<br>algiqua (150 fr.)                         | 4 968 4 1<br>174 075 173                                                        | 168 4 94<br>177 95                                                        | ör fin (kile on harr<br>Or fin (kile se lings<br>Pjece trançaise (20 f                                       | 10 172700 22500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Appeal                                  |                                              | C. Nord U.P. 871 80 87 10 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 127 560 Moet-Herr. 543 5<br>375 330 Moutinez. 308 3<br>177 475 Numm. 457 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 140 540 107 Seffmeg 107 11<br>13 50 322 322 116 Selchime 112 51<br>14 484 655 410 S.L.A.S 395<br>14 281 Sign. E.F 281                                                                                                           | 187 38 187 60 106 50 10<br>114 114 115 8<br>403 50 403 50 398 50 6               | spague (100 pes.)<br>raqde-Bretague (£<br>talle (100 lires)                                             | 7 372 7<br>1) 6 745 5                                                           | 536 3 75<br>154 0 65<br>150 28                                            | Pièce trançaise (20 f<br>Pièce trançaise (10 f<br>Pièce suisse (20 fr.<br>Union letine (20 fr.)<br>Couverain | 211 219 87 9<br>213 212 56 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21.50                                   | ე.0"                                         | C.S.F 209 214 90 214 6<br>0.8.A 128 125 128<br>Detailed-R.E. 171 171 171<br>Detailed-R.E. 72 36 72 72 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 214 90 275 Nat. lavest. 272 2 1 128 111 Nobel-Bazel 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78 S.I.M.R.O.R. 78 279 275 1690 Sk. Rossignoi 1900 10 10 10 108 56 Segress 77 56                                                                                                                                                   | 72 50 73 50 78 5<br>552 558 589 5                                                | larvège (100 km.)<br>nya-Bas (100 fl.)<br>oringai (150 esn.)<br>nède (150 km.)<br>ulsse (180 fr.)       | 166 200 104                                                                     | 900 171<br>910 - 18 12<br>980 103 50                                      | Pièce de 10 dollars<br>Pièce de 10 dollars<br>Pièce de 6 dollars<br>Pièce de 50 pesos<br>Pièce de 10 fierles | 015 60 014 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | ال المشكران<br>مسمسيد                        | Politis-Hieg. 72 96 72 72 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171   28   Mard   25 29   10 71 15   140   Nouvel. Sal   135 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 80] 140 80  140 80 [ 013                                                                                                                                                                                                         | 245   245   241                                                                  |                                                                                                         |                                                                                 |                                                                           |                                                                                                              | 38.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SHOWING WHEN PROPERTY OF                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                 |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                 |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Le Monde

#### **UN JOUR** DANS LE MONDE

- Le vayage de M. Giscard d'Estaing ae Maroc.
- 3-4. ASIE — VIETNAM : ua comité militoire administre Saigoa; les réfogiès soat mal accueillis aux Etats-Unis. - INDE : « Une hombe qui no
- veut pas dire soo nom . (11), par Nicolas Victney. 5. PROCHE-DRIENT
- La fin de la visite de M. Arafat à Moscou. G. AMÉRIQUES
- CHILI : la junte ne parvient pas à dominer la crise éco-7 à 9. EUROPE
- POINT DE YUE: « Face à la strutégie américoine », par - PORTUGAL : MM. Sources et Cuphol pourraient se rap-
- 18 à 13. POLITIQUE Le congrès des Jennesses
- 14-15. HISTOIRE AUTOUR DE CHARLES DE GAULLE: deux livres de Jego-Louis Debré; les sonvenirs de Jacques Veadroux.
- 17. MEDECINE
- 17. EDUCATION

#### EUROPA Pages 21 A 28

- Un e face à face ; Edmond
  Maire Helnz Oscar Vetter,
   Sur le devant de la scène ;
  Une Europe solidaire, celle
  des failités.
   DOSSIER ; Les grandes villes
  sont-elles ingouvernables ;
   LES CLES DE LA CONJONC-
- relance. SOCIAL : Liberté de circula-tion et verrou des diplômes.
- 30. RELIGION La synode de l'Eglisa réformée de France,
- 30. DEFENSE Le remo 31. BUSTICE
- L'offgire do Canard enchaîné — La fusillade de Puteoux : lo M. Charles Ceccaldi-Raynaa

- 35-36. ARTS ET SPECTACLES CINEMA: les Jours gris, de
  - Irodi Azimi. MUSIQUE : Miracla d la com à l'Opéra de Marseille.
- 42. LA VIE DES RÉGIONS Derrière les idées, les récli-
- 43. EQUIPEMENT ET RÉGIONS ENVIRONNEMENT : les mo vements écologiques se déso-lidarisent de l'attentat contra lo centrele de Fessenheim.

#### 44-45. LA VIE ÉCONOMIQUE

- ET SOCIALE - ACTION SOCIALE : le pareats d'enfants inada s'inquièteut des limitation
- apportées au projet de la conceragnt les haadicapés. CONFLITS ET REVENDICA-TIONS : grève générale de vingt-quatre heures à Usinor-

#### LIRE EGALEMENT RADIO-TELEVISION (34)

Annoncos classões (37 à 41); Aujourd'hui (33); Carnet (33); « Journal officiel » (33); Météo-rologie (33); Mots eroisés (33); Fluadocs (47).

Pour le week end, faites vous plaisir. Louez une voiture chez Europear : 645.21.25.

#### **COLIS FAMILIAUX HUILE D'OLIVE** VIERGE EXTRA « OLIVOLI »

Produit naturel de l'olive fraiche Gerantie extraite par PREMIERE PRESSION A FROID et clarifiée par simple décautation et filtration FRANCO DE PORT A PARTIR DE 5 LITRES

Demander Documentation gratuite Nº 9 à la : STE PROVENÇALE OLEICOLE 13 — SALON-DE-PROVENCE

ABCDEFG

Alors que deux cent cinquante étrangers restent encore à Phnom-Penh

#### Les premiers Français évacués du Cambodge sont attendus mardi matin à Paris

La plupart des personnes évacuées du Cambodge et arrivess en Thailande, samedi 3 mai, étaient attendues, mardi matin à 8 heures, à l'aéroport de Roissy. Le gouvernement français a affrèté spécialement un Boeing-747 pour assurer notamment, le rapatriement en France de quatre cent douze ressortissants français. Un centre d'accueil a été prévu dans la région parisienne pour héberger ceux qui n'ont ni fa-mille ni ressources en France.

M. Marc Bonnefous, haut fonctionnaira chargé par la gouvarnement trançais de superviser, en Thailanda, l'accueil et la transfert des réfuglés, e indiqué, dimanche, à » France-Inter » qu'il était possible que des Français n'alent pes pu rejoindre Phnom-Penh. Nous connels sons dea cas, mais il n'y a pes de raisong de a'en alarmar pour temoment -, e-t-il dit.

Cing cent gustre - vingt - dix - hult personnes, souvent emalgries mais en bonne santé, s'étalent présentées dans la matinée de samedi (haure locale) au poste frontaller thellandais d'Aranyaprethet. La mejorité evaient été bloquées à l'ambassada de France à Phnom-Penh, pendent près de deux semaines, après le prise de la capitale cambodglenne per les Khmers rouges. C'autres, un peu moins d'une centaine, c'étaient jointes' eu convoi d'évacués à

Si le voyage de Phhom-Penh à ja Irontière a duré longtemps troie jours, - e expliqué, dimanche dans le Sunday Times, l'envoyé spé-

clet de l'habdomadeire britannique, qui faisait partie du groupe de huit journalistes présents dans ce convoi. c'est parce que certaines roules sont si mauvalsea que nous avono do nous dépiscer par moments à Un grand nombre de ponts ont été détruits pendant le guerre ; en outre, des orages assortis d'un soleil brillant at is fait que nous étions serrés comms des serdineo dens des camions randelent le voyago inconiortable », a ajoutà la jour-

Les Khmers rouges, a-t-il précisé. fournissalant des vivres et des ciga-rettes aux ovacués et arrêtaient périodiquement la convoi pour leur permettre de se désaltérer. A Purset, à 250 kilomètres de Phnom-Penh, une partia des évacués, notamment les lemmes et les enfants, avalent été Installés à bard d'autobus. Tous ont été .conduits, samedi, dans divers hôtele de Bangkok.

Il reste cependant à Phnom-Penh environ deux cent cinquante étran-gera, dont une centaine de Français, qui doivent être, en principe, convoyés vers la Thallande dans le milieu de lo semoine. Leur arrivée à la trontière khmèro-thailandaise est attendus à partir de mercredi 7 mei. Il faudra attendre laur retour - et celui du vice-consul, M. Jean Dyrac, - pour connaître les détails du séjour des réfuglés à l'ambassade de France et du récit de le prise du pouvoir par les révolutionnaires. Il se confirme que plusieura centaines de citoyens cambodgiens, qui avalent prie asile à l'embessade de Frence à Phnom-Penh dens le panique qui sulvit l'ordre d'évacuation de le ville par les Khmers rouges, ont été priés

thorreur absolute. Les prix George Polk et Pulitzer, que ses terribles images de la guerre du Banjla-Desh lui avaient valus, si ne les étalait pas, n'ayant de goût ni pour les médailles, ni pour les honneurs, ni pour le sang, ni pour les layanss

les larmes.

Les seules jois où il s'est résolu à abandonner son appareil, ce jut pour venir en aide à des camarades en difficulté — c'était dans la droite ligne de ses préoccupations humaines et projessionnelles. — E. R.

les larmes.

# ENVOYÉ SPÉCIAL DE L'AGENCE GAMMA AU VIETNAM

# MICHEL LAURENT A ÉTÉ TUÉ lors d'un engagement près de Saigon

Michel Laurent est mort. Reporter
photographe de l'ageure Gamma, il
a été tué à 18 kliemètres de BienHoa (nord-est de Salgon), te 27 avril
dernier, le jour même où il avait
dispara es campagnie de Christian
Thorreur absolue. Les prix George
Thorreur absolue. Les prix George Hoche, l'envoyé spécial du « Figuro ». Ce deruier, légérement blessé, avait été soigné dans une hopfal de cam-pagne des forces révolutionnaires vietnamienaes, avant de regagner sou bêtel à Salgon. L'ambassadeux de France, M. Jean-

L'ambassadeux de France, su exam-biarle Mérilion, a découvert le corps de Mielel Laurent, enfaul sous des mottes de terre, près de Ho-Nal, sur les lieux où s'était déroulée, deux jours avant la conte de Salçou, une batallie entre miliciens suduue batalile entre miliciens sudvietnamiens et soidals du G.R.P.
Nichel Laurent et Christiau Hoche
se trouvaient dans eette régiou
arec une équipe do la télévision
française conduite par Jean-Pierre
Moscarado, qui tournait un film
pour l'émissiou e Satellite n. An moment où l'équipe de tournage quittait les lieux à bond d'un véhicule,
Michel Laurent était revenu sur ses
pas, vraisemblahlement pour perter
secours à sou camarade du s Figaro n. C'est à cet instant qu'il s'est
écrouié, cribté de bailes.
En apprenant la nouvelle diman-

En apprenent is nouvelle diman-che, alors qu'il se trouvait à Fes, le président Giscard d'Estaing a tenu à adresser aux jograalistes présents à adresser aux journalistes pretents ses condateances personnelles. Michel Laurent est le trente-neuvième jour-naliste tué en mission an cours des trente aunées de guerre en Lado-chine. A cette liste doit être ajoutée celle de vingt-six disparus dans le coutit du Cambodge.

« J'accumule des preuves », ré-pondait le héros d'un film de Resnais marqué par le sourentr de Muriel, la jeune Algérieune Lor-turée à mort, dont il filmait l'un turée à mort, dont il filmait l'un des meuririers. Abandonnant sa caméra pour un revolver, le jeune homme exécutait le tortionnaire. Michel Laurent, visage d'adolescent anyélique et timide, n'a jamais abandonné son apparell convaincu qu'il était de l'efficacité et de l'utilité de ses photographies d'assassins et d'assassinats.

Le mamiro du . Monde : 506 452 exemplaires.

date 4-5 mai 1975 a été fire à

¡Né le 22 juillet 1946 à Paris, Michel Laurent était entré comme réporter - photographe à l'ageace Associated Press en mai 1968. En 1972, il est envoyé à Salgon, où il séjourners un an. Il était outré à l'ageace Gamma en 1973 comme actionnaire. Il était marié et père d'une petite fills de sept mois. Le Monde présente ses evudoitances à Mma Laurent et à sa famille.] Vous changez... Vous grandissez. Strafor anienagement a Paris 776,42,21 Mme Marty

# Couverts argentés

STRAFOR O

PLATERIE-CAFETERIE

Fabricant - Vente directe FRANOR TEL. 700-17-94

Createur de stylos depuis 1884

Time rapporte dano son demisr numéro que quatre-vingts officiera supérieurs de l'armée cambodgienne ont déjà été exécutés par les Khmers rouges. Le magazine conservateur fonde ses informations sur una conversation privée que la président Ford aurait eue avec un graupe de responsables du parti républicain et su cours de laquelle le chef de l'exécutif américain aurait dit : = ils ont tué les femmes égalament. Ils ont soutens que les temmes été comme feurs maris. C'est une chosa horrible, mais nous sommes certains de le véracité de nos sources. »

Newsweek, citant des - Informa-lions parvenues à le comaissance dea services de renseignement américains », affirme, d'autre part, que les nouveaux dirigeants du Cam-bodge ont fait massacrer des millers

#### « SCOOP » ET SOLIDARITÉ

Les huit journalistes arrivés de Phnom-Penh à Bangkok samedi — dont notre envoyé spécial Patrice da Baer — sont convenus de réserver leur témoignage afin de ne pas compromettre, a précisé leur porte-parole, la sécurité des personnes devant quitter le Cambodge cette semaine. Ils ont fait savoir qu'ils souhaitaient que les autres journalistes observent la même attitude. D'autre part, le ministère français des affaires étrangères cattire particulièrement l'attention de la prése sur la décision prise par les rement l'attention de la presse sur la décision prise par les journalistes ayant accompagné le promèr groupe de personnes évacuées... et soadgne la nécessité de respecier strictement cet embargo pour des motifs tout à fait comprehensibles jusqu'à l'évacuation totale des personnes se trouvant encore dans les locaux de l'ambassade de France de la capitale cambodgienne ». Le ministère ajonte que « pour le moment, il convient d'accuellir avec prudence toute information ne comportant pas une source précise concernant de prétendues exactions sur le territoire cambodgien». [Les journalistes qui ant véca

les fournalistes qui ant véca sur piace les événements de Finon-Penh out certainements de Finon-Penh out certainement do bonnes raisons d'avoir pris cette décision. Ou doît s'éton-ner, dant ces conditions, que d'antres journalistes, à Faris ou à Bangkok, alent eru bon de passer autre à la voignée de leurs contretes en recueillant et en diffusant — notamment sur les autennes de diverses stations les actennes de diverses stations de maio françaises — des témoignages fragmentaires de quelques réfugiés de premier convol.

« Le Monde » pobliers en temps voalu le témoignage de Patrice de Beer — qui était le seul représentant de la presse écrite française dans le groupe des journalistes rapatriés. — mais il se refuse, en cetta elitonstauce exceptionnelle, à faire passer lo u scoop u avant la solidarité.]

YVONNE

DE BREMOND D'ARS

aclicle nour collection neurs :

lous beaux meubles anciens

Lapisserics

tableaux de maitres. 0, Fg St-HONORE, PARIS 8

265.11.03

Exposition

de 500 modèles

de pianos et orgues

sélectionnés parmi

les meilleures

marques mondiales.

Pigno

PIANOS
Paris-Ouest 71, rue de l'Aigle
92250 LA GARENNE
Tél 2422630 et 782.75.67

PIANOS-ORGUES
Paris-Est 122-124, rue de Paris
93100 MONTREUIL

de partisans de l'ancien régime répupar ceux-ci da quitter les lieux dans blicain et que l'épuration à lequalis lis se livrent pourrait se soider au total par l'exécution « de dizalnes de milliers de Cambodgiene tidèles au régime Lon No! ». » Tous les officiara, jusqu'au grade de sous-lieutenant, devalent être tués, do même que laurs épouses », affirms ancors que ses informateurs ont Intercepté des messages radio des Khmars rouges dans lesquels étaient donnés les ordres en vue de ce - bain de

> Aucuna de ces informetions na peut être contrôlée pour le mament. De Phnom-Penh, la = Voix du Front uni national du Cambodga - a'es barnée à lancar, vandredi, un appel ou peuple cambodgian et sux forces armées pour qu'ils lessant davantage de trevaux d'Irrigetion afin de promouvoir - dans un esprit revolutionneire - le production agri-

Sang --

• La reine Elizabeth est arri-vee, dimanche 4 mai, a Hong-Kong, pour une visite officielle de trois jours le première faite dans cette colonie de le couronne par un socverain britannique.

• Pour la libération des prisonniers politiques et l'amnistle générale, les organisations suigenerale; les organisations sui-rantes: comité de défense des prisonniers politiques argentins, comité de soutien à l'Argentine en lutte, comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chillen, comité de défense des prisonniers, politiques uruguayens, Ligue communiste revolutionnaire, Politique Hebdo, P.D.U.P., P.L.C., P.S.U. et Récolution appellent leurs adhérents à soutenir le meeting tenn par la gauche révolutionnaire trésilienne qui se tiendra le lundi 5 mai à 20 h. 30, 44, rue de Rennes.

#### DECORATION **VELOURS** D'AMEUBLEMENT

**\*VELOURS UNIS** en coton, "Dralon", lin, unis, flammes, côteles, une immense gamme de coloris disponibles.

\*VELOURS JACQUARD une multitude de dessins de style ou contemporains de très grande classe.

les prix : de 38 F à 175 F le mêtre (tous nos articles sont en stock)

36. CHAMPS-ÉLYSÉES - PARIS

Au Tchad

#### LE COMMANDANT GALODIN AURAIT ÉTÉ EXÉCUTÉ PAR LES REBELLES

Tout indique que le commundant Plerre Galopin, l'un des trois otages français détenus par les rebelles toubous, au Theris è èté exécuté, écrit, ce lund 5 mai, l'envoyé spécial du Pigaro, Thierry Desjardins, Celui-ci, qui a pu entrer en contact evec a rebelles, rapporte les propos de leur chef, M. Hissein Habre, lon lequel l'exécution e eu les les avril.

M. Hissein Habre aurait annonce in nouvelle le 12 avri
aux négociateurs français venus
sur place. MM. Puissant et letrade, mais ceux-ci ne l'euraies;
pas cru ile Monde du 16 avri)
D'oprès le chef rébelle. pas cru tle Monde du 16 eviñ.

D'après le chel rebelle, le commandant Galopin a recomm qu'il avait été « la numéro des du service de répression de Tombalbaye ». Thierry Desjardin parle, à ce propos, de la maladresse du golivernement français. Celui-ci pouvelt en etté diffictiement, selon lui, ne pai être eu courant de la qualité du commandant Galopin : le chur, per de rencontrer les rebelles mi per de rencontrer les rebelles mi ger de rencontrer les rebelles qui le considéraient comme un cri-minel de guerre, c'était le con-

minel de querre, c'était le condamner ».

Les rebelles semblent retter
fermes sur leurs positions. In
na restitueront les deux autres
otages, Mme Claustre, archéologue, et M. Combe, coopérant
technique, qu'en échange de fourniture d'armes.

M. Hissein Habre a, d'autre
part, déclaré que le commandant
Galopin avait révélé l'identité dé
l'assassin du docteur Outel Bona,
opposant au regime de Tombalbaye, assassiné à Paris en août

baye, assassine à Paris en août 1973. Il s'agirait d'un certain Léon Harry, de nationalité françaim a ancien garde du corps de Bo-kassa et ami de Gourvenec, chej de la Gestopo de Fort-Lamy

[Le commandant Gourrenec, qui dirigenit la garde nationale el gamade nigei que tes services de renseignements tchadlens, a été confirmé dans ses fogetions par le nouveau régime de N'Djaména (e le Monde » de 26 avril)

Mode e de 26 avril)

De source informée, nous croyes, savoir que le commandant Galoph avait été pressenti par lo président Tombalbaye tui-même pour faire office de négociateur, et que les rebeites l'avaient agréé. Le combandant Galophe avant d'avaire part dant Galopin aurait d'autre par fait piusieurs navettes entre N'Dis ména et lo Tibesti nvant d'être la

Au ministère de la coopération, is matérielle de la mort du comma

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat suprès du ministre de travail, chargé des travailleus immigres est arrivé, dimancher mai, en Tuniste où il doit s'entre tenir avec le ministre tuniste des affaires sociales.

de l'Organisation des pays aubes exportateurs de pérois
(OPAEP) a terminé dimandre
4 mai en milieu d'eprès-midi i Koweit ses travaux en parsphant notamment un texte créant un compagnie arabe de services pétroliers. Cette compagnie, at capital de 100 millions de dinar libyens (300 millions de dolars) dont 15 déjà souscrits, eurait sur siège en Libye. La conférence des ministre

un aufres



CHENE

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

10, bd Gouvion-St-Cyr, 75017 Paris IMPORTANTS ATELIERS SPECIALISES 754.91.64 - 754.91.65 - 755.62.29

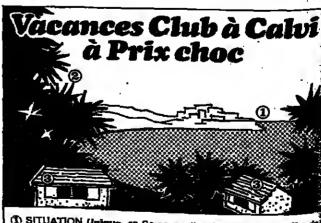

 SITUATION Unique, an Corsa, şur I'un des plus beaux golies di monde @ NATURE Magnifique, pinéde de 10 hectares en bordu de 5 km de piege & HABITATIONS Bungalows, lous à proxim de la mer : AMBIANCE Orchestre, Animation, sport O REPAS Abondants et de qualité, rostaurant sous les pins : ANIMATION Amicale, sans obligation : PRIX Extrêmement compétitifs, pour 2 semaines depuis 920 F de Nice ou 1320 F de Paris par aviou.

3. rue de l'Ed